







194 B. Prou. Theony 136

# HISTOIRE

# MONNAIE ROMAINE.

1.



Paris. -- Imprimé par E. TRUNOT et Co, rue Racine, ?-

VA1 1524315

## HISTOIRE

DE L

# MONNAIE ROMAINE

### THÉODORE MOMMSEN

TRADUITE DE C'ALLEMAND

### LE DUC DE BLACAS.

TOME PREMIER.







AU RUREAU DE LA REVUE MUNISMATIQUE CHEZ MM. ROLLIN ET FEUERDENT, RUE VIVIENDE, 12. LIBRAIRIE A. FRANCE,

ALBERT-HÉROLD, SUCCESSEUR

ROB RICHELIEU, 67.

1865







#### AVERTISSEMENT

DU TRADUCTEUR.

M. le docteur Théodore Mommsen n'est plus un étranger pour la plupart des lecteurs français. Le savant traducteur de son histoire romaine le leur a déjà présenté, et, dans une intéressante préface, il a raconté sa vie, ses études, énuméré ses nombreux travaux. La manière flatteuse dont l'ouvrage de M. Alexandre a été reçu me fait espérer un accueil bienveillant pour celui que je publie aujourd'hui.

Le sujet est nouveau, il pourra sembler aride à cenx qui ne cherchent dans l'histoire que le récit émouvant des grands événements et des révolutions; mais ceux qui désirent approfondir l'étude de l'antiquité et connaître plus particulièrement les institutions civiles du gouvernement romain liront avec intérêt les diverses péripéties de ce que M. Mommsen appelle dans sa préface : ce résultat si remarquable et en même temps cet agent si actif de la civilisation antique.

L'historien trouvera dans les curieuses recherches de l'auteur l'explication de plusieurs passages obscurs des annales romaines. L'économiste pourra se rendre compte des ressorts de cette administration complexe et simple tout à la fois; il la suivra depuis sa première institution jusqu'à sa centralisation entre les mains d'une société de banquiers et d'usuriers qui, pour conserver leur monopole, résistèrent souvent aux édits des empereurs, mirent plus d'une fois en danger la sécurité de l'empire; il trouvera dans les pages qui vont suivre des remarques précieuses sur le pied monétaire des pièces, leur titre, le rapport des métaux entre eux tant à Rome que dans les pays successivement absorbés dans son vaste empire. Le jurisconsulte lira avec intérêt les détails, nouveaux pour la plupart, que donne le savant professeur de droit à l'Université de Berlin, sur la législation monétaire des Romains en Italie, dans les colonies et dans les provinces, sous la république et sous les empereurs.

Pour tous, en un mot, l'histoire de la monnaie romaine sera une satisfaction nouvelle à ce besoin, général aujourd'hui, de savoir et de connaitre la rérité sur l'histoire des temps passés. Ce besoin marche de pair avec les découvertes de notre siècle et les progrès incontestables de la critique; il a remplacé le plaisir que nos pères trouvaient, et que nous avons nous-mêmes goûté dans notre jeunesse, à lire les histoires plus ou moins fantastiques des peuples de l'antiquité.

Dans sa préface, M. Mommsen expose d'une manière complète le but qu'îl s'est proposé; mais depuis le jour où cette histoire a parn en allemand, de nouvelles découvertes ont eu lieu, et les opinions de l'auteur ont pu se modifier sur certains points. Il m'avait fait espérer que je recevrais avant la publication de ce premier volume des noies rectificatives sur quelques passages du premier et du second chapitre en particulier. La lettre qu'il m'a écrite à cette occasion explique pourquoi il n'a pas donné suite à ce projet; il y a joint un exposé de tout le parti qu'il y aurait à tirer des conquêtes que la science a faites depuis quatre ans, et des changements qu'il m'a autorisé à apporter dans la rédaction du second volume.

A la suite de cette lettre, je donne une exposition du plan général de l'ouvrage avec quelques appréciations sur la manière dont l'auteur a résolu le problème qu'il s'était posé. J'y joins une bibliographie aussi complète que possible, indiquant les sources auxquelles l'auteur a puisé (1); on pourra se faire ainsi une idée des nombreuses recherches auxquelles M. Mommsen a di se livrer, et par là même apprécier sur quels fondements scientifiques repose son système.

Jo me suis presque toujours renfermé dans les attributions modestes de mon rôle de traducteur; cependant je déclare d'avance que je ne prétends pas accepter toutes les idées de l'auteur et que je n'adopte pas toutes ses opinions. Quelquefois même j'ai usé de l'autorisation qu'il m'avait donnée et j'ai cru devoir ajouter quelques notes, soit pour donner un plus grand développement à ses explications (2), soit pour émettre une opinion personnelle.

<sup>(1)</sup> La bibliographie qui accompagne l'ouvrage allemand est uniquement roligée dans le but d'indiquer les divers systèmes de poids employés par les auteurs qui ontérrit sur la métrologie des anciens; j'ai conservé ces précieuses indications saus lesquelles une partie de l'ouvrage serait inintelligible, mais j'ai donné à la liste des auteurs plus de diveloppement, et j'ai tâché de complèter les titres de nanière à faciliter les recherches de coux des lecteurs qui voudraient remonter aux sources.

<sup>(2)</sup> Les notes dont je prends la responsabilité sont signées de l'initiale B.

Les deux premiers chapitres de M. Mommsen forment un tout distinct de l'histoire de la monnaie romaine proprement dite; je les ai réunis sous le titre d'Introduction historique, titre justifié d'ailleurs, puisque leur contenu est souvent rappelé dans le cours de l'ouvrage. Le premier chapitre aurait peut-être gagné à être réuni à l'histoire monétaire des provinces, mais j'ai cru devoir respecter cette fois l'ordre adopté par l'auteur en le laissant à la place qu'il occupe.

Le premier volume comprend, outre cette introduction, l'histoire de la première période du monnayage romain jusqu'à l'an 486 de Rome (268 avant J.-C.), époque de la réduction du poids de l'As et de l'introduction du denier d'argent. J'ai reproduit les annexes des deux premiers chapitres telles qu'elles existent dans le texte allemand sans y rien ajouter et sans en rien retrancher, mais j'ai essayé de compléter celles qui se rapportent à l'aes grave; je les considère comme très-importantes; elles résument d'une manière complète l'état actuel de la science sur ce genre de monnaies si rares et si curieuses et pourraient même servir de manuel pour les classer; je n'ai pas indiqué par un signe particulier les renseignements que j'ai ajoulés à ceux déjà si nombreux donnés par l'auteur; il me suffira de dire ici que je les ai trouvés au Cabinet de France, dans le commerce de Paris et dans ma collection.

Le premier volume se termine par une note sur le système métrique des Assyriens, extraite d'une lecture faite à Berlin par M. Mommsen en 1863 et insérée à cette époque dans un recueil intitulé Die Grenzboten; j'y ai joint la rectification de quelques erreurs échappées à l'auteur et reproduites dans la traduction.

Le second et le troisième volume comprendront la seconde et la troisième période du monnayage romain depuis l'émission du denier d'argent jusqu'à César, et depuis César jusqu'au règne d'Héraclius; j'ai réuni dans des appendices ce qui est relatif aux monnaies coloniales et provinciales.

On trouvera dans le second volume quelques différences notables entre l'édition allemande et ma traduction. Sur l'invitation de l'auteur, j'ai pu y faire entrer le résultat de nouvelles découvertes, relatives aux monnaies dites de familles. Le chapitre qui contient un essai de classification chronologique se trouve ainsi presque entièrement refondu.

Les citations sont très-multipliées dans le texte et les annexes ne sout pour ainsi dire qu'une longue série de citations; j'ai essayé de les compléter en indiquant les renvois d'une mauière plus précise, et j'en ai vérifié moi-même un grand nombre en remontant aux sources. Il m'est arrivé pendant ce travail de relever quelques erreurs de détail qui se trouvent dans le texte allemand, mais je n'ai pas la prétention de les avoir revues toutes, ni surtout de n'en avoir pas commis moi-même un certain nombre. Ce travail de confrontation et de vérification m'a été considérablement facilité par le concours de mon ami M. le baron de Witte, dont tous les archéologues connaissent l'obligeance; on peut dire qu'elle n'est égalée que par sa science. Il a bieu voulu se charger du fastidieux travail de soumettre les épreuves à un dernier examen avant de donner le bon à tirer, et je le prie d'en recevoir ici mes sincères remerciments.

J'ai joint à l'ouvrage un certain nombre de planches que l'on trouvera avec leur explication à la fin du troisième et dernier volume. J'ai voulu donner, si j'ose m'exprimer ainsi, un échantillon de l'art monétaire chez les Romains, à chacune des époques de l'histoire et faciliter de cette manière l'intelligence des explications contenues dans le texte; j'ai du renoncer à donner en même temps des spécimens des monnaies coloniales, provinciales et étrangères, c'eût été augmenter démesurément cette partie de l'ouvrage.

En terminant ce trop long avertissement, j'ajouterai que j'ai tàché d'être aussi clair que possible et d'écrire en français sans trop m'éloigner du texte allemand, pour ne pas justifier le proverbe italien Traduttore traditore. Ceux qui connaissent l'original et qui savent combien le style de M. Mommsen est concis et serré, voudront bien plaider en ma faveur les circonstances atténuantes et me protéger contre des critiques trop sévères.

Paris, janvier 1865.

### PRÉFACE DE L'AUTEUR.

La valeur d'une denrée se mesure d'après le besoin qui s'en fait sentir, en comparaison des autres denrées, dans un lieu et dans un moment déterminés. Philosophiquement, l'idée de valeur n'est pas moins absolue que l'idée de temps ou d'espace, mais il n'existe pas d'expression spéciale pour rendre cette idée. Le temps et l'espace peuvent se mesurer d'une manière abstraite. tandis que la mesure de la valeur est toujours concrète. en ce sens que le besoin d'une denrée ne peut se mesurer que sur la possibilité de son échange contre une autre denrée, et que la valeur de celle-ci est à son tour dans la même position vis-à-vis des autres. Ainsi, dans l'appréciation d'un objet, il existe toujours deux points de comparaison indépendants, mais non pas toujours distincts l'un de l'autre : par exemple. si par suite de diverses circonstances commerciales la demande de tel objet augmente du double, sa valeur aura doublé, mais il ne s'ensuivra pas nécessairement que son prix ait doublé, parce qu'il est fort possible que la valeur contre laquelle il doit être échangé ait augmenté dans la même proportion.

La tendance du commerce a toujours été d'adopter

une denrée ou une matière particulière pour servir d'échelle générale à la valeur de toutes les autres ; il en résulte que l'on peut déterminer ainsi la valeur proportionnelle attribuée à chacune des autres marchandises. Ce résultat, un des plus importants, il est vrai, en affaires commerciales, est à peu près le seul que l'on obtienno de ce système; car ce n'est pour ainsi dire quo par une sorte de compromis dont on est convenu d'user envers soi-même que l'on fait abstraction de toutes les variations auxquelles est sujette la valeur de l'objet qui sert de point de comparaison, et on oublie que les variations apparentes des autres deurées ne sont souvent que celles de la matière même qui sert d'éclielle comparative. On emploio pour ainsi dire, sans s'en douter, uno mesuro élastiquo qui s'allonge et se raccourcit, suivant les circonstances, qui ne sera pas la même anjourd'hui qu'hier et qui peut subir en même temps sur les marchés voisins des variations en sens inverse.

Pour remédier à cet inconvénient, il faut absolument que la valeur de la matière qui doit servir do point de comparaison soit aussi peu variable que possible; il faut aussi que cette matière ou cette denrée ne soit pas soumise à la reproduction, et surtout qu'elle ne soit pas indispensable aux besoins matériels les plus urgents.

C'est pour cette raison que, dans aucun pays, le blé n'a jamais été employé comme échelle comparative de la valeur des autres marchadises, et que, dès l'antiquité la plus reculée, après avoir successivement, et dans diverses contrées, employé les bestiaux, le fer et le cuivre, on a fini par s'arrêter à l'or et à l'argent. Ces deux métaux ont dù sans doute cette préférence à leur éclat, à leur indestructibilité, qui brave presque toute espèce de mélange ou d'alliage, et à la facilité avec laquelle ils se prétent à recevoir toutes sortes de formes et d'empreintes; mais ils la doivent surtout à leur rareté qui les rend impropres à la plupart des usages domestiques, et les préserve ainsi d'une des causes de fluctuation qui influe le plus sur la valeur des autres métaux.

D'après ces principes, un objet qui, comme le billet de banque, n'aurait aucune valeur intrinsèque, et qui indiquerait la valeur, comme une montre indique l'heure et un mètro indique la dimension, serait certainement un signe monétaire préférable aux métaux précieux; mais le billet de banque lui-même, soit par le mouvement des affaires, soit par sa plus ou moins grande abondance sur la place, n'acquiertil pas aussi une valeur indépendante de celle qu'il représente? Ainsi, en supposant que tous les peuples civilisés pussent arriver à s'entendre pour employer un seul et même signe qui représentat la valeur d'une manière abstraite, sans en avoir aucune par luimême, ce signe acquerrait bientôt une valeur factice suivant que l'offre ou la demande serait plus ou moins importante sur les marchés. Il n'existe donc pas un terme de comparaison absolu, impuable, d'une application générale à la valeur de tous les objets, et il a été senlement donné à l'homme de

pouvoir choisir une matière dont la valeur se rapproche autant que possible de l'immutabilité demandée et qui réponde ainsi d'une mauière pratique à ce besoin de la société.

Il appartient à la législation de chaque pays de fixer quelle doit être la matière qui servira de représentation à la valeur et de déterminer la forme qu'on lui donnera. L'État seul, en effet, a le droit de consacrer, dans l'intérêt de tous, ce que nous appellerions volontiers une déregation à la loi naturelle, en attribuant exclusivement à une matière particulière, le privilége spécial de pouvoir représenter la valeur de toutes les autres; lui seul peut obliger tous les citoyens à accepter le choix qu'il a fait, et il conserve toujours le droit de le changer suivant les circonstances. Co choix dépend uniquement des rapports sociaux ou internationaux, et nous n'avons pas à les examiner ici.

Deux différents systèmes ont généralement prévalu chez les peuples dont la civilisation a servi de point de départ à la civilisation actuelle. A l'époque primitive, alors que la vie pastorale ou agricole absorbait toute l'activité humaine, le bétail servait de base à toutes les transactions commerciales, et plus tard, lorsque l'industrie et le commerçe eurent acquis plus d'importance et une influence prépondérante, on substitua, comme moyen d'échange, aux bestiaux, l'or, l'argent et le cuivre, les trois métaux dont la connaissance et l'emploi remontent le plus loin dans l'bistoire.

Le numéraire actuel est encore composé de ces

trois métaux, et les deux premiers ont conservé l'importance qu'ils avaient dans les derniers temps de l'antiquité. Dans l'origine il n'en était pas tout à fait ainsi. Ces trois métaux étaient employés isolément et presque à l'exclusion les uns des autres dans les divers pays. L'or était plus abondant et préféré en Asie, l'argent dans la Grèce et le cuivre en Italie. L'Occident avait donc choisi pour son agent monétaire le métal utile, et l'Orient les métaux d'ornement. L'expérience des siècles a prouvé que l'Orient avait été mieux inspiré; et nous avons vu plus haut les raisons qui ont dù faire préférer les métaux précieux au cuivre. Ce dernier a perdu presque partout la valeur intrinsèque qui lui était attribuée dans l'origine et n'est plus que le signe représentatif de fractions plus ou moins minimes des deux autres métaux.

Les changements introduits dans les monnaies ont toujours été une des principales causes des troubles qui ont agité la vie intérieure des peuples. Nulle part ces crises, ou, si l'on veut, ces développements progressifs du système monétaire, ne se sont succèdé avec plus de fréquence et plus de rapidité qu'en Italie, où depuis les temps historiques, nous voyons tour à tour l'échange des bestiaux remplacé par une valeur en cuivre, le cuivre remplacé par l'argent te l'argent par l'or. Ces révolutions n'ont jamais été le fait d'aucune loi positive; mais la loi a d'h nécessairement intervenir pour mettre un terme à la crise en consacrant le changement, et on peut dire que

la consécration légale, donnée à ces révolutions, est pour l'histoire la seule preuve qu'elles ont eu lieu.

En effet, lorsque par suite de circonstances particulières, une matière quelconque abonde constamment sur la place, le marchand s'habitue peu à peu à la prendre comme termo de comparaison pour évaluer les autres marchandises; ainsi il compte par livres de cuivre au lieu de compter par têtes de bétail, ou bien en argent au lieu do compter en cuivre, et finit par compter en or au lieu de compter en argent. Le commerce et l'usage se trouvent ainsi toujours en avance sur la législation. On peut citer comme exemple ce qui s'est passé en Angleterre, où l'or avait pris dans le commerce le rôle principal bien avant que l'argent eût cessé d'être employé comme étalon monétaire. De même le marchand romain comptait depuis longtemps en livres d'argent, lorsque les as de cuivre étaient encore la seule monnaie reconnue légalement par le gouvernement.

Les modifications de ce genre introduites dans la législation ont été constamment motivées par une impulsion puissante, venue du dehors, et on peut toujours les considérer comme la consécration légale d'un fait accompli. A Rome, la première émission du denier d'argent so lie avec la conquête de l'Italie et le numéraire en or date de l'époque où le gouvernement romain échangea la domination de l'Italie contre l'empire du monde.

La tendance du développement successif des sys-

temes monétaires de l'antiquité a été d'arriver peu à peu à fixer légalement et d'une manière stable la valeur relative des trois métaux; mais ce but, qui est en réalité une chimère, était basée sur un principe faux et en opposition avec les lois de la nature qui consacrent la mobilité continuelle de la valeur des objets; cependant cette fiction a subsisté, à titre de système de transition, pendant plusieurs siècles et a dominé le commerce de l'Italie et de la Grèce. Le retour au principe plus simple de ramener toutes les valeurs à un seul et même point de comparaison, représenté légalement par un seul métal, n'est dû qu'au perfectionnement de la-science économique, qui enseigne que plusieurs points de comparaison employés simultanément rendent illusoire l'unité de la valeur.

Une fois le choix fait, et un métal désigné pour étre l'expression légale de la valeur en général, il reste encore à déterminer avec exactitude celle des fragments de ce métal. Pour atteindre ce but il suffit d'avoir à sa disposition un creuset, une pierre de touche et une balance. Mais le commerce ne pouvait s'accommoder des lenteurs et des frais de ce procédé, et la fabrication des lingots et des monnaies, sous les yeux et sous la garantie de l'État, est venue répondre à ce besoin. Ces lingots et ces monnaies ne sont dans leur essence que des fragments de métal poinçonnés par l'autorité publique; mais ces deux sortes de fragments ont chacune leur caractère. Le poinçon est une garantie individuelle du lingot, c'est une marque par laquelle l'autorité cautionne la fineses

du métal de tel fragment dont la balance doit ensuite déterminer lo poids. Pour la monnaie, au contraire. la garantie a un caractère plus général; elle s'étend aussi bien à la qualité qu'à la quantité du métal contenu dans chacune des pièces, et l'uno et l'autre sont indiquées au public par des signes plus ou moins conventionnels. Tout particulier a le droit, lorsque cela lui convient, de vérisser les lingots qu'on lui présento et de s'assurer que le poids est exact et que lo degré de finesso est bien celui qui est indiqué par le poincon; il peut ensuite refuser de les recevoir s'il n'est pas content du résultat de son examen. Les lois interdisent un somblablo examen pour la monnajo, et la déclaration du gouvernement, expriméo par un type ou par un signe, revêt alors le caractère d'un jugement sans appel, et quolquefois d'une fiction légale. Toute pièce do monnaio d'un poids faible, au sortir de l'atelier, ou bien usée par la circulation (si elle n'a été ni rognée, ni détériorée de propos délibéré), doit être acceptée comme avant son poids entier.

Les lingots, les monnaies, ou une expression quelconque de la valeur sous la garantie de l'Etat offrent assurément au commerco une grando facilité et sont très désirables, mais on no peut pas dire qu'ils lui soient d'une nécessité indispensable et la condition sine qu'a non de son existence. Il n'y a de nécessaire de la part du gouvernement que lo choix de la matière qui doit servir de terme de comparaison, et, dans l'application, l'emploi d'une mesure ou d'un poids quelconque, pourvu qu'ils soient généralement acceptés, stiffit pour déterminer la quotité de la valeur dans chaque cas en particulier. Dans l'antiquité, les commerçants ont longtemps trafiqué au moyen de valeurs métalliques, ou autres, pouvant servir de point de comparaison pour évaluer les autres denrées, et sans le secours des monaies. On pourrait dire que ceux d'aujourd'hui reprennent les errements de leurs devanciers, car le commerce en gros pourrait parfaitement so passer d'argent monnayé.

Le numéraire est composé de pièces de pur métal d'une valeur réelle, ou de pièces d'une nature mixte. La pièce d'une valeur fictive, ou enfin de pièces d'une nature mixte. La pièce d'une valeur réelle est un morceau de métal dont le poids et le titre sont déterminés et garantis par l'État. La monnaie fiduciaire est un objet quel-conque (papier ou métal) sur lequel le gouvernement fait inscrire une somme quelconque dont il lui attribue la valeur, s'engageant à l'accepter dans ses caisses et à le faire accepter par ses agents commo représentant en effet la totalité de la somme inscrite.

Dans les pays où le principe de l'unité de l'étalon monétaire a prévalu et où il est établi par les lois, les monnaies de la première espèce, c'ost-à-dire ayant une valeur réelle, ne peuvent être frappées qu'avec le métal régulateur ou étalon; tant que ces pièces ne sont ni limées, ni rognées, ni trop usées, elles représentent en réalité la valeur intrinsèque du métal additionnée des frais de monnayage, et subsidiairement la plus-value que peut leur donner, dans le commerce, une préférence motivée par leur forme ou par la facilité do l'exportation. Quelques fluctuations dans la valeur de ces pièces sont, il est vrai, encore possibles, par exemple quand celle du métal subit un changement par rapport à d'autres denrées; mais ces fluctuations sont inhérentes à la nature même de toute matière, et elles sont inévitables.

Il ne faut pas confondre les pièces de cette espèce avec d'autres pièces que les gouvernements émettent quelquefois à un poids et à un titre déterminés, et sans leur donner une valeur fictive, mais qui ne sont pas destinées à servir d'expression générale à la valeur des marchandises. On peut citer dans ce genre les pièces d'or frappées par quelques-uns des États de l'Allemagne qui ont adopté l'argent comme étalon. Le poids de ces pièces d'or n'est pas réglé d'après la valeur correspondante do l'argent, mais d'après la valeur du marc d'or. Elles ont cela do commun avec les monnaies proprement dites, que leur valeur nominalo dépend de leur valeur intrinsèque; mais elles s'éloignent de l'idée et du but essentiel de l'institution de la monnaie dans les pays qui ont adopté un étalon monétaire unique. Elles constituent une sorte de marchandise poinçonnéo par le gouvernement, mais n'ayant dans lo pays même où elle a été poinçonnée que la valeur de lingots étrangers. Le victoriat romain est, à notre connaissance, le seul exemple de pièces de ce genre que l'on puisse citer dans toute l'antiquité; car il est probable que ces victoriats circulaient sur les marchés de la république comme à l'étranger sans une valeur nominale fixe.

La monnaie Aduciaire, proprement dite, est celle dont la matière première n'a aucune valeur intrinsèque, comme les faneuses monnaies de cuir de Carthage, les pièces fourrées de la Grèce et de Rome, le papier-monnaie et les assignats de nos jours. Elle n'a d'autre valeur que celle qui lui est attribuée par le gouvernement qui en a fait l'émission.

Les pièces mixtes qui réunissent une certaine valeur intrinsèque à une valeur de pure convention, sont plus communes que les monnaies de confiance proprement dites. On pourrait faire rentrer dans cette catégorie les pièces dont la valeur réelle se trouve accidentellement un peu au-dessous de leur valeur nominale, soit à cause du frai, soit par la faute du monnayeur, mais qui, légalement, valent autant que les bonnes pièces. Dans ce cas, leur valeur nominale ne dépasse la valeur réelle que d'une légère différence, et l'État qui les reçoit dans ses caisses exige qu'elles soient acceptées partout comme si elles étaient de bon poids. Mais cette dénomination de monnaies mixtes convient surtout à une catégorie de pièces qui, sans distinction de module ou de métal, ont été frappées avec l'intention de leur donner une valeur nominale supérieure à leur valeur réelle.

Ce que nous appelons la monnaie d'appoint est en grande partie composée de cette espèce de pièces. Elles ont presque toujours une valeur nominale supérieure à leur véritable valeur, qu'elles soient frappées avec le métal régulateur, comme les groschen en Prusse, ou bien d'un métal secondaire, comme les pièces de 10 centimes et au-dessous en France, les shillings en Angleterre, ou les pfennigs en Prusse. La plus value accordée à ces pièces n'a d'autres raisous d'être que l'autorité du gouvernement qui les a mises en circulation et la confiance qu'il inspire; le jour où cette autorité est ébranlée, ou bien lorsque pour une raison ou sous un prétexte quelconque les sujets refusent de les accepter, elles perdent leur valeur fictive, et le commerce ne les accepte même plus pour celle qu'elles ont réellement.

Outre la monaia d'appoint, on peut aussi faire rentrer dans la catégorie des pièces mixtes, les pièces de tout module auxquelles les gouvernements assignent une valeur nominale fixe et qui sont d'un autre métal que le métal régulateur. Cette valeur nominale doit être considérée comme éphémère. Elle ne peut se maintenir longtemps lorsqu'elle est au-dessus de la valeur intrinsèque et elle n'a pas plus de fixité lorsqu'elle lui est inférieure, ni lorsqu'on veut faire concorder ensemble les deux aleurs.

Dans le premier cas, ces pièces ne tarderont pas à étre fondues par des spéculateurs, et l'on sera obligé pour les conserver d'élèver leur valeur légale. Cest ce qui est arrivé eu Prusse pour les Frédéries d'or. On les avait tarifés à 5 thalers quoique leur valeur métallique fot supérieure à ce taux, et il fallut bientôt décider que les pièces de 5 thalers en or valaient 5 thalers et 2/3 en argent. Sans cette mesure toules ces pièces auraient pris en peu de temps le chemin du creuset (1).

Dans le second cas, c'est-à-dire si l'en veut faire concorder parfaitement la valeur métallique avec la valeur légale, cette dernière pourra se maintenir quelque temps pourvu qu'il n'arrive aucun événement im-

Mais ce n'est pas tout, l'équilibre une fois rétabil scrai-til durable 7 on peut l'espérer, mais seulement jusqu'à ce qu'une plus grande abondance d'or fasse encore baisser sa valeur, ou que la découverte de nouveaux gisements argentifieres la fasse remonter. Dans ce dernier cas, l'opération serait à recommencer en sens inverse. Il serait donc plus simple et plus sage d'imiter l'exemple de l'Angeleterre et de la plupart des autres pays, en adoplant le système de l'étalen unique.

<sup>· (</sup>t) La France a encore conservé le système des deux étalons monétaires, aussi les inconvénients signales par M. Mommsen se font-ils sentir tous les jours. Aujourd'hui l'argent fait prime, c'est-à-dire que quatre pièces de 5 fr. valent un peu plus qu'une pièce de 20 fr. en or. Il en résulte que le gouvernement trouve avantageux d'émettre beaucoup d'or et peu d'argent, ct que les spéculateurs indigènes et étrangers accaparent les pièces de 5 fr. qui ont en effet presque disparu de nos marchés. Pour rétablir l'équilibre entre les deux étalons, il faudrait ou augmenter le poids des pièces d'or, et dans ce cas, toutes les pièces actuelles se trouveraient discréditées, ou bien altèrer le titre des pièces d'argent. Cette mesure délà proposée au Corps législatif, et adoptée pourlune partie de notre numéraire, n'a, il est vrai, aucun inconvénient pour les monnaies d'appoint, mais appliquée aux pièces de 5 fr., elle aurait pour résultat le renchérissement des denrées, surtout des denrées étrangères. Comment penser, en effet, que les marchands russes, anglais ou américains continueraient à nous donner pour la pièce qui ne vaudrait plus que 4 fr. 95 c. de la monnaie actuelle, ce qu'ils nous donnent pour les 5 fr. d'anjourd'hui!

prévu; ainsi nous avons vu que le Frédéric d'or s'est maintenu presque toujours au pair de sa valeur en argent. Dans l'antiquité, des péréquations de ce genre ont pu durer de longs espaces de temps, et l'équilibre a été conservé avec peu de variations, grâce à la difficulté des communications qui rendaient les fluctuations du marché métallique plus difficiles à constater qu'aujourd'hui. Cependant ce système péchait par la base, et pour peu qu'il survint quelques variations dans la valeur respective des métaux ou que l'on introduisit quelque changement dans le pied monétaire de l'une des deux espèces, l'équilibre était rompu et les pièces qui n'étaient pas frappées avec le métal étalon disparaissaient rapidement quand leur valeur réelle était au-dessus de leur valeur nominale, ou bien devenaient de véritables monnaies fiduciaires quand elles se trouvaient au-dessous. De nos jours, par suite de la dépréciation de l'or, les Frédérics d'or de Prusse ne valent plus, réellement, que 5 thalers 1/3 en argent, et cependant on continue à les compter pour 5 thalers 2/3, ce qui tient à ce que le gouvernement prussien continue à les accepter dans les caisses publiques pour cette valeur. En général, l'expérience prouve que toutes les pièces qui sont d'un poids trop fort pour être comptées comme des monnaies d'appoint, ne sont pour ainsi dire que des monnaies fiduciaires, quand elles ne sont pas frappées avec le métal régulateur. On peut même ajouter que leur émission, pour peu qu'elle soit un peu importante, équivaut, jusqu'à un certain point, à un

emprunt. Nous sommes en mesure de prouver qu'il en fut ainsi à Rome et à Athènes, où de pareilles émissions de monnaies n'eurent lieu que dans les moments de crises financières de nature à justifier, dans les temps modernes, le cours forcé des billets de banque, et nous avons tout lieu de supposer qu'il en fut de même chez presque tous les peuples de l'antiquité.

La monnaie proprement dite, avant une valeur intrinsèque (Werthmünze), est donc une matière précieuse dont la valeur et le poids sont garantis par le poinçon de l'État, et la monnaie fiduciaire est le signe créé par l'État pour représenter une valeur quelconque. Il s'ensuit que quoiqu'il ne doive v avoir dans un pays qu'un seul métal régulateur ou étalon (Werthmesser), les pièces elles-mêmes qui sont la représentation de la valeur peuvent cependant être de différentes sortes (vielfach). Elles expriment cette valeur par elles-mêmes intrinsèquement, ou bien elles la représentent sans en avoir aucune par elles-mêmes, et elles sont reçues dans les caisses publiques et dans le commerce comme si elles l'avajent réellement. Il s'ensuit également que la monnaie avant une valeur réelle, est facilement acceptée au delà des frontières du pays où elle a été émise, tandis que la monnaie fiduciaire n'obtient que très-rarement, ou presque jamais, les mêmes avantages; l'or et l'argent peuvent être employés presque partout de la même manière et aux mêmes conditions, tandis que les pièces dont la valeur métallique ne répond pas à la valeur nominale, inspirent peu de confiance dans les pays étrangers.

Ces considérations ne sont pas déplacées en tête de notre ouvrage; les questions d'économie politique et de jurisprudence financière ne rentrent pas, il est vrai, directement dans les limites de nos recherches sur le monnavage italique, et surtout sur la monnaie romaine: mais il nous arrivera souvent, en traitant notre sujet, de revenir sur des généralités et de faire l'application des principes que nous venons d'exposer brièvement. Ces prémisses donneront au reste une idée du but que nous nous sommes proposé et de l'étendue de nos recherches. Nous n'avons voulu écrire ni une métrologie. ni un traité de numismatique romaine, mais une histoire de la monnaie romaine; cette histoire doit, comme de raison, s'appuver sur la numismatique et sur la métrologie, mais elle ne doit ni les remplacer, ni se renfermer dans leurs limites. Si la science numismatique, en général, a pour but de décrire le type et la légende des pièces, de reconuaitre la date et le lieu de leur émission, si la métrologie constate leur poids et détermine ainsi le système d'après lequel elles ont été taillées, l'une et l'autre se bornent pour ainsi dire à étudier l'essence même de chaque pièce. Mais l'histoire, outre ces mêmes questions, doit s'en poser en même temps une foule d'autres qui ne sont pas moins intéressantes; elle étudiera les monnaies comme agent commercial, elle approfondira les conditions qui ont déterminé la première émission, la durée, et la disparition de chaque espèce; elle examinera les questions de jurisprudence monétaire, et saura déterminer le droit de battre monnaie qui appartient à l'État, et ses

rapports avec l'autonomie des villes et avec la division des pouvoirs.

Nous exposerons l'histoire de la monnaio italique dans sa marche parallèle et corrélative à l'histoire générale du développement de la cité romaine, comme ville, comme centre de la confédération italique et comme souveraine du monde. Pour remplir notre programme, nous commencerons par exposer dans le premier chapitre l'ancien système monétaire grécoasiatiquo sous l'influence duquel s'est développé le monnavage italique (1); nous examinerons, dans les deux chapitres suivants ce que fut le monnayage à l'époque qui précéda la réunion de l'Italie sous le sceptre de Rome, ainsi que les divers systèmes monétaires de chacune des parties de l'Italie: nous traiterons en même temps l'importante question de l'équilibre des métaux et de la plus ancienne proportion légale entre la valeur de l'argent et celle du cuivre en Sicile et en Italie. Nous verrons daus le quatrième et dans le cinquième chapitre quel fut le système monétaire introduit en Italie par la domination romaine, ainsi que la transformation du monnayage romain par suite de l'émission de la monnaie d'argent et de la réduction de l'as; nous étudierons ensuite les monnaies frap-

<sup>(1)</sup> Pai réuni, sous le litre d'introduction historique, les deux premiers chapitres qui traitent des monnaies au point de vou général tant endreint qu'en Occident. Avec le troisième chapitre, commence véritablement l'histoire de la monnaie romaine, puisqu'il expose les systèmes monclaires de l'Italie centrale. (Voir chaprès le plan général de l'ouvrage.)

B.

pées à Rome pendant les deux derniers siècles de la république et nous ferons remarquer la diminution progressive de l'activité monétaire des autres États de l'Italie réduits de fait à être les sujets de Rome. Nous donnerons comme corollaire dans le sixième chapitre (f) un tableau chronologique de toutes les pièces frappées au nom de la république romaine depuis l'introduction du denier d'argent et la réduction de l'as jusqu'au commencement des guerres civiles de César, c'est-à-dire de l'an 486 à l'an 704 de Rome (268-50 avant J.-C.).

Ce tableau ne devrait pas entrer dans le cadre d'une histoire de la monnaie, dans la stricte acception du mot; mais nous avons dù faire ce travail, lorsque nous nous sommes occupé de classer les inscriptions de la république, et en l'insérant ici nous avons pu combler une lacune et satisfaire en même temps un désir depuis longtemps exprimé par tous ceux qui étudient l'histoire romaine. Comment, en effet, utiliser la numismatique au profit de la science si les monnaies ne sont pas classées dans un ordre chronologique à peu près exact? Nos lecteurs ne savent que trop combien la classification alphabétique adoptée par Eckhel pour les monnaies de la république (dites de familles ou consulaires) laisse à désirer au point de vue de l'histoire, et combien les ouvrages plus récents, dressés sous la forme de catalogues,

<sup>(1)</sup> La matière des chapitres IV, V, VI de l'auteur a été réunie dans le second volume de cette traduction. B.

sont encore loin d'être satisfaisants. Parmi ces derniers, celui de M. Riccio (1843) n'est plus consulté qu'à défaut d'un manuel moins incomplet; celui de M. Cohen (1857) est au-dessus de tout éloge par son exactitude numismatique et nous devons reconnaître les efforts de l'auteur pour le rendre aussi complet que possible; mais les éclaircissements historiques qui accompagnent les descriptions, sont en grande partie calqués sur ceux que fournit Eckhel et sans pénétrer au fond du sujet donnent seulement quelques notions sommaires sur l'époque de l'émission de chaque pièce et sur le magistrat qui les a fait frapper. Ce n'est que dans ces derniers temps qu'une classification vraiment historique a pu être ébauchée grâce à des compterendus exacts sur les monnaies contenues dans divers dépôts. Nous citerons parmi les travaux de ce genre, la description de la trouvaille de Cadriano (1820), que nous devons à Schiassi, et celle du dépôt de Fiesole. publiée par Zannoni (1830). Dans ses Décades (ouvrage qui a paru de 1821 à 1840, et qui fait époque pour nos études), le comte Borghesi a montré tout le parti que l'on pouvait tirer de semblables découvertes pour éclaircir un grand nombre de faits isolés (1), et M. l'abbé Celestino Cavedoni a rendu à la science un service signalé en publiant le premier un travail complet (2) sur l'ensemble des trouvailles de ce genre. Aucun des trésors découverts jusqu'ici n'a été enfoui

<sup>(1)</sup> Œuvres complètes, t. I et II. Paris, 1863 et 1864.

<sup>(9)</sup> Ragguaglio storico archeologico di precipui ripostigli an-

avant Sylla; le résultat de ces trouvailles est donc d'abord d'établir une distinction bien tranchée entre les monnaies qui sont antérieures à Sylla et celles qui sont d'une date plus récente, et en même temps de donner une classification chronologique satisfaisante des pièces appartenant à cette dernière catégorie.

Ces travaux ont servi de base à ceux auxquels nous nous sommes livré nous-même pour arriver à dresser notre tableau. Nous y avons joint un examen approfondi de tout ce qui peut contribuer à fixer des dates. Ainsi l'affaiblissement successif du pied monétaire des pièces de cuivre nous a nécessairement guidé pour le classement des deniers correspondants; la fabrique, les changements souvent peu sensibles dans la'forme des lettres et dans les types, ont été pour nous autant d'indices chronologiques importants; enfin, nous avons trouvé de précieux documents dans les données historiques proprement dites, telles que les noms des monétaires et les types. Un seul de ces renseignements ne suffit pas pour assigner à une monnaie la place chronologique qui lui appartient, mais il faut les consulter tous pour arriver à un résultat satisfaisant.

La confrontation de ces divers moyens de critique n'avait pas encore été tentée. En effet les précieux

tichi di medaglie consolari e di famiglie romane d'argento pel riscontro de' quali viensi a definire o limitare l'età d'altronde incerta di molte di quelle, e che può servire anche di repertorio delle medaglie medesime. Modena, 1854.

travaux de Borghesi manquent d'unité, par suite de la nature même de leur forme; quelque certaines que soient les conclusions du maître, quelque infaillible que soit sa main pour classer à son rang tout ce qu'il touche, les Décades ne peuvent pas cependant remplacer un travail d'ensemble. Dans l'ouvrage que nous avons signalé, M. Cavedoni néglige trop souvent de rapprocher des deniers, les monnaies de cuivre correspondantes, et ne tient pas assez compte de l'enseignement chronologique que l'on peut tirer de la forme des lettres ; souvent aussi sa critique historique n'est pas assez sévère, surtout pour les pièces antérieures au temps de Sylla. En général, on peut lui reprocher de fixer les dates d'une manière trop absolue eu égard à la nature des documents que nous possédons, de sorte qu'il ne distingue pas toujours assez ce qui peut être considéré comme certain de ce qui est probable, ou seulement possible. En un mot cet ouvrage est important par le grand nombre de faits et de renseignements pleins d'érudition et de finesse qu'il renferme, il est surtout précieux et mérite la reconnaissance des savants, parce que c'est le premier dans lequel on ait essayé de rompre avec la routine et de remplacer l'ancien et illogique ordre alphabétique par une méthode véritablement historique; mais il est insuffisant pour indiquer la route à suivre à travers le dédale de la chronologie des monnaies consulaires. Le tableau que nous donnons comblera jusqu'à un certain point cette lacune et paraîtra suffisant jusqu'à ce que de nouvelles découvertes, qui sans doute ne se feront pas attendre (1), viennent confirmer notre système en complétant ses résultats ou le renverser entièrement.

Notre septième chapitre traite de la monnaie des provinces romaines, sujet jusqu'ici tout à fait négligé et qui n'a jamais été exposé dans son ensemble. Nous chercherons à déterminer quelles étaient, sous la république et sous les empereurs, les dispositions légales qui régissaient cette branche de l'administration, et nous examinerons en inême temps les diverses monnaies adoptées dans les différents pays; nous rattacherons à cet examen les apercus généraux que nous avons donnés dans le premier chapitre sur les monnaies gréco-asiatiques qui les avaient précédées dans les mêmes contrées.

Enfin, nous consucrons notre dernier chapitre aux monnaies impériales (2). La chronologie de cette série est si bien établie, qu'il n'y a rien à y changer, et que l'admirable livre d'Eckhel conserve toute sa valeur et suffit amplement aux besoins actuels de la science; mais on chercherait vainement dans cet ouvrage un

<sup>(1)</sup> Les prévisions de l'auteur n'ont pas tardé à être réalisées. On verra ci-après, dans la lettre qu'il adresse au traducteur, tous les progrès que lui-même a fait faire à la science depuis que son livre a paru en allemand. (Berlin, 4860.) B.

<sup>(2)</sup> l'ai cru qu'il était préférable de ne pas seinder l'histoire de la monnaie romaine. On trouvera donc les chapitres qui traitent de la monnaie impériale immédiatement après ceux qui traitent des pièces de la république; avec l'autorisation de l'auteur, j'ai réuni à la fin de l'ouvrage ce qui cet relatif aux monnaies coloniales et provinciales et à leur ligislation particulière.
B.

tableau de la décadence progressive de la monnaie impériale et un examen sérieux des importantes questions politiques et historiques qui s'y rattachent. Nous avons cherché à combler encore cette lacune.

Le lecteur voudra bien ne pas oublier que notre livre est, pour ainsi dire, le premier qui essaye de suivre pas à pas, et dans le plus grand détail, l'histoire de la monnaie, de ce résultat si remarquable et en même temps de cet agent si actif de la civilisation antique, durant l'espace de mille ans entre la nuit qui couvre l'origine de Rome et celle qui enveloppe le moven âge. Il se souviendra que les éléments de cette histoire ne se trouvent écrits nulle part; qu'il a fallu les faire sortir un à un des légendes, du style, des types des monnaies et des circonstances qui ont accompagné leur enfouissement; que vouloir restreindre ces études à un temps déterminé et à un seul pays eût été en rendre le résultat nul; que nous avons abordé un sujet dont chaque point soulève mille questions : que les circonstances monétaires d'une époque dépendent de celles de l'époque précédente et déterminent le plus souvent celles de l'époque suivante, et que par conséquent nous avons dù avoir constamment les yeux fixés sur l'Orient et sur l'Occident et embrasser du même coup d'œil les mouvements du commerce international.

Si donc le lecteur ne peut pas toujours suivre facilement l'ensemble de tous les fils qui ont servi à tisser la trame de notre ouvrage, ni discerner au premier coup d'œil ce que nous avons emprunté à la métrologie, à la numismatique, à la jurisprudence ou à l'histoire, il voudra bien prendre en considération les difficultés que nous avons eu à vaincre et user d'indulgence à notre égard.

Plus souvent que nous ne l'eussions désiré, nous n'avons pu déterminer le poids normal des diverses espèces de monnaies qu'en donnant une série de pesées. Nos recherches, comme toutes celles du même genre, eussent été plus faciles, plus complètes, d'un succès moins douteux, si dans les ouvrages de numismatique on avait toujours eu soin de joindre aux descriptions un certain nombre de pesées et d'analyses destinées à établir le poids et le titre des diverses espèces; malheureusement la plupart des numismatistes ne comprennent pas encore que la valeur intrinsèque des monnaies est aussi importante à constater que le type et la légende, et continuent à abandonner aux métrologues et aux historiens ce qui devrait être spécialement l'objet de leurs observations.

Il est impossible de donner des règles fixes sur la méthode à suivre pour déterminer d'une manière pratique le poids normal des monnaies; mais il faut avant tout tenir compte de l'irrégularité de la frappe. En général, cependant, on peut établir en principe que le maximum se rapproche plus du poids normal que la moyenne. En effet, pour l'or en particulier, (tontes les fois que le pied monétaire nous est bien connu), l'expérience prouve qu'il est bien rare de rencontrer des pièces qui dépassent le poids (nous au rons l'occasion de le remarquer lorsque nous étudiernes l'occasion de le remarquer lorsque nous étudiernes l'occasion de le remarquer lorsque nous étudiernes.

rons les mounaies impériales), tandis que, sans même tenir compte du frai, les pièces antiques, même les mieux conservées, sont presque toujours d'un poids un peu faible. Nous ne trouvons d'exceptions à cette règle générale que parmi les monnaies d'or presque barbaires du m' siècle de notre ère et des premières années de la période dite Constantinienne; ces exceptions s'expliquent par l'usage adopté vers ce temps-là de peser les pièces d'or toutes les fois qu'on faisait un payement, ce qui rendait le poids de chaque pièce tout à fait indifférent pour le résultat définitif.

La même observation s'applique à la monnaie d'argent quoique d'une manière moins marquée. Il arrive de trouver des pièces dont le poids réel dépasso le poids normal, mais le fait est rare, et sauf quelques exceptions isolées on peut regarder le poids le plus fort comme le poids normal ou du moins comme celui qui s'en rapproche le plus; quelquefois cependant pour des raisons tout à fait concluantes il faudra le chercher dans la moyenne. C'est ce qui arrive pour les pièces d'argent de Dioclétien.

Pour la monnaie de cuivre, au contraire, on ne semble en général tenir aucun compte de la valeur métallique, et cette remarque se vérifie de plus en plus à mesure que cette valeur diminue d'importance. Le poids maximum de l'as libral sous la république et celui du sesterce de cuivre à l'époque impériale semblent être le, poids légal de chacune de ces espèces, tandis que dans la série onciale c'est la moyenne qui semble s'en rapprocher le plus. On pourrait meme dire que le poids de la monnaie d'appoint n'était que fort rarement un poids fixé par la loi, mais que le module et l'épaiseur des pièces étaient déterminés, ce qui entratnait nécessairement jusqu'à un certain point la fixation du poids.

Nous avons indiqué les poids d'après le système métrique français généralement adopté aujourd'hui par tous les auteurs qui écrivent sur la numismatique, les Anglais exceptés. Ce système est préférable à l'ancien système des grains; oc dernier poids étant trop faible pour peser le cuivre, on est nécessairement amené à arrondir les chiffres en considérant comme unité entière tout ce qui dépasse la 1/2 et en négligeant tout ce qui est au-dessous.

Al'exemple de M. Bacekh, nous avons calculé la livre romaine (1) sur le pied de 327°,434 (= 6165 grains de Paris); l'once, par conséquent, a 27°,286, et le scrupule a 1°,137. Il est impossible d'arriver à une exactitude strictement mathématique, puisque les renseignements tirés du poids maximum des pièces d'or qui devraient être les plus certains ne sont pas entièrement d'accord entre cux (2). Il so peut aussi que le régulateur (die Norm) ait lui-même éprouvé quelque altération dans le cours des siècles; néanmoins la différence est si petite que la proportion choisie

<sup>(1)</sup> Metrologische Untersuchungen, page 165.

<sup>(2)</sup> Comparez les pesées des pièces d'or romano-campaniennes (Anneze M.). Comparez aussi le poids des pièces d'or frappées pendant la seconde guerre punique, sous César et du temps de Constantin.

par M. Bœckh, et d'autres métrologues avant lui, peut être considérée comme normale et tout à fait suffisante pour arriver à des résultats pratiques, et que l'on peut rejeter avec une parfaite sécurité toutes les évaluations moins élevées (1).

Nous devons faire remarquer, en terminant, qu'une partie de nos recherches avait été déjà publiée dans différents recueils (2), mais nous les avons cutièrement refondues pour ce nouveau travail. Avant de poser la plume, nous adresserons nos remerciments aux savants qui ont bien voulu nous aider dans nos recherches, et en particulier à ceux qui nous ont communiqué des pesées.

Nous citerons entre tous le comte Borghesi, qui a bien voulu nous fournir le poids d'un grand nombre de pièces tirées de sa collection; M. l'abbé Cavedoni nous a rendu le même service pour les

<sup>(1)</sup> A en juger par les pièces d'or romano-campaniennes en particulier (les plus anciennes dont le poids soit règlé en seruputes) il est impossible d'estimer la livre romaine à un taux inferieur à celui que nous lui donnons; en effet, les pesées de ces pièces donnent à la pièce de six scrupules le poids mininum de 6°.82, la livre ne peut donc pas avoir moins de 227°.36.

<sup>(2)</sup> Urber das römische Münzweren. Abhandlungen der hist. phil. Klasse der Skehischen Gesellschaft, 1. h. p. 224-487. — Urber den Verfall der römischen Münzwerens in der Koiterzeit, Recueil de la meine société, 1851, p. 179-312. — L'alphabet du nord de l'Étrurie, avec des inscriptions et des médailles. Mitheilungen der Antiq. Gestlechaft in Zerich, t. VII, fascicule 8. 1853. Voyex en particulier le chapitre relatif à la numismatique, p. 243-487.

pièces tirées du cabinet de Modène; M. Ch. Gonzales pour les collections Sant-Angelo et Riccio, à Naples; MM. de Arneth et Kenner, pour le cabinet impérial de Vienne; M. Streber, pour le cabinet de Munich; M. Beck, pour celui de Gotha; M. Posern-Klett, à Leipzig, pour sa propre collection (1); enfin nous devons les mêmes remerciments à notre ami M. Friedlander, tant pour le cabinet de Berlin que pour sa collection particulière, qui, depuis lors, a été réunie à celle du Musée royal.

TH. MOMMSEN.

Berlin, 1er septembre, 1860.

<sup>(</sup>i) Le comte Borghesi, le chevalier de Arneth et M. Streber ont été successivement enlevés à la science depuis que l'ouvrage de M. Mommsen a paru en allemand; M. Posern-Klett les avait déjà, depuis quelque temps, précédés dans la tombe. B.

### LETTRE DE L'AUTEUR AU DUC DE BLACAS

AU SUJET DE CETTE TRADUCTION.

Monsieur le Duc,

Vous voulez bien m'annoncer que l'impression du premier volume de la traduction de mon Histoire de la monnaie romaîne est fort avancée, et vous me demandez de vous adresser au plutôt les rectifications que je vous avais promises et que vous avez fait espérer à vos lecteurs.

Je voudrais bien être en mesure de vous les envoyer, mais en me mettant à l'œuvre, j'ai compris qu'il ne s'agissait plus, comme je l'avais d'abord pensé, de quelques rectifications isolées. Les nouvelles et nombreuses conquêtes de la science pendant les quatre années qui nous séparent de la publication de mon Histoire de la monnaie, exigeraient un remaniement assez étendu, et plusieurs chapitres seraient nécessaires pour leur donner un développement convensèle. Il me faudrait coordonner, pour les utiliser, toutes les recherches publiées dans ce court espace de temps soit au point de vue de la métrologie, soit au point de vue de l'histoire de l'art monétaire, et c'est un travail trop grand pour que je puisse l'entreprendre en ce moment; je me contenterai donc de vous citer les titres de quelques-uns de ces ouvrages.

Les Metrologicorum scriptorum Reliquiae, Leipzig, 1864, que M. Hultsch publie dans ce moment (le premier volume a paru, le second est sous presse), contiennent tout ce qui nous reste des écrivains anciens sur la métrologie antique; lui-même a revu et collationné une grande partie des textes sur les manuscrits. Le Griechische und Römische Metrologie (1862) du même auteur, est entre les mains de tout le monde; c'est un manuel succinct et substantiel dans lequel il a condensé de la manière la plus claire et la plus instructive, toutes nos connaissances sur le numéraire, les poids et les mesures des divers peuples de l'antiquité. Les observations nouvelles qu'il a jointes à co travail méritent d'être soigneusement étudiées et mises à profit.

J'ai moi-même publié dans le recueil intitulé Die Grenzboten de 1863 un article sur la monnaie des anciens; cet article qui, par la nature du recueil dans lequel je l'ai inséré, n'était pas exclusivement destiné au monde savant, contenait, entre autres faits nouveaux, des détails sur la métrologie des Assyriens et sur leur système de division sexagésimal. Les poids récemment découverts à Ninive et à Babylone jettent un jour tout nouveau sur ce sujet inféressant. Le travail que M. Brandis prépare dans ce moment sur les poids et les monnaies de l'Asie Mineure éclaircira complétement tout ce qui reste encore d'obscurité sur cette partie si peu explorée de la numismatique et de la métrologie; et le résultat en sera d'autant plus important que ce pays est pour ainsi dire le berceau de l'art monétaire.

Un service analogue à celui que nous attendons de M. Brandis pour l'Asie Mineure a été rendu à la science par M. Ludwig Müller pour les monnaies de l'Afrique. Ce savant a démontré, (Numismatique de l'Ancienne Afrique, 1860-1862), que le système monétaire de Carthage était bien un système particulier à cette contrée; et il le prouve d'une manière désormais indubitable, contrairement à l'opinion généralement admise jusqu'ici et que j'ai moi-mème dévelopée dans le présent ouvrage (Introduction historique, ch. II, S. IV, p. 119).

M. Zobel de Zangroniz (1) a complété le travail de M. Müller par une étude sur les monnaies hispanocarlhaginoises à l'occasion d'un dépôt considérable récemment découvert dans les environs de Carthagène. M. Zobel éclaircit admirablement cette branche également délaissée jusqu'ici de la numismatique.

Vous le voyez, Monsieur le Duc, il y aurait trop à ajouter à mes deux premiers chapitres pour les

Spanische M\u00e4nzen mit bisher unerkl\u00e4rten Aufschriften, aus dem XVII Bande der Zeitschrift der Deutschen Morgenl\u00e4ndischen Gesellschaft. Leipzig, 1863.

rajeunir de quatre ans; je ne pourrais le faire ni assez complétement ni assez promptement, et je dois remettre cette entreprise au jour, s'il arrive jamais, où je pourrai reprendre un nouveau travail d'ensemble sur les monnaies anciennes.

Pen viens maintenant à ce qui rentre plus spécialement dans le cadre de mon livre et aux nouvelles découvertes faites depuis peu dans le domaine de la numismatique romaine.

J'ai publié dans les Annales de l'Institut archéologique de Rome (1863) un travail sur les dépôts de deniers romains découverts en Espagne, et que M. Zobel m'avait fait connaître. Cette découverte m'a donné l'occasion de contrôler l'exactitude des principes que j'avais posés pour la classification chronologique des monnaies consulaires et d'en faire l'application en rectifiant, d'après ces nouvelles données, la place que j'avais assignée à un certain nombre de ces pièces dans mon tableau chronologique. Ce que je prévoyais dans la préface de mon livre (p. xxxiii) se trouve ainsi réalisé. Vous avez utilisé ce travail pour votre traduction, Monsieur le Duc, et après avoir intercalé les monnaies de bronze dans mon tableau rectifié, vous avez, d'après ces renseignements et ceux que vous avez recueillis directement, fait à mon texte et à mes notes les changements nécessaires pour mettre cette partie de mon histoire tout à fait au niveau des connaissances acquises depuis quatre ans. Vous avez également utilisé les détails qui se trouvent dans les publications de l'Académie de

Vienne (Archiv für Kunde Oestreichischer Geschit's-Quellen, t. XXIV, p. 377) sur les dépôts de deniers romains récemment découverts en Transylvanie et que je vous avais signalés comme pouvant servir à préciser d'une manière plus certaine les limites chronologiques de quelques-uns de ces deniers.

Permettez-moi, Monsieur le Duc, en terminant ce rapide exposé de nos nouvelles conquêtes scientifiques, de vous renouveler l'expression, etc.,

TH. MOMMSEN.

Berlin, décembre 1864.



# INTRODUCTION HISTORIQUE.



#### MONNAIES GRECOUES D'OR ET D'ARGENT FRAPPÉES EN ASIE

## § I.

Notions préliminaires. - Statères de Phocée, de Cyzique et du roi Crésus,

Il n'entre pas dans notre cadre d'écrire l'histoire monétaire de l'Orient, mais on ne peut étudier les monnaies italoromaines de la république et de l'empire sans être souvent obligé de faire des rapprochements avec les systèmes monétaires d'origine greeque qui avaient péntré es Sicile et en Italie, à une époque fort ancienne. Il nous a donc paru indispensable de jeter un coup d'eril sur ces divers systèmes, et d'analviser en peu de mots les plus importants.

Tous les renseignements que nous fournit l'étude des monuments, d'accord avec l'histoire et la tradition, établissent d'une manière positive que l'Asie Mineure a été le berceau de l'art monétaire, et que les premières monnaies étaient d'or. Origine du mounsyage en Orient.

Les plus anciennes sont incontestablement les statères de Phocée, de Cyzique et ceux du roi Crésus.

Premires pièces d'or avec un scul typo.

La plupart de ces monnaies d'or, frappées d'un seul

côté, peuvent se grouper autour d'un étalon fort ancien dont le poids devait être de 15°,9 à 16°,5.

Les plus pesantes que nous connaissions sont les suivantes :

1° Deux pièces qui ont passé du cabinet de Cousinéry dans celui de Munich; l'une a pour type un griffon la gueule ouverte, avec la légende T2OM (1); elle pèse 16°,57;— sur l'autre, on voit un phoque au-dessus d'un 0 et elle pèse 16°,5 (2).

2° La pièce que Burgon (3) considérait comme la plus ancienne de toutes les monnaies d'or qu'il eût vues; elle a pour type une tête de lion avec la gueule ouverte et tirant la langue; elle pèse 16°, 10.

3º Enfin cette nombreuse série sur laquelle on voit un pélamide (4) et qui se perpétua jusqu'à l'époque

Sestini, Stateri antichi, p. 88, n° 8, pl. IX, fig. 5. — Les poids que nous donnous ici et plus loin sont ceux que M. Streber a bien voulu nous communiquer.
 Sestini, ibid., p. 23, n° 1, pl. I, fig. 1.

<sup>(3) 16&</sup>lt;sup>1</sup>, 10 (=248,5, Borrell, Num. Chron., t. VI, p. 150); 16<sup>1</sup>, 06 (= 247,9, Thomas, p. 300).

<sup>(4) 10°, 35 (= 2.32, 3),</sup> homme barba à genous, tenant un pétimide par la quoue; Borrell, Nov. Chron, L.V.B., Diff) (0°, 76) (≡ 2.00; Crérès sur un ther liré par des dragons; au-dessous, un pétamide; Borrell, ibid.); 10°, 11 (= 2.45, \*), Persé agenouillé, tenant la harpé et la laté de Médace; au-dessous, un pétamide; pour les dessens, de la laté de laté de la laté de laté de la laté de laté de laté de laté de la laté de la laté de la

d'Alexandre, comme le prouvent le type et la légende EAEYOEPI qui se trouve sur l'une d'elles.

On peut également faire rentrer dans cette catégorie quelques pièces d'un poids exceptionnel, par exemple celle qui pesait 7 d'archmes et 2 obloes 1/2 de poids attique (32°, 38), et qui était conservée dans le trésor du Parthénon, à Athènes, mais dont aucun exemplaire n'est parvenu jusqu'à nous; elle représentait le double de l'unité de 19 crammes (1).

Fractions.

Parmi les petites pièces d'or, l'hecté, qui représente le sixième de l'unité, est la moins rare; elle a le même type que l'unité et devrait peser 2º,75. Nous en connaissons une, avec la tête de lion, qui pèse 2º,76; mais elles sont en général un peu plus légères et atteignent environ 2º,59 (2). Ces hectés entrent pour les neuf dixièmes dans

nº 100; = 247,5, Thomas); 10°,03 (= 301 å, Mionnel, I. II, p. 527, n° 77; = 2497, Thomas, deux pideers; Borrell, 56d-2); 16 (Waddington, Rev. num., 1283), p. 14, doue complaires; Muindo, Scatila, Seta, Aur., p. 6, n° 151; 10°,00 (Muinch, Scatila, Seta, Aur., p. 6, n° 151; 10°,00 (Muinch, Scatila, Seta, Aur., p. 6, n° 151; 10°,00 (Muinch, Scatila, Seta, Aur., p. 6, n° 151; 10°,00 (moint, I. II, p. 527, n° 169); 11°,10°,00 (= 204, Thomas); 15°,90 (= 200, Mionnel, I. V, Suppl., p. 301, n° 100); 15°,90 (= 204, Thomas); 15°,90 (= 204, Mionnel, I. V, Suppl., p. 301, n° 100); 15°,90 (= 204, Thomas); 11°,90 (= 204, Thomas); 11°,9

<sup>(2) = 42°,6,</sup> Thomas, p. 300. Une autre pièce également fort ancienne, de forme tout à fait Irrégulière avec la têle de lion de face, pèse 2°,69 (= 41,5, Thomas, p. 301).

le nombre total des pièces d'or de l'Asie Mineure; quelquesunes sont de date relativement récente et nions anciennes certainement que les plus modernes des pièces de 16 grammes, car beaucoup sont frappées des deux côtés (1).

Les autres divisions sont plus rares; la moitié de l'unité n'existe pas avec le type de l'unité et de l'hecté, et nous la retrouvons pesant 8°,10 (2), avec le type du demi-lion et du demi-taureau dans une autre série que nous examinerons plus tard. S'il existe des tiers de 5°,18, ils sont très-rares et ont sans doute été émis en fort petit nombre (3). Le quart n'existe pas, mais on trouve positivement des moités (4),

<sup>(</sup>i) Sur ise quarante-ting pièces de cette espèce cliére par Minneut (Poids, p. 216) et dont quelques-sunes nes ont l'appèce que d'un Ocide, on en trouve une de 2° p.(€=53,9, Minnes), 118, Ngupl., p. 229, p. 121, a yant pour type un splain et un thou), deux de 2° p. 3(≡ 51, 12) une de 2° p. 3(≡ 51, 12) piè que pleis p. 3(≡ 51, 12

Mionuet, I. VI, p. 613, n° 1.—Poids, 8°, 10 (= 125, Borrell, Num. Chron.
 II. p. 216); 8°, 665 (Munich, Sestini, Stat. and. p. 91, n° 3, pl. IX, fig. 13);
 8°, 954 (= 124, 3, Thomas, p. 339);
 7°, 996 (= 123, 4, Pembroke, Cat., p. 219).

<sup>(3)</sup> Hussey (Essay on the ancient weigths and money, p. 104) mentionne nne pièce de ce polds (= 80 grains) parmi les monnaies attribuées à Cyzique dans la collection du Musce Britannique; nous n'en avons jamais vu nulle part de semblables.

<sup>(4) 1°,335 (</sup>homme agenouillé, tenant un poisson, semblable aux unités et aux tiers dont nous avons parlé, note 4, p. 2; Munich, Sestini, Stat. ant., p. 56, n° 36); 1°,32 (tête de veau; Munich, Sestini, p. 54, n° 23,

CHAPITRE I. des quarts (1), des sixièmes (2), des huitièmes (3), et peutêtre même des deux tiers d'hecté (4).

Les plus anciennes de ces monnaies et en particulier celles avec le type du lion ou avec le lion et le taureau sont d'un or, sinon pur, du moins légèrement allié d'argent; mais la plupart sont de ce métal que l'on nomme habituellement électrum (5).

Les noms de ces monnaies indiquent le paysoù elles furent

Alliago. Electrum.

Stathres de Phoese.

comp., p. t14); tr.31 (== 24 3/4, sphinx et pélamide; Mionnet, t. V, Suppl., p. 303, nº t22); 1",303 (tête de satyre entre deux poissous; Munich, Sestini, p. 67, nº 21 ). Comp. Bæckh, p. 129, 136.

- (1) Ort. 673 (demi-lion et demi-taureau, égale le douzième de l'unité principale pesant 8r, t0, et que nous avons citée note 2, p. 4; Mnnich, Sestini, Stat. ant., p. 93, nº 6); 0º,65 (tête de veau, par conséquent semblable à l'hémihecton cité à la note précédente : Munich, Sestini, p. 54, nº 24) ; 0º,65 tiète de griffon, = 12 t/i, Mionnet, t. VI, Suppl., p. 373, nº 1868, à l'article Teos); 04,645 (poisson; Munich, Sestini, Stat. ant., p. 67, nº 22).
- (2) 047,447 = 6,9, Thomas, p. 316 : tête de griffon, derrière, petit phoque, el au revers, carré creux.
- (3) 0°.31t = 4.8, Thomas, p. 301; quatre petites pointes en saidle irrégulière, en relief dans un carré creux, au revers, carré creux.
- (4) 15,97 (chien, au-dessous, un poisson, par consequent celte pièce doit, suivant toute probabilité, être rangée parmi les hecies, malgré son poids élevé, Munich, Sestini, Stat. ant., p. 83, nº 3); 1º ,88 (griffon; = 29, Borrell, Num, Chron., t. VII, p. 70), Comp. Berckh., p. 136,
- (5) On admet généralement que l'électrum contient 75 p. 100 d'or; mais cette règie est plutôt une théorie tirée des anteurs de la basse latinité ( Voy. Servius ad Æncid., VIII, 402.- Isid. Orig., XVI, 24) que basée sur des aualyses chimiquement exactes .- Pline (H. N., XXXIII, 4, 80), de son côté, assure que l'électrum contient au moins 20 p. 100 d'argent .-- L'analyse faite par M, le duc de Luynes n'a confirmé ni l'une ni l'autre de ces données; elle a seulement pronvé qu'on ne peut se sier à aucun de ces témoignages ( Rev. num., 1856, p. 89, où le type n'est pas indiqué), et que cet alliage a dù nécessairement beauconp varier. - Ch. Lenormant (Rev. num., 1856, p. 88 et suiv.) pense avec raison que l'électrum des monnaies de Cyzique n'etait pas un alliage factice, mais que l'or tiré des sables aurifères qui élait employé à leur fabrication était loin d'être pur, et que la composition n'était pas toujours la même.

frappées; les noms de statères et d'hectés de Phoceé (1), si connus dans l'antiquité, conviement aux pièces qui ont pour type le phoque (2) (armes parlantes de Phocée), type que nous voyons déjà sur quolques exemplaires qui par leur poids et la purtet du métal offrent les caractères d'une plus haute antiquité, car nous savons par le grammarien Hésychius, que plus tard l'or de Phocée était loin d'être pur (3); enfin le nom de statère convient parfaitement aux pièces de 10 grammes, malgré leur ressemblance avec le tétradrachme d'Athènes, puisque le double statère de 32 grammes, conservé à Athènes, est appelé un tétradrachme d'or dans la liste des offrandes du Parthénon.

Statère de Cyslque. dans la liste des oltrandes du l'arthenon.

Nous nommerons statère de Cyzique la pièce d'or au type du pelamide. Les pièces d'argent d'une date plus récente, sur lesquelles le nom de Cyzique se lit à côté du même type, sufficiaent pour justifier cette attribution et pour faire reconnaître cette monnaie si souvent indiquée dans les anscriptions et citée par les orateurs d'Athènes. Mais pour lever tous nos doutes, nous avons encore deux poids, dont l'un marqué KYII et AlCrésqoe, pèse 29º,00, et le second ave l'inscription KYI et CTA-rép, pèse 48º,80 (å). Il est

<sup>(1)</sup> Les statères, de Phocée ont été cités par Thacydide (W, 32) et par Démotthène, Adv. Escot, § 30 : « souvais cervisje II, I liver-bassitée, ... Uin-scription athénienne du Corpus facre, pr., n° 150, remente à l'Olympide xxx, 3 (i'm 356 de Rome), 150, yed est fragments semilablées élimine M. Rhangalei, Aut. hell., 1, 11, n° 836, 838 b, 813. Comp. Berckh, Stoutheau-hall, der athène, 1, 1, p. 35.

<sup>(2)</sup> Burgon, Cat. Thomas, p. 315 et 316, ette, outre le sittème d'hecté menionné pies haut (note 2, p. 5), deux autres pièces qui sont d'or pur; l'une d'elles ayant pour type une tête de phoque et un petit phoque à côté, pêse 2°,508 (= ±0,1), et l'autre un phoque près d'une tête de femme ornée d'une coffine archienç, pèse 2°,506 (= 30,6).

<sup>(2)</sup> Hesychius, υ. Φωκαίς... τὸ κάκιστον χρυσίον.

<sup>(</sup>i) Corpus inser. gr., nº 3681. - Adr. de Longpérier, Annules de l'Inst. arch.,

donc plus que probable que la plus grande partie de ces monnaies à été frappée à Cyzique.

Quant à celle sur laquelle on voit un griffon, on pourrait l'attribuer à Téos d'Ionie, quoique la légende (si toutefois elle a été bien lue) semble indiquer plutôt Tium de Bithynie, ville voisine de Cyzique. Il est probable qu'un certain nombre des petites républiques situées aux environs de Phocée et de Cyzique avaient, à l'exemple de ces deux villes, frappé des statères et surtout des hectés.

Toutes ces pièces ont un cachet particulier qui paraît convenir plutôt à des monanies municipales qu'à des monnaies royales. Les seules que nous croyans pouroir, avec assez de vraisemblance, attribuer à un atelier royal, ont pour type un taureau et un lion (1). Nous les appellerons statères de Crésus. On les rencontre surtout aux environs de

Statires de Crésus.

<sup>1817,</sup> p. 326, 331.—Ch. Lenormant, Rev. num., 1856, p. 1. Malgré leur peu de justese (ceq un de olte pa, du reste, nous étoner), ce dest poids provaven un rabondamment que la pléce d'or pesant es moyenne 16 grammes, est blem le stafter. Aujourc'halu of aone en goierria e onne à une monala beaucoup plas légère. Mais dans l'antiquité le mot everép n'impliquait pas l'idee d'an poids qu'eleconque, c'était le onne générique adopt pour indique is grande unité moestiaire comme épezyé indiquait la moitie ; ainsi le mot réadre ne convient strictement q'une dibrachue, et a est que par alsa qu'on l'applique aussi au titradrachue, qui d'errait s'appeire disastère. armonn robeles l'applique aussi au titradrachue, qui d'errait s'appeire disastère, armonn robeles l'applique aussi au titradrachue, qui d'errait s'appeire disastère, armonn robeles l'applique aussi au titradrachue, qui d'errait s'appeire disastère, armonn robeles l'applique aussi au titradrachue, qui d'errait s'appeire disastère, armonn robeles l'applique aussi au titradrachue, qui d'errait s'appeire disastère, armonn robeles l'applique aussi au titradrachue, qui d'errait s'appeire disastère, armonn robeles l'applique des la comme de l'appeire de des mains pletone posces sur les plateaux de la balance s'équilibrent et represente le seitait par l'appeire de la balance s'équilibrent et represente le seitait par l'appeire de la destance s'équilibrent et represente le seitait de la balance s'équilibrent et represente le seitait de la balance s'équilibrent et represente le seitait de la balance s'équilibrent et re-

<sup>(</sup>i) Tousinery, elici par Mioanet, t. VI, Suppl., p. 405; Borrell, Num. Chron., t. II. p. 216 et suiv.; Durgon, Cat. Thomas, p. 316, indiquent loss, d'après une longue expérience, a Ville de Sartes comme l'enatroi o ces monaites et trouvent le plus ordinairement. «In four experiente instances, dit Borrell, where those of gold have renched me, one vaus found at Caudéa, a cillinge nod fur from Sardis, and the otherst from places still neares to the encient Lyptine capital. 7. is silver, the exemples are almost enderts, as more than

Sardes. Elles sont frappées sur le même pied que les monnaies des villes, mais les pièces sont d'une valeur différente.

Démosthène, en évaluant, dans son discours contre Phormion, le statère de Cyzique à 28 drachmes attiques, nous a laissé un renseignement précieux que nous ne devons pas négliger (1). De tous les auteurs qui ont traité le même sujet, Borrell et Burgon semblent approcher le plus de la vérité, parce qu'ils ont défalqué du poids brut le poids de l'alliage. En effet, si l'on adopte 10 : 1 pour la proportion de l'argent à l'or, on trouve que 28 drachues attiques pesant 122",25 d'argent valent 12",22 d'or, et c'est bien à peu près ce que devaient contenir de métal fin les statères au type du pélamide, qui circulaient du temps de Démosthène, défalcation faite de 25 p. 100 d'alliage (2).

§ II.

Monnaies perses en or des rois et des satrapes.

Darlance.

La monnaie de Darius, monnaie rovale des Perses, frappée d'un seul côté, a certainement été fabriquée à l'imitation des statères primitifs dont nous venons de par-

one hundred have been brought to me at different periods; and in every instance, were the truth could be elicited, they were discovered within a circle of 30 miles from the same capital. . Comp. Borrell, Num. Chron., t. VI, p. 194. Un trésor trouvé à Sardes ne contenait que des pièces d'argent de cette espèce et des dariques d'argent (Fr. Lenormant, Cat. Behr., p. 150).

<sup>(1)</sup> Adv. Phorm., § 23.

<sup>(2)</sup> L'observation de Borrell et de Burgon est fort ingénieuse, mais elle nous semble plus spécieuse que solide. Pour l'admettre complétement, il faudrait supposer d'abord aux monnayeurs un talent d'affinage pent-être trop perfectionné pour cette époque, et d'ailleurs n'avons-nous pas vu ci-dessus,

ler. Son type est un archer couronné et à genoux. L'unité qui correspond au statère (1) est rare et pèse de 16º,50 à 16º,70. La demi-darique est (2) beaucoup plus connue,

page 5, note 5, que la proportion de 75 p. 100 d'or fin dans la composition de l'électrum est plutôt théorique que pratique, et que l'alliage des pièces fabriquées avec l'or du Pactole présente à l'analyse des résultats très-variés et fort incertains?

B.

(4) On en connaît trois setemplaires tous les trois au Cabinet de Francè; eux qui fainsient partie de l'ancienne collection pèsent 10", 70, et le troi-sième, qui pèse 10", 50, vient du eabinet de M. le duc de Luynes (Lh. Lenormant, Rec. num., 1856, p. 16-17, pl. 1, nº 3, 4). — Comparex Mionnet, t. VIII, Suppl., p. 142.

(2) Dans le canal de Xerxès, au pied du mont Athos, on a trouvé, il y a quelques années, 3,000 dariques d'or (par consequent un talent euboique), avec 100 anciens tétradrachmes attiques, dont l'un a été gravé dans l'onvrage de M. Beulé, Monn. d'Athènes, p. 44. Borrell a pesé cent vingt-cinq de ces dariques, et a trouvé qu'elles pesaient en moyenne de 817,385 (=129,4, Num. Chron., t. VI, p. 153). Les dariques que ce savant avait vues dans l'Asie Mineure étalent plus légères de 0º,16 à 0º,13 (2 1/2-2°, et ce poids répond à celui de la plupart des pièces que nous connaissons exactement, savoir : 817,40 (Modène, Cavedoni, Num. bibl., p. 87); 817,378 (=129,3, Thomas, p. 394); 817,36 (=129, Thomas, trels exemplaires; Mus. Hunter, cité par Hussey, p. 103; = t28,9, Peinbroke, Cat., p. 271), 847,35 (= t57,13 grains de Paris, cab. de Vienne, Borckh, p. 130; Pinder, p. 83); 8º,31 (= t57, Mionnet, Poids, p. t93); 8º,33 (= t28,5, Musee Brit., cité par Hussey); 8º,31 (= t28,2, ibid.); 8º,30 (=t28,1, Lenke, loc. cit.); 8º,29 (=156, Mionnet); 84,26 (=155 t/2, Mionnet). Cette difference de poids tient probablement à ce que les dariques trouvées au pied du mont Athos avaient toutes été frappées par Darius, fils d'Hystaspe, ou par Xerxès, tandis que celles qui ont été trouvées isolément ailleurs, appartiennent pour la plupart aux successeurs de ces deux princes. Le poids normal ne peut donc être fixe an-dessous de 8º,385, et pent-être de 8º,39 à 8º,40. La darique du cabinet de M. le duc de Luynes, ayant ponr type Marsyas dans un carré creux, et qui pèse 847,50 (Ch. Lenormant, Rev. num., t 856, p. t4), semble avoir été frappée aur le même pied. On peut en dire autant de cette pièce d'or étrange pesant 817,57, attribuce, à Pharnabaze, et sur laquelle on voit, d'un côté, le type ordinaire et une proue de vaisseau sur le revers (duc de Luynes, Num, des Satrapies, p. 4); mais le type primitif ayant été modifié, le poids de crs deux pièces ne peut plus servir à retrouver la poids normal.

et elle pèse de Sº,26 à Sº,383, ce qui nous autorise à admettre pour l'unité un poids normal de 16º,77. L'unité était fort peu connue des Grees, et ils ont toujours donné le nom de statie appusée ou simplement asquoée à la unoité, qui était beaucoup plus commune et à laquelle on attribuait une valeur de 20 drachmes attique.

Stateres le Lumpsaque Le statère de Lampsaque dont il est fait mention dans les inscriptions (1) est une autre imitation du statère primitif. Il est facilement reconnaissable à son type, le demi-hippocampe ailé, sans légende; il est toujours frappé des deux côtés. Son poids varie de 8°,36 à 8°,49 et dépasse par conséquent un peu celui de la darique (2); l'or en est généralement pur

<sup>(1)</sup> Breckh, p. 134. — Bhangabé, Aul. Aell, 1, 1, p. 106, nº 144. Borrell (Num. Chrow., L. VI, p. 150) remarque que ces monnaies d'or n'ont pas cié trouves près de Lampssque, mais qu'elles viennent ordinairement de Syrie ou d'Egypte; il ne faudrait espendant pas attacher une trop grande importance à este observation, puisqu'on peut en dire autain de steriafrichness de Smyrne, de Nythina, de Cymé, de Lelsdos, de Magnesie sur ie Meandre et d'illerable d'alout.

<sup>(2) 8</sup>r,488 (= 13t, Hunter, p. 165); 8r,46 (= 130.6, Thomas, p. 277); 8,14 (= 130 1/4, Hunter, Borell., Num. Chron., 1. VI, p. 155; = 120, 2, Leake, Num. hellenica, add.); 80,42 (= 158 t/s, Mionnel, t. H, p. 559, nº 284); 81',41 (= 129, 8, Pembroke, Cat., p. 188, Leake); 81',39 (= 158, Miounet, V, Suppl., p. 371, nº 558; Prokesch, Incd., p. 282); 8º,38 (=157 3/4. Mionnet, t. II, p. 559, nº 285); 8º,375 (Munich, Sestini, Stat. ant., p. 63, nº 9, comp., p. 114); 8º,36 (= 157 1/2, Mionnet, 1, 11, p. 560, nº 286; = 129, Mus. Britt., voy. flussey, p. 106); 817,35 (= 128,9, Leake).-Le type de toules ces monnaies est une tête qui varie, el sur le revers le type de Lampsaque, le demi-hippocampe aité; e'est pourquoi Barckh (loc cit.) remarque avec raison que ce sont les scules que l'on puisse attribuer à cette ville. La pièce d'or de Pergame qui est à peu près semblable (tête casquée de Minerve, avec le palladium au revers), pesant 2er,91 (= 44,9, Borrell, Num. Chron., 1. VI, p. 158), pourrait bien être un tiers de statère de cette serie. -Nous verrons plus loin des monnaies de Lampssque plus ancienues, dont le poids est le nième, mais avec un autre type.

On regarde ordinairement, mais à tort, comme pièces de Autres monnaire poids attique, les monnaies d'or d'Évagoras Ier, roi de Cypre, celles de son fils Nicoclès (1) et celles de quelques villes d'Ionie et de Grète (2); sans être fort anciennes, ces monnaies sont probablement antérieures à Alexandre, et par conséquent à l'introduction de l'étalon attique en Orient; elles rentrent donc dans la catégorie des dariques.

Les divisions au-dessous de la demi-darique n'existaient pas dans la monnaie royale de l'empire perse; il faut aller les chercher parmi les monnaies des satrapes, et en particulier parmi celles des rois de Tyr et de Citium, ou parmi les pièces d'or grecques frappées d'après le système perse.

On trouve des quarts de darique pesant jusqu'à 45,30 (3), des sixièmes de 2st, 76 (4), des douzièmes de 1st, 42 (5) des

de même genre.

Subdivisions de la darique.

<sup>(1)</sup> Évagoras, 80,33 (= 1281/2, Hunter, aux pièces de Cyrène); 81,20 (duc de Luynes, Num. cyp., p. 11); Nicoclès, 8º,27 (= 127,6, Thomas, p. 338).

<sup>(2)</sup> Smyrne, 8",42 (= 158 1/2, Mionnet, t. III, p. 190, nº 909; Ephèse, 8º,47 ( = 159 1/2, Mionnet, t. III, p. 84, nº 151); Milet, 8º,44 ( = 130 1/4, Borrell, Num. Chron., t. VII, p. 68); Gortyne, 8\*7,62 (= 162 1/4, Mionnet, 1. II, p. 278, nº 160 ). Cette dernière pièce a plus d'analogie avec les dariques qu'avec les monnaies d'Alexandre.

<sup>(3)</sup> Avec une légende phénicienne et le type bien connu de Tyr : Hercule. R Lion devorant nn cerf; 4st, 30 (duc de Luynes, Num, des Satrapies, p. 76); 4",20 (ibid., p. 77); 4",17 (ibid., p. 76) (= 78 1/2, d'après Mionnet, Poids, p. 162, trois exemplaires); 44, 16 (due de Luyhes, p. 76); 44, 15 (ibid., p. 76, 77); 4r,10 (ibid., p. 76; = 77 1/4 sulvant Mionnet). - Du roi Pixodarus de Carie, 4v,15 (= 64,1, Borrell, Num. Chron., t. IX, p. 162). - D'Ephèse, 4v,14 (=18, Prokesch, Ined., p. 284).

<sup>(4)</sup> Évagoras, 2°,63 (= 47, Mionnet, t. VI, p. 560, n° 47). - Menélas de Cypre, lieutenant de Ptolémée Soter, 2º,76 (= 52, Mionnet, t. VI, p. 559, nº 43; duc de Luynes, Num. cypr., p. 26). On voit que même dans les hectes la proportion du polds entre la monnale de Phocee et la darique reste la même.

<sup>(5)</sup> Pixodarus, 1º,42 ( == 26 3/4, Mionnet, 1. III, p. 299, nº 12).

vingtiemes de  $0^{o}$ , 52 (1) des vingt-quaritémes de  $0^{o}$ , 06 (2), et enfin des quarantièmes de  $0^{o}$ , 42 (3). Les  $\lambda_{00}^{2}$  aproximations parle Xenophon (4) (si toutefois l'auteur a voulu indiquer une monuaie quelconque) ne peuvent être que ces quarts de darique; ils ont été frappés en assez grande quantité par tous les satrapes et par ceux de f Yr en particulier.

Purcté de l'or de la darique, Hérodote (3) et Simonide (6) proclament avec raison la purcté de l'or des dariques : en effet, d'après l'analyse, elles contiement 970 (7) parties d'or fin. Sopholee (8) met en parallèle l'électrum de Sardes et l'or des Indes, c'està-dire le statère de Phocée fabriqué avec l'or qu'on tirait des sables du l'actole et la darique fabriquée avec l'or fourni par les tributaires de l'Inde. La darique remonte sans doute au moins à Darius, fils

Son origine.

d'Hystaspe (Olymp. Lxiv-4,—Lxxiii-4; an de Rome 233-269). Hérodote (9) considère son introduction comme une

<sup>(1)</sup> De Tyr, 0s,84 (duc de Luynes, Num. des Satr., p. 86). — De Cypre, 0s,80 (duc de Luynes, Num. cypr., p. 21).

<sup>(2) £</sup>vagoras, 0°,5° (≡ 10 3/4, Mionnet, t. VI, p. 550, n° 44). D'autres pièces de Cypre pèsent 0°,10 (≡ 10,8, Thomas, p. 388); 0°,6° (≡ 12 3/4, Mionnet, t. VI, p. 550, n° 42; ≡ 10,3, Thomas, p. 338); 0°,60 (≡ 12 1/2, Mionnet, t. VI, p. 560, n° 48). M. le duc de Luynes cite une autre pièce de ce mêtipe poids (*ibid.*)

<sup>(3)</sup> Pixodarus, 0°,37 (=7, Mionnet, t. III, p. 309, n\* 13). — Mounaie de Cypre, 0°,42 (duc de Luynes, Num. cyp., p. 26); 0°,39 (ibid., p. 21). (4) Anab., l, 3, 21.

<sup>(5) 4, 166 :</sup> Δαρεῖος μὲν γὰρ χρυσίον ὡς καθαρώτατον ἀπιψέσας ἐς τὸ δυνατώτατον νόμισμα ἐκοψατο.

<sup>(6)</sup> Dans la fameuse épigramme contre Gélon.

<sup>(7)</sup> Letronne, Consid. gén., p. 108.

<sup>(8)</sup> Antigon., 1024.

<sup>(9)</sup> Darsus, dii-il, voulali laisser un souvenir de lui, tei qu'aucun roi avant lui n'en avait laissé. Μυγμόσωνου ἐωωνοῦ λιπέσθαι τοῦτο τὸ μὰ ἀλλω εἰη βαπλίι καττιργασμένου. Le poids du statère d'or étant de 81',38, déjà du temps de

réforme monétaire. A en juger par le style, on peut la croire moins ancienne que le statère de Phocée; elle en a le poids, mais elle est taillée plus exactement, l'or en est pur et le poids de 10",77 plus régulier. Son prototype a probablement été la monnaie d'or de Crésus (Kpolusos grarde) et elle-même a servi de modèle aux statères de Lampsaque et des autres villes greeques.

Le roi de Perse, seul, frappait les deux principales pièces d'or de la série darique; les fractions, depuis le quart et au-dessous, étaient frappées par les atrapes qui émettaient également toute la série d'argent concurremment avec leur suzerain et en bien plus grande quantité que lui : nous voyons d'uns ce fait le premier exemple d'un partage du droit de bature monnaie, partage que nous re-trouverons plus tard en Italie, où Rome se réservait la fabrication de l'argent, tandis qu'elle permettait à ses alliés latins de frapper de la monnaie de cuivre concurremment avec elle.

Pariage des Iroits monétaires

Hérodote parle des magnifiques pièces d'argent que le satrape d'Égypte Aryandès fit frapper pour éclipser celles du roi de Perse; il ne parle pas des pièces d'or de ce prince, uniquement parce qu'en sa qualité de vassal il ne pouvait émettre que des fractions. Le roi Évagoras et d'autres rois de Cypre eurent, il est vrai, des statères d'or, mais ce fut uniquement dans des moments de révolte; les villes de l'ionie imitérent cet exemple lorsqu'elles essayèrent de secouer le joug de leur suzerain. Enfin le grand nombre des hectés et le petit nombre des statères de Phocée prouvent que les villes libres, mais vassales, ne

Solon, on ne peut pas admettre que ces pieces n'aient été frappees pour la première fois que sous le règne de Darius, fils d'Hysiaspe.

pouvaient frapper que la première de ces deux sortes de pièces, et non la seconde.

#### \$ 111.

Monnaies de l'empire perse en argent. — Ficle mède (darique d'argent). —
Pièces d'argent correspondant an statere de Phocée. — Statère d'argent
babylouien, — Drachme de Milet, — Quarantième de Chios.

Difference des poids pour l'or et pour l'argent, La monnaie d'argent, moins ancienne que celle d'or, remonte cependant à une haute antiquité. Le poids n'était pas le même pour les pièces d'or que pour les pièces d'argent, et dans les temps les plus anciens, on trouve ces deux poids dans la proportion fixe de 2:3.

Sicle (schekel)

Le sicle mède (1) (ou darique d'argent) est une pièce en tout semblable à la darique d'or; il pèse 5°,57 (2), c'est à-dire les deux tiers de la demi-darique.

<sup>(1)</sup> Yenoph., Anné., 1, 5, 6 et comp. les lettographes. Les Egé-pa rélaxés appeal à les trouvents ura la liste des offrandes du Partherion (Corpur inter-gr., nr. 15.6, 2 No.—Bhangaick, Ant. Art.l., 1, 11, nr. 848, 837, 843). Pintarque (Clim,, 16) well partie de dariques d'argent et uniquement jour les oppores and chargeas d'or qu'il vient de nommer; c'est évidenment une location innestée ou peu unitée dons la langue grecque. La même observation réspique géalement aux précendus sieles d'or d'Alexandre frappie par les Étoliens. Marrob, Saduran, V2, 22—Beecht, p. 8.

<sup>(2)</sup> Des quarante-huit dariques d'argent cliées par Mionnet (Poide, p. 189-5), une pèce 5°,63 (= 100), 3 ton citure 5°,60 (= 5°,63 (= 100) a) et 5°,63 (= 100 1) à 4 100), quatorre, cetre 5°,63 (= 5°,53 (= 100 1) à 4 100), quatorre, cetre 5°,54 (= 100 3), 5 100 (= 100 3), 5 100 (= 100 3), 5 100 (= 100 3), 5 100 (= 100 3), 5 100 (= 100 3), 5 100 (= 100 3), 5 100 (= 100 3), 5 100 (= 100 3), 5 100 (= 100 3), 5 100 (= 100 3), 5 100 (= 100 3), 5 100 (= 100 3), 5 100 (= 100 3), 5 100 (= 100 3), 5 100 (= 100 3), 5 100 (= 100 3), 5 100 (= 100 3), 5 100 (= 100 3), 5 100 (= 100 3), 5 100 (= 100 3), 5 100 (= 100 3), 5 100 (= 100 3), 5 100 (= 100 3), 5 100 (= 100 3), 5 100 (= 100 3), 5 100 (= 100 3), 5 100 (= 100 3), 5 100 (= 100 3), 5 100 (= 100 3), 5 100 (= 100 3), 5 100 (= 100 3), 5 100 (= 100 3), 5 100 (= 100 3), 5 100 (= 100 3), 5 100 (= 100 3), 5 100 (= 100 3), 5 100 (= 100 3), 5 100 (= 100 3), 5 100 (= 100 3), 5 100 (= 100 3), 5 100 (= 100 3), 5 100 (= 100 3), 5 100 (= 100 3), 5 100 (= 100 3), 5 100 (= 100 3), 5 100 (= 100 3), 5 100 (= 100 3), 5 100 (= 100 3), 5 100 (= 100 3), 5 100 (= 100 3), 5 100 (= 100 3), 5 100 (= 100 3), 5 100 (= 100 3), 5 100 (= 100 3), 5 100 (= 100 3), 5 100 (= 100 3), 5 100 (= 100 3), 5 100 (= 100 3), 5 100 (= 100 3), 5 100 (= 100 3), 5 100 (= 100 3), 5 100 (= 100 3), 5 100 (= 100 3), 5 100 (= 100 3), 5 100 (= 100 3), 5 100 (= 100 3), 5 100 (= 100 3), 5 100 (= 100 3), 5 100 (= 100 3), 5 100 (= 100 3), 5 100 (= 100 3), 5 100 (= 100 3), 5 100 (= 100 3), 5 100 (= 100 3), 5 100 (= 100 3), 5 100 (= 100 3), 5 100 (= 100 3), 5 100 (= 100 3), 5 100 (= 100 3), 5 100 (= 100 3), 5 100 (= 100 3), 5 100 (= 100 3), 5 100 (= 100 3), 5 100 (= 100 3), 5 100 (= 100 3), 5 100 (= 100 3), 5 100 (= 100 3), 5 100 (= 100 3), 5 100 (= 100 3), 5 100 (= 100 3), 5 100 (= 100 3), 5 100 (= 100 3), 5 100 (= 100 3), 5 100 (= 100 3), 5 100 (= 100 3), 5 100 (=

M. Naquez Queipo (Essai sur les aystèmes métriques et mondières des anciens poujes, 1, 1, 300), aimet que la durique d'or de 8-38 valat légalement 20 dariques d'argent d'environ 6°,57, et que par conséquent dans la monnale des Perses la valeur de l'or était à celle de l'argent dans la proportion de 1 à 13 pon opinion est d'autant plus plausible, qu'ilérodote leur onne exic-

Si nous ne tenons compte ni de la préférence accordée à l'un des deux métaux, ni des variations probables et momentanées du change, et que nous appliquions à ces monnaies les proportions généralement admises dans l'antiquité pour la valeur relative de l'or et de l'argent (1:10), la darique d'or vaudra 15 sicles, et en mettant la darique à 20 drachmes attiques, le sicle vaudra 8 oboles.

Sa valeut proportionnelle

Comme la darique d'or, le sicle d'argent est pour ainsi Pièces qui s'en dire isolé, et il n'y a pas de série de fractions qui s'y rattache positivement. Les monnaies qui s'en rapprochent le qui correspondent plus sont les pièces d'argent qui se trouvent vis-à-vis du stattre de Phoofe. statère d'or de Phocée dans la même proportion que le sicle vis-à-vis de la darique, c'est-à dire dans la proportion de 2 : 3. Expliquons-nous : En prenant pour base le poids maximum du statère de Phocée 16st, 50, nous aurons pour la moitié 8º,25, et, par conséquent, 11 grammes pour les deux tiers de la pièce principale et 5er,50 pour les deux tiers de la moitié. Or il se trouve que tous les systèmes monétaires les plus anciens ont pour base l'un ou l'autre de ces deux poids. Nous avons vu que les demi-statères d'or étaient rares et ne se retrouvaient que dans une série particulière avant pour type le lion et le taureau. Cette même série avec les mêmes types, frappée probablement à la même époque et dans les mêmes ateliers, se retrouve également en argent; elle nous fournit des pièces de 10er, 43

tement la même proportion. Il est fort possible que cet historien ait suivi, dans cette évaluation, l'usage établi dans le commerce de son temps, ou plutôt les règlements monétaires de l'empire des Perses. Dans le monnayage d'or des Egyptiens, nous verrons également que la proportion légale entre l'or et l'argent était de 1 à 12,5, mais qu'elle devint de fait 1 : 12,9, après l'altération des pièces d'or par Ptolemée Soter.

—5",39—0",76 (1) qui représentent probablement l'unité entière, la moitié et le sixième. — Remarquons en passant que la moitié de l'unité est l'espèce la plus commune et que son poids égale les deux tiers de la pièce d'or correspondante de 8",10.—Toutes les monnaies d'argent asiatiques qui ne se rattachent pas au système attique introduit à la suite de la conquête d'Alexandre le Grand et que l'on nomme avec assez de raison la drachme alexandrine, dériveut sans exception d'une unité dont le poids normal peut être évalue à 11",30 (2) mais dont le poids réel varie, suivant les circonstances de lieux et de temps, de 11",5 à 0",5 è t à laquelle nous pouvons donne le nom de statère perse.

Ntatère d'argent perse ou babylonien. Nous trouvons dans l'ouvrage de M. le duc de Luynes sur les monnaies des satrapes la preuve et l'application de ce principe. La plupart de ces monnaies portent une légende araméenne et ont été frappées par les grands vassaux qui gouvernaient la troisième satrapie de Bithynie et de Pahlaconie. la quatrième de Glilicie, la cincuième

<sup>(1) 10°,43 (= 161,</sup> Borrell, Num. Chron., t. 11, p. 216); - 5°,40 (Fr. Le-normant, Cat. du boron Behr, p. 150); 5°,30 (= 83 14), Borrell); 5°,34 (= 85,6, Thomas, p. 330); 5°,25 (= 81, Borrell); 5°,18 (= 80, Borrell), - 3°,50 (Lenormant). − 0°,76 (= 11 3/4, Borrell). Mionnet, t. 1, p. 460, n° 80, pl. NXXII, f. 2, atribue ectie monania 4 Acanthus.

<sup>(2.</sup> Ce pied moristire et s'estudiellement celul de l'argeut, etil un's par consequent été employ pour aucunc de ancietumes monaites d'or; I est viral cepenhant que plus tard quelques villes de l'loule l'eut exceptionnellement adopte pour leur monaise d'or, Ainel viral Classerles et représe de l'eut peut de l'eut et l'eut et de l'eut et et peut piec se visos (=107 1/8, Noment, t. III., p. 43, nr 91 ; si vigo (=378, Leaks); rors, une monaise qui ples 69 vigo (=60, Monnet, t. IV., Suppl., p. 373, nr 1870), cette anonaile est importante à remarquer pour faire le polds normal des monaises, mais celle remarquer peur faire le polds normal des monaises, mais celle remarque ne s'applique qu'a ette confrire et pour une epoque limitée. Fau-il aussi mettre au nombre de ces monaises l'étrange pécé der d'effphése, peans l'vi (6. =84, 3, Thomas); Po21), voltien fau-til la classer avec les pièces d'or du temps de Sylla? C'est et que nous ne déclèrem pas. Le polds convirunt géalment naux deux hypothèses.

de Phénicie. Nous y retrouvons l'unité (1) variant de 10°,20 à 10°,90 et parmi les petites divisions des tiers à 3°,67 (2) et des sixièmes de tiers à 0°,65 (3), rarement des moitiés et des guarts (h).

Parmi les villes grecques qui fabriquaient de la monaie Desabase de Nilet. suivant le poids oriental, Milet mérite une mention spéciale, moins peut-être à cause de l'ancienneté de son atelier monétaire qu'à cause de l'étendue de ses relations commerciales qui répandirent ses monaises dans tout l'Orient. Les inscriptions les désignent sous le nom de drachnes de Milet (5); elles différaient essentiellement des drachnes de Milets et de Roudes.

A la suite de la principale unité pesant 10er,59 (6) et

Divisions de la rachme de Milci.

- (1) De toutes les unités de cette espèce pesées par M. le duc de Luynes, la plus forte est de 11°,20 (Satrapier, p. 92); les trois qui viennent après pésent 10°,05 (Ibid., p. 14, 63, 65); toutes les autres sont plus légères, et par conséquent d'une valeur inferieure à celle de la darique d'argent.
- (2) 3",80 (duc de Luynes, Satrapies, p. 84); 3",67 (p. 41); 3",53 (p. 84); 3",50 (p. 93); 3",40 (p. 84, 86, 88, 93); 3",35 (p. 76); 3",30 (p. 84, 88); 3",20 (p. 56); 3",18 (p. 88).
- (3) Le poids ordinaire est de 0°,65 (duc de Luynes, ibid., p. 16, 44, 57, et on ne connaît que deux exemplaires pesant de 88 à 90).
- (4) Des moitiés de 5º,20 (duc de Luynes, ibid., p. 65) et 4º,85 (ibid., p. 36), un quart de 2º,45 (p. 34). Il ne faut paş confondre les pièces de ce système avec celles du système tyrien, qui souvent se trouvent avec elles dans les mêmes dépois.
- (5) Corpus inscrip, gr., nº 2855 et 2888. Dans les mémes inscriptions d'autres pièces sont indiques seudement par le mot grossit; à Pépoque qui suivit la mort d'Alexandre, à laquelle appartiennent ces inscriptions, et siratie et al.e. Mineure différentes drachems d'argent, mais toutes pièces d'or étalent imacédoniennes, et une autre désignation plus explicite etait par la même futuile.
- (6) 10",59 (=163,5, Leake, Numism. hellenica, Asiatic Greece); 10",54 (=161,2, Thomas); 10",36 (=195, Mionuct, t. III, p. 164, u° 737). La légende et le type sout toujours les mêmes: MI en monogramme, et le

que l'on rencontre rarement, viennent se ranger cinq divisions pesant 8", 39 (1), 6", 61 (2), 5", 14 (3), 3", 03 (8), 1",71 (5). La pièce de 3",63 est la plus commune, celle de 8",39 la plus rare. Nous reconnaltrons facilement dans la pièce de 10",59 l'unité d'argent ordinairement en usage parmi les peuples de l'Asie Mineure, et dans les autres, ses fractions par sixièmes, avec les proportions suivantes :

| 1/6 = 10,76                                             | 4/6 = 7",06  |
|---------------------------------------------------------|--------------|
| $2/6 = 3^{p},53$                                        | 5/6 = 8**,82 |
| $3/6 = 5^{rr}, 29$                                      | 6/6 = 10",59 |
| Cette échelle donne le poids normal de chaque fraction; |              |

il est bon d'observer que dans la pratique les pièces sont en général un peu plus légères et que celle de deux sixièmes, qui est la plus commune, est aussi la plus ancienne, et la seule dont les exemplaires dépassent quelque-

plus souvent à côté le nom d'un magistrat : Tête d'Apollon.  $\aleph$ . Lion regardant une étoile.

<sup>(1) = 158.</sup> Mionnet, ibid., p. 164, no 742.

<sup>(2) 6°,61 (=102,1,</sup> Pembroke, Cat., p. 194); 6°,52 (=122 3/4, Mionnet, ibid., p. 163, n° 729); 6°,48 (=122, Mionnet, ibid., p. 164, n° 731); 6°,28 (=97, Hunter; =96,9, Leake); 6°,16 (=116, Mionnet, ibid., n° 730).

<sup>(3) 5&</sup>quot;,14 (= 79,3, Leake, Numism. hellenica, Asiatic Greece); 5",05 (= 78, Hunter); 4",90 (= 94, Monnet, ibid., p. 165, n" 748); 4",91 (= 76 1/4, Hunter); 4",87 (= 91 3/4, Mionnet, ibid., p. 163, n" 725); 4",77 (= 89 3/4, Mionnet, 1. VI, Suppl., p. 264, n" 1175).

<sup>(4) 30°,63 (= 6.6,</sup> sutrant Runter, qui en cite deux); 30°,62 (= 5.8, 8 Thomas); 30°,61 (= 6.8, Rund de Filies, Methodogie on todole pour servir à l'intelligence des poids et meures des anciens, p. 65); 30°,60 (= 61°, 34; Minor, III), p. 1.63 = 610, n. 72 62 et 133.0, On en compte interip sepans entre nices et 20°,50 dans Hunter, le Musce Britannique, Thomas, Leuke et Mionnel: dans ce nombre Hunter et Mionnel en domenti sit au de-dessoud de 3°,0.

<sup>(5)</sup> De 19,71 (±32 1/4, Mionnet, I. VI, Suppl., p. 207 nº 1204), jusqu'à 19,45 (± 22,4, Thomas).

fois le poids normal. Remarquons en passant combien ces divisions ont de rapport avec les pentoboles, tétro- «vec les systèmes boles, trioboles, dioboles et oboles d'Athènes. Par une coïncidence singulière, c'est encore la pièce de cinq sixièmes qui est ici la plus rare, comme le peutobole l'est à Athènes, ll en résulte que malgré son poids élevé, le nom de drachme de Milet que nous avons donné à la pièce pesant 10s,59 et au-dessus, lui convient parfaitement, Nous retrouvons également dans cette série le système suivi par les satrapes, mais avec quelques développements de plus, savoir : les tiers qui sont nombreux, la moitié, le sixième et les multiples du sixième.

de divisiou et par les satrapes.

Des faits semblables se rencontrent souvent dans les 10 même système autres monnaies de cette contrée; ainsi les pièces de l'île de Cypre, au type du bélier, et que M. le duc de de l'Asie Mineure Luvnes attribue à Amathunte, nous offrent les poids suivants, 11r,34, 5r,72 (une seule pièce fort usée), 8r,37, 1st, 48, qui représentent évidemment l'unité, les deux tiers, le tiers, le sixième (1). Ce système fut généralement suivi dans l'île de Cypre (2) et dans les villes de la Cilicie, de la Pamphylie, de la Pisidie, de la Lycie (3). de la Paphlagonie et de la Bithynie (4); il passa même en Europe, et on le retrouve, quoique souvent dénaturé,

à Cypre, dans les villes et dans celles des contrées oni avolsinent le Grèce.

<sup>(1) 11°,34, 11°,20, 11°,11, 11°,10, 10°,11, 9°,14. 5°,72, -3°,37, -</sup>1º,48, 1º,41, Duc de Luynes, Num, cupr., p. 3, 4, 5.

<sup>(2)</sup> Voy. Mionnet, Poids, p. 164, et duc de Luynes, Num. cypr.

<sup>(3)</sup> Mionnel, Poids, p. 158 à 163. - Bœckh, Metrolog. Untersuch., p. 74 et 103. Pour la Lycie en particulier, compares Sharpe dans l'ouvrage de MM. Spratt et Forbes, Travels in Lycia, L. II, p. 292 et suivantes, où des pièces d'argent semblables pesant 94°,65, et au-dessous se trouvent confondues avec des pièces de Rhodes et d'Athènes.

<sup>(4)</sup> You. Mionnet, Poids, p. 134, 125.

dans les monaies (1) de ces contrées alors à demi-barbares, dans la Thrace, la Macédoine, l'Illyrie, l'Épire, l'Étolie, en un mot dans la plupart des provinces qui entourent la Grèce, mais jamais dans la Grèce ellemème; on dirait que ces pièces d'origine perse avaient en elles quelque chose d'antipathique aux Grecs proprement dits. Thucydide (2) parle des quarantièmes de Chios; c'étaient probablement des tatères perses de 10°,91, valant en effet un quarantième de la mine athénienne = 2 drachmes et demie d'Athènes. Chios n'à jamais adopté ce système pour ses monaies autonomes, et

<sup>(</sup>i) Il récisie certainement aucun pays on les monantes efferent ume pius grande variété de types et de poids que les pervices situers au nord de la Grèce. On y trouve des monantes du système d'Égine, suriout parmi celles des rois de Poincis, des monantes attiques avant le rèque de Philippe, pero d'Alexandre, comme celles de Seuthès; mais le pleid menétaire indigére proprenned dit, et qu'en le trouve pour les plan arcineme monantes reyales de Maccédeine et dans les pleva de Pyrance, des Overciens, de Léé, de Nespois et autres villes de la Maccèdeine, d'Egine, de l'Acantamie et de l'Etale; autres villes de la Maccèdeine, d'Egine, de l'Acantamie et de l'Etale; perinnent dit, et de la Maccèdeine, d'Etpre, de l'Acantamie et de l'Etale; pestificament haux sur le statter d'argent peris (serc cette seale différence qu'en général le statter est un pupis (ser, puiveil pièce de 3 à 10 gramment), et pour les tétradrechmes et octadrachmes correspondants, qui péent l'étre 2 de grammes. Comp. Becché, loc, étr., p. 84, 92.

<sup>(2)</sup> VIII, 101. Dans plasseurs passegar relatifs à Chies. Kenophon (Reli.1, 16, 12) paire d'une reverségayich, mais rien ne proves qu'il si entendu par ce mot une pièce de monnie, car dans ce cas il aurail plutòli dis travelfapquesse il destip tales de locu quamaritieme. Bausey, p. 73, a cru qu'il a'egissait du quanaratieme de la mine, mais alors ce n'est certalmement pas in mise de Calos. Ces mennaies rout positivement pas cel frapper avec l'instention d'en faire des pièces de 2 d'archuses et demis, et c'est seu-chaque fois qu'il à règil simplement de mines en de d'enrichence dans la susteurs stéchnicas. C'est toujeurs des pièces sièques qu'ils entendent parier, et ceci est une prevue de plue n'estreur de neutre sur des directions.

nous ne connaissons de cette lle que des tétradrachmes . légers (1), qui se rapprochent beaucoup des statères perses et qui devaient le plus souvent se confondre avec eux dans la circulation. Les statères perses d'argent étaient d'ailleurs très-nombreux à Chios, et il a dû souvent en passer en Grèce.

C'est avec raison que l'on considère en général le statère d'argent perse comme valant 2 dariques d'argent; il en est de même du statère d'or de Phocée et de la darique d'or qui peuvent passer pour appartenir au même système; mais la différence de poids qui est peu considérable s'efface plus facilement encore dans la pratique pour l'argent que pour l'or.

Considérations générates sur l'ensemble systèmes de Parse at de Phocée.

On aurait tort cependant de considérer cette différence de poids comme insignifiante et tout à fait fortuite. Nous voyons en effet que les pièces d'argent des satrapes pèsent toujours moins que les pièces royales, et que la même différence existe pour les monnaies d'or. Nous n'avons pas besoin de faire remarquer que les divisions par tiers et par sixième de tiers se retrouvent dans les deux métaux.

8 IV.

Or de Milet et ses dérivés,

Outre les pièces d'or de Phocée et les dariques, il en existe un certain nombre d'autres de divers types qui sont

dans anenne des séries précédentes

<sup>(1)</sup> Les monnaies de Chios sont des fetradrachmes de 1517,3'et au-dessous, el des drachmes qui y correspondent. Nous ne pouvons comprendre comment Hussey (loc. cit.) a pu voir dans ces monnaies des pièces de 5 drachmes, et Pinder (Konig. Mus Antike-Münzen, p. 65) des quaranfièmes.

Leur poids.

évidemment d'un système différent; quoique peut-être un peu moins anciennes que les premières, elles sont encore fort anciennes et frappées d'un seul côté.

Le poids de l'unité varie de 14",076 à 14",00. (1); le tiers qui varie de 4",74 à 4",70 (2), est la plus commune des petites pièces. Ceux d'entre ces tiers qui oat un lion pour type, sont en général mieux faits et plus régulièrement taillés que le statére lui-même, et donneraient à celui-ci comme maximum le poids de 14",22.

Les subdivisions sont plus rares ici qu'à Phocée; nous avons cependant des sixièmes ou hectés au type du lion (3)

<sup>(1)</sup> Arc um lien couché, 14\*\*,0\*\*16 (= 165, Minonct, 1. IX, Soppl., p. 227, n° 1. - FT. Lenormain (Monn. de Lagdes, p. 1711, n° 7. o cell cet et onione enume peant. 14\*\*(10); au 179e du demi-sangiler allé, 14\*\*(061 (= 217, Thomas, p. 70); a ut type du turelun couché, 14\*\*(n° de 127; Borrell, Nume. Chron., t. VIII, p. 72; trouvée à Sames), et 18\*\*(9) (un peu unée, Fr. Lenormant, foc. cd., p. 102); a ut type de lagde et du poissan, 1\*\*(n° 60, 104). Gettin, Settini, Settini,

<sup>(2)</sup> Lion, In genule ourveite, et queliquelois une étoile au-deussus (pièce gravée dans Mionne, pl. XXXI,  $\eta$  = 3)  $\psi$ ;  $\eta$ ;  $\eta$  = 60  $\eta$  = 3)  $\psi$ ;  $\eta$ ;  $\eta$  = 60  $\eta$ ;  $\eta$  = 70  $\eta$ ;  $\eta$  = 70  $\eta$ ;  $\eta$ ;  $\eta$  = 70  $\eta$ ;  $\eta$  = 70  $\eta$ ;  $\eta$ ;  $\eta$  = 70  $\eta$  = 70  $\eta$ ;  $\eta$  = 70  $\eta$  = 70  $\eta$ ;  $\eta$  = 70  $\eta$ 

<sup>(3) 2°,36 (= 44 1/2,</sup> t. IX, Suppl., p. 228, n° 2); 2°,34 (à Munich, Sestini, Stat. ant., p. 92, n° 1); quelques autres pièces d'un poids semblable, comme celle qu'on attribue à la Troade de 2°,31 (= 43 1,2, Mionnet, t. II, p. 63, n° 61), que Ch. Lenormant Rev. nom, 155s, p. 41) range dans la même série,

seul, pesant 24,36 (1), des douzièmes ou demi-hectés avec le même type, pesant 1s, 17, et d'autres douzièmes, ayant une tortue pour type et pesant 1s, 18 (2); leur poids, leur type et leur fabrique classent nécessairement ces fractions dans cette pouvelle série.

Un autre groupe avec le type du taureau et du lion que nous avons déjà vu ailleurs se distingue encore par son système de divisions tout particulier : l'unité (13s',955), les trois quarts de l'unité (10sr,67) et le quart (3sr,55) (3). La demi-unité manque à cette série, ou du moins elle n'a pas le même type que l'unité et le tiers. Le métal de ces pièces n'a pas été analysé, mais il (à) semble bien supérieur à celui des monnaies de Phocée.

Les divers types de ces monnaies nous font assez con- Leur provenance. naître leurs provenances qui sont très-variées; nous re-

et une autre du poids de 217,26 (= 42 1/2, Mionnet, t. VI, p. 626, nº 96) soni d'une époque beaucoup trop récente pour appartenir au poids monétaire dont nous parionalci; les monnaies qui bien positivement rentrent dans cette série sont toutes anciennes, et même probablement toutes antérieures à Darius. (1) A Munich, Sestini, p. 50, nº 7.

<sup>(2) = 18&</sup>quot;,3, Hussey, p. 96, d'après l'exemplaire du Musée Britannique.-Buckh, p. 83.- La petite monnaie d'or n'ayant de type que d'un seul côté et sur laquelle on voit une tête de loup, emblème d'Argos, semble être de la même espèce. Elle ne pèse, il est vrai, que 1º,07 (16,5, Hussey, p. 97), et pourrait, d'après ce polds, se rapporter au système d'Égine, qui était aussi en usage à Argos; mais il n'est pas probable qu'à une époque aussi ancienne on ait frappé des pièces d'or pour représenter des valeurs d'argent.

<sup>(3)</sup> Pour l'unité, voy, ci-dessus, note 1 de la page 22; la pièce représentant les trois quarts pesant 10",67, et la pièce d'nn quart pesant 3",55, sont également au cabinet de Munich, Sestint, Stat. ant., p. 91, nº 2, et p. 92, nº 4. On trouve encore avec lo même type deux pièces du système phoccen. et de grandes pièces qui pèsent jusqu'à 84,10 (cl-dessus, p. 4, note 2), ainsi que leurs douzième (p. 5, note 1).

<sup>(4)</sup> C'est du moins ce qu'assurent Burgon au sujet des pièces de la collection Thomas, et Hussey à propos du douzième au type de la tortue.

trouvous en effet parmi elles le lion avec l'étoile de Milet (ce sont les plus nombreuses), le sanglier ailé de Glazomène, le sphinx assis de Chios, l'hippocampe ailé de Lampsaque, la tortue d'Égine, le lion et le taureau de Sardes. Ce ne sont donc pas non plus des monnaies royales, mais elles appartiennent évidenment aux villes de la côte d'Onie et des les voisines (1).

Leur date.

Quant à leur date, on peut avec probabilité les croire contemporaines de la série d'argent milésienne et antérieures, dans ces contrées, aux dariques d'or qui ne sont venues qu'après; mais il nous est impossible de déterminer avec certitude le temps qu'a duré ce système (2), ni d'énumérer tous les pays qui l'avaient adopté. Les monnaies d'or étrusques, frappées probablement

Origine milésionne des pièces d'or de l'Ésturie.

à Volsinium et portant les marques XX et A = 20 et 5, pèsent Ar 67 et 1r 15. Leur poids les font rentrer dans la série d'or de Milet comme des tiers et des douzièmes de statère; on peut leur adjoindre la petite pièce de Volaterra pesant 0r 52 et qui serait un vingt-quatrième. Nous parlerons plus loin des monnaics étrusques; disons seulement qu'il est impossible que cette coïncidence entre l'or

<sup>(1)</sup> On connait deux acries dislinctes, toutes deux nuce le type de Sardes et qui semblent contemporaines : l'nne semblable aux dariques, et l'antre qui renire dans le système milésien; ce fait pourrait indiquer l'existence dans cette ville de deux abéliers monétaires, l'un royal, et l'autre municipal, fonctionnant en même temps.

<sup>(2)</sup> On a cru lire le nom de Cytique sur des tiers au 1ye du lion; misle l'innerption El-EVFE, qui, d'nèpre Mionnet, pl. XXX, n° 168, diffère un peu de celle donnee par Sestini, Stat. ant., pl. IV, fig. 15, p. 51, n° 12, nou partit donteurs, si nous en jugeons par la copie aere preu distincte, il est vrai, que nous avons sous les yeut. La légende ERNFE a une forme plutôt lyseinen que grecque.

de la Tyrrhénie et celui des côtes de l'Asie Mineure soit fortuite. C'est un fait curieux à constater, mais qui n'a rien d'étonnant.

Nous avons vu le poids de l'argent dériver du poids de l'or par la réduction de celui-ci aux deux tiers. Cette fois c'est la monnaie d'argent qui sert de point de départ à celle d'or, c'est à-dire l'or de Milet est à l'argent comme l'argent est au statère de Phocée; ou bien, le statère d'or de Phocée est vis-à-vis de l'argent dans la proportion de 3 : 2 ou de 3 : 4 (suivant que l'on part de l'unité ou de la demi-unité); c'est-à-dire que le statère d'or variant de 16st,72 à 16st,05 et le demistatère de 8er,36 à 8er,02, il en est résulté une unité d'argent qui varie de 11st, 14 à 10st, 70. En retranchant le tiers de ce dernier poids, nous arrivons au poids de l'or milésien qui pèse de 7sr,42 à 7sr,13 et en doublant à 14",85 ou 14",27. Il en résulte en dernière analyse que le statère de Phocée et celui de Milet sont dans la proportion de 9 : 8 (1), et qu'en ajoutant à l'étalon de Milet le huitième de son poids, on retrouve celui de Phocée.

Rapport éciproque de l'or et de l'argent dans le système milésien,

Ainsi à Milet le poids des pièces d'or est bien différent de celui des pièces d'argent, mais ils sont dérivés l'un de l'autre dans des proportions régulières : ceci explique

<sup>(1)</sup> On blem en chiffres 11 le posité de l'unite d'or egale 100, l'onité de l'argent sera mois = 103 123, 4 de l'irestile 13112, 4 de l'irestile 13112, 2 de l'irestile 13112, 2 de l'irestile 13112, 2 ma 88,918,887, 100 = 8, 19. Ces pièces pourraient aussi étre considerére comme des tétrafrachems réposition il à la drachem étragent, deut nous positerous pion tard, moment, maile la ristinonement est fout, car a division par tien de la grande pièce d'or prouve qu'on la regardait comme l'autie, et non conne quant de l'unité.

l'existence des pièces d'argent dont le type et le poidscoîncident avec ceux des pièces d'or, et qui sont cependant des divisions de l'argent. A Clazomène, par exemple, le statère d'or pèse thér.06 et une pièce d'argent du même type, de la même époque, frappée aussi d'un seul côté, pèse la moitié 6°,03 (1); d'autres un peu plus récentes pèsent 3°,48 (2) et 1°,07 (3), et cependant ces pièces sont évidemment des moitiés et des quarts de l'unité d'argent. Le point de départ est au fond le même, mais les séries de l'un et de l'autre métal ne peuvent pas être confondaes; la division de l'or de Milet par tiers étabit une distinction radicale entre l'or et l'argent et une différence bien marquée avec l'or de Phocée qui se divise par sixième.

### § V.

Proportion reciproque du talent euboïque d'or et du talent babylonien, ou des deux étalons de l'empire perse.

Avant de chercher comment les monnaies d'or et d'argent de la Perse et de l'Asie Mineure ont pu pénétrer dans la Grèce, et d'étudier les changements qu'elles y ont subis, examinons ce qu'étaient le talent d'or ou euboïque et le

<sup>(1) 6°,93 (=10°,</sup> Thomas, p. 96); 6°,78 (=104,7, Mus. Britt., p. 245).

<sup>(2)</sup> Sanglier ailé; au revera, lion de face dans un carré, 3º,48 (= 53 3/4), Hunter, pl. LXVI, fig. 17; = 53.7, Leake, avec les pièces de Clazomène); 3º,21 (= 49.5, Leake).

<sup>(3)</sup> Types semblables, quelquefois dans le champ K, 1°,07 (= 20 1/4, Mionnet, V1, Suppl., p. 85, n° 23); 1°,03 (= 19 1/2, Mionnet, ibid., n° 25); 0°,83 (= 14.4, Thomas, p. 296); 0°,80 (= 16 3/4, Mionnet, ibid., n° 24).

talent d'argent ou babylonien. Nous avons vu dans les paragraphes précédents que l'unité d'or égale  $16^{\mu}$ ,10 ou  $16^{\mu}$ ,72, et l'unité d'argent égale  $\frac{16^{\mu}$ ,10 $\times$ 2 = 10 $^{\mu}$ ,70

Valeur du taleut d'or et d'ergent.

ou bien  $\frac{46^{\mu},72\times2}{3}$  = 11 $^{\mu}$ ,15. Ces deux poids sont les deux étalons royaux ou poids de l'empire des Perses, qui ont servi de point de départ à Hérodote (1) dans son traité, aussi célèbre que difficile à bien comprendre, sur les revenus du grand roi.

L'unité dont chacun de ces talents est composé est facile à trouver, car ils doivent nécessairement en contenir le même nombre, et par conséquent si le talent d'or est, comme le dit Hérodote, plus léger que celui d'argent, il faudra que la monnaie représentant l'unité d'or soit aussi plus légère que celle qui représente l'unité d'argent.

Cette unité sera ou le statére ou la drachme, c'est-à-dire comme nous l'avons vu ci-dessus, page 6, note Δ, ou bien une valeur équivalant à deux poids égaux (σεπέρ) ou bien un de ces deux poids valant le demi-statère (ἐρεμπ). Or less Grees ont toujours considéré la darique comme le statère d'or des Perses, et la monnaie d'argent pesant de 10 à 11 grammes (par exemple, le statère d'Ēgine qui en dérive) comme leux statère d'argent.

Il en résulte donc :

1º Que le talent euboïque d'or vaudra 3,000 dariques d'or, pesant chacune 8º,36, ou 6,000 drachmes, pesant chacune 4º,18 = 25,080 grammes.

<sup>(1)</sup> III, 89 el seq.

2º Que le talent babylonien d'argent vaudra 3,000 statères perses d'argent du poids de 11º,14, ou 6,000 dariques d'argent du poids de 5º,57 = 33,460 grammes.

3º Que ces deux talents sont l'un à l'autre dans la proportion de 3 : 4.

hº Le talent de Phocée vaudra 3,000 statères de Phocée ou de Cyzique, c'est-à-dire à peu près le double du talent euboïque.

5° Le talent d'or de Milet, si la pièce d'or pèse 14 grammes, vaudra 1 talent euboique et 7/9 ou 1 talent babylonien et 1/3 = hhv,586 2/3.

Examinons si ces résultats s'accordent avec le texte d'Ilérodote et les renseignements que nous fournissent les autres historiens.

Texte d'Hérodote.

llérodote nous apprend que dix-neuf satrapies payaient leur tribut en argent, ce qui faisait un total de 7,600 talents d'argent ou babyloniens (1).

<sup>(1)</sup> Les sommes payées par chaque satraple en particulier sont : pour la première, 400 talents; pour la seconde, 500 talents; pont la troisième, 360 talents; pour la quatrième, 360 talents; pour la cinquième, 350 talents; pour la sixième, 700 talents ; pour la septième, 170 talents ; pour la huitième, 300 talents; pour la neuvième, 1000 talents; pour la dixième, 450 talents; pour la onzième, 200 taients ; pour la douzième, 360 talents ; pour la treizième, 400 taients; pour la quatorzième, 600 taients; pour la quinzième, 250 talents; pour la seizième, 300 talents; pour la dix-septième, 400 talents; pour ia dix-hultième 200 talents : pour la dix-neuvième, 300 talents. Les 160 talents prelevés sur le tribut de la quatrième satraple de Cilicie pour l'entretien du haras royal sont-ils compris dans ces sommes? Bæckh je pense, majs le contraire nous semble plus vraisemblable. En effet, l'érodote ne dit pas qu'il donne le montant de tout l'impôt, mais seulement celul des revenus microfoi royaux. On ne voit même pas pourquoi il sépare avec tant de soin en cet endroit 140 talents qui se rapportent essentiellement aux 260 qui ctaient comme le revenu propre de Barius, Aspeto èpotes. Au reste, si l'on

La vingtième satrapie, celle de l'Inde, payait 360 talents d'or ou euboïques. Pour faire l'addition générale, l'historien réduit ces diverses sommes en talents euboïques d'argent dans la proportion, dit-il, de 60 mines babyloniennes pour 70 mines euboïques et de 1:13 pour le rapport de l'or à l'argent. Il trouve alors un total de 9,540 talents euboïques pour le tribut payé en argent, et de 4,680 pour la valeur du tribut pavé en or, en tout 14,560. Il y a évidemment dans ce compte au moins deux erreurs, une de copiste et l'autre de calcul. Ce qui se rapporte au tribut payé en or est exact, car  $360 \times 13 = 4,680$ ; mais il n'en est pas de même de la seconde addition. D'abord, ou bien il faut lire 14,320 au lieu de 14,560 [MATK au lieu de MAΦΞ] ou bien dans le premier chiffre mettre 9,880 au lieu de 9,540 ΘΩΠ au lieu de ΘΦΜ]. Ce dernier changement, qui est bien plus facile à admettre et à comprendre, se trouve déjà dans un des manuscrits d'Hérodote, probablement par suite d'une rectification faite à une époque postérieure. Secondement, 60 mines babyloniennes ne peuvent pas égaler 70 mines euboïques, si 7,600 talents babyloniens valent 9,540 ou 9,880 talents euboïques. En effet, ou bien 60 = 70, et dans ce cas 7,600 talents babyloniens égalent 8,866 2/3 talents euboïques, ou bien 7,600 = 9,540, alors 60 mines babyloniennes égalent 75 6/19 mines eubosques, on bien enfin 7,600 = 9,880, alors 60 mines babyloniennes égalent 78 mines euboïques. La seule rectification possible est donc dans la dernière proportion: d'abord Hérodote en écrivant το δὲ Βαδυλώνιον τάλαντον δύναται Εύδοίδας Ιδδομέχοντα μνίας a sans doute voulu

Exemen le ce texte.

porte en compte 7,740 talents d'argent au lieu de 7,600, le problème n'en sera pas résolu pour cela d'une manière plus satisfaisante.

exprimer une simple proportion; ensuite nous avons: 7,000: 9,880: 60: 78, et l'évidence des chiffres nous amène à remplacer 70 par 78; il semble donc inutile de chercher une autre correction. En effet, si nous essayons, par exemple, de substituer 80 à 70, il faudrait faire subir au texte un troisième changement, éliminer 190 talents d'une des sommes partielles afin d'arriver à un total de 7,410 au lieu de 7,000. Nous nous contenterons donce de chercher comment on peut expliquer cette singulière proportion 60=78 au lieu de cette autre 60=80, qui se trouve de fait dans les monaies perses.

Explication de l'errent apparente d'Herodate. Le poids du talent d'or des Perses (ou comme on le nommait en Grèce, du talent euboïque), était dans l'origine, et nous en verrons la preuve plus loin, tout a fait semblable à celui du talent attique. Peu de temps avant l'époque d'Hérodote, ce dernier fut un peu augmenté, de sorte que 78 d'rachmes athéniennes égalèrent, en poids, 80 d'rachmes perses d'or ou 60 d'rachmes perses d'argent.

Malgré ce changement, la force de l'habitude ayant fait conserver l'usage de l'ancienne expression, le taleut attique s'appelait toujours taleut euboique, et l'on continuait à regarder la drachme d'or perse comme valant une drachme d'or attique. Hérodote, qui ne se pique pas dans ces sortes de choses d'une exactitude par trop rigoureuse, a, sans doute par inadvertance, évalué la proportion existant entre les monaies perses d'or e celles d'argent d'après la valeur qu'on leur donnait habituellement à Athènes en drachmes attiques, et non telle qu'elle existait en Perse. Il en est résulté que, d'après la valeur qu'on leur donnait habituellement à Athènes en trachmes attiques, et non telle qu'elle existait en Perse. Il en est résulté que, d'après la jo d'argieu d'argent égale 1 d'rachmes attiques d'argent, et une darique d'argent égale 1 d'rachmes 3/10. Au reste, cette évaluation est moiss éloginée du rapport exact du sicle avec la d'rachme

attique (qui est 1 = 1,276), que ne le sont les chiffres 1=1, 1/4 et 1=1, 1/3, que nous ont transmis Xénophon (1) et Hésychius (2).

Au viº siècle de Rome, les Romains comptaient toujours en talents euboiques quand ils stipulaient une somme en valeurs étrangères, par exemple dans leurs traités avec le polds attique. Antiochus (3) et les Étoliens (4), et dans ceux de 513 (5) et de 553 (6) avec Carthage. Posidonius d'Apamée (le maître de Cicéron) évalue de même en talents euboïques le produit des mines de l'Espagne (7). Or, dans toutes ces circonstances, poids euboïque signifie toujours poids attique, et il nous sera facile de le prouver.

Le mot polds endojone a toplours rignifié

Dans les préliminaires de la paix entre Rome et Antiochus, le pavement de 15,000 talents euboïques fut fixé ainsi qu'il suit : 500 talents immédiatement, 2,500 à la ratification et 12,000 en pavements annuels après la paix. Conformément à ces conditions, le général romain reçoit, au moment du traité définitif, 2,500 talents (8) et les 12,000 restants sont stipulés dans le traité : ἀργυρίου δε δότω Αντίογος Αττικού Ρωμαίοις άρίστου τάλαντα μύρια διοχίλια.....μέ Ελαττον δ'έλκέτω τὸ τάλαντον λιτρών Ρωμαϊκών π' (9),

Prenya cette epinion

<sup>(1)</sup> Anab., 1, 5, 6.

<sup>(2)</sup> Sub verb. - Cf. Phot., sub verb.

<sup>(3)</sup> Polyb., 1, 62. - Applan., Sic., 2.

<sup>(4)</sup> Polyb., XV, 18. - Applan., Pun., 54.

<sup>(5)</sup> Polyb., XXI, 14. - T.-Liv., XXXVII, 45. - Applan., Syr., 38.

<sup>(6)</sup> Polyb., XXII, 13, 15: άργυρ/ου μή χείρονος Αττικού τάλαντα Εὐδοϊκά σ΄. - Til.-Liv., XXXVIII, 9.

<sup>(7)</sup> Strab., III, p. 147. - Dans la ville de Priène en Carie, on mentionne des mines euboiques de viande (Corpus inscr. gr., pr 2906).

<sup>(8)</sup> Polyb., XXII, 24.-Tite-Live (XXXVIII, 37) dit par erreur 1,500 islents. (9) Polybe 'XXII, 26) ne parle pas de talents attiques, mais de talents d'ar-

geni attique, absolument comme dans le passage cité plus haut, XXII, 15,

Il est clair que ce talent, qui doit peser 80 livres romaines, est le talent attique, tout comme les 12,000 talents d'argent attiques dont il est fait mention dans le traité sont les 12,000 talents énoncés dans les préliminaires de la paix. Le nom de talent eubórque est le nom le plus ancien, no pourrait presque dire le nom officiel du talent attique, et celui qu'on lui donnait de préférence dans les actes importants. Nous avons trouvé dans Hérodote ce nom employ é dans le même seus.

Freuves tirées d'Applen. Appien nous fournit un dernier témoignage parfaitement d'accord avec les données précédentes. D'après lui, le talent euboique vaut 7,000 drachmes d'Alexandre (1), et il est probable qu'il veut indiquer ici la drachme romano-attique, c'est-à-dire le denier de la république; 7 deniers valant euviron 6 drachmes attiques (ou plus exactement 112 deniers égalant 410 drachmes). Cette évaluation n'est pas, il est vrai, rigoureusement exacte, mais elle suifisait à Appien.

C'est Tile-Live qui le premier a întroduit les mots talents attiques, loculon utilée de son temps. (XXXVIII, a8): Argenti probi duodecim milia Attica talenta dala... talentum ne minus ponda octoginta romanis ponderibus perdat. – Beckh, p. 104, 106, suppose une diminution de la somme fixee dans les preliminaires; il n'en est pas fait mention dans les anchinaires; il n'en est pas fait mention dans les anchinolismes; il n'en est pas fait mention dans les anchinolismes.

<sup>(1)</sup> Applian, Sic., 2 i Egyt vi Eléctoule vilkavezo Alchrystoto Egyptic Lewenzylke, Le son grammatical seul smill pour indepler que ce son des drachmes d'Alexandrie dont II est ic question, comme le suppose à nor. B. Secche, Meriodey, Chierench, p. 1 i et suitv., D'allicura Pollut (18, 30, 85) le dit positivement. Pulyte compte aussi en drachmes d'Alexandrie Alexandrie (XXIX), 87. bun les learchprison de la Booir Corpus inverie, p., n. r 1570 b), dans celles de l'Argolde ('Bhangale, Ant. Hell., 11, p. 100), pr. 2304, de celles de Billi (Corpus inverje, p. p. 1258, 283, compt.) Publicure (itrabapatica), et des frachmes d'Egine et de Mile; ca n'entit donc para la mome momanie, Cetté ordennée et la drachmes language qu'alexandrie le Grand dopina pour la Maccioline et à l'aquelle on donna sen non, comme n'article donnée nous Printipes de la monte founde printipe au la mome momanie. Cetté ordennée et la drachmes la mome comme ce la drachmes annuel cette de rachmes de rachmes annuel cette de rachmes ann

Ainsi tous les auteurs se trouvent d'accord, occeptéfestus, dont le texte a probablement été altéré; le passage dans lequel il évalue le talent euboïque tautôt en cistophores, tantôt en deniers, semble d'ailleurs se rapporter à un tout autre ordre d'idées et n'infirme en rien les résultats que nous avons obbenus.

Il reste donc acquis à la science, d'une part, que le talent euboique des Grees est bien l'antique tatent d'or asiaique pesant sur le pied des dariques 25080 gr., et d'autre part, que l'on donnait anciennement le même nom au talent attique qui pesait en réalité 26106°, 3. Nous pouvons supposer que ce nom lui venait de ce que les Grees du continent l'avaient requ des Chalcidiens de l'île d'Eubée (1).

Les Grees comptent bien plus rarement par talents babyloniens, et de fâit nous ne trouvons ce poids positivement mentionné que deux fois dans leurs auteurs, et toujours à l'occasion de l'histoire des Perses : d'abord dans le passage d'Hérodote, dont nous venons de parler, et dans Elien (2), A propos des présents offerts aux ambassadeurs étrangers par le roi de Perse, qui donnait, dit-il, à chacun d'eux un talent babylonien d'argent monnayé. On remarque que chaque fois qu'ils en font mention ces auteurs ont eu soin de donner des explications qui provvent que le talent habylonien était resté Conclusion.

presque luconuu aux Grees.

<sup>(1)</sup> C'est avec raison que M. Bucchi, (Metrel, Unitera, p. 100 et suit.) considère is laient euloquie commu un posid d'or fort natent et d'origino orientale. Le rei Phidon aurait, d'agrès une tradition hisoliene, frappéte premières mominale d'or dans la petit dontroit de l'Argolisie nomme Medron, ce qui tradrait à prouver une fois de plas que ce poide était dans l'origine un poide d'or; quant à l'evaluation, in valeur de l'evil (el. 1181 il graine) qu'il propue de donner à la drachme cubolique, n'est comfirmée ni par le poide réel des monnais permes ni par les historiens. Comparet la note 2 de la page valuation.

Sa valeur.

étranger à la Grèce ou du moins qu'il y était d'un usage fort restreint. Nous avons vu que c'est par suite d'une erreur de copiste, que le texte d'Hérodote l'évalue à 70 mines an lieu de 78. Pollux (1), ou peut-être un autre grammairien plus ancien que lui, appuyé sur cette fausse donnée et partant du principe que la mine attique et la mine euboque sont parfaitement identiques, a trouvé que le talent babylonien valait 70 mines attiques, c'est-à-dire 7,000 drachmes attiques. Quant à Élien, qui évalue ce talent à 72 mines attiques, sou erreur vient probablement de ce que dans les habitudes de la vie on comptait en compte rond 6 drachmes au lieu de 6 drachmes 2/5 attiques pour 5 dariques d'argent. Cette différence, imperceptible pour les petites sommes, n'est pas sans importance pour les sommes plus considérables, et conduit, comme on le voit, à un faux résultat. De même si l'on calculait d'après Xénophon la darique d'argent à 7 oboles 1/2. on arriverait à 75 mines attiques par talent, ce qui est à peu près aussi inexact (2).

<sup>(1)</sup> IX, 86. li est évident qu'il s'appuie principalement sur Hérodote.

<sup>(2)</sup> Boecht (ideal, p. 100 et suit.) évalue la drachme de Babylone à 1°7,26 (cultà graina), mais son opinion nous emble manquer de fondernt. Ce polds up peut érpoliquer à aucune des mennaies des rois de l'errae que nons con missons; celles qui portent des incerptions arranciement et dont le polds s'accorde avec celui-ci n'ent Jamais pu étres frappées par les rois de Petre, comme l'a fort bent démentré M. Boech lin-dimenç pur l'épope des Seleucles (p. 65 et suit?). Supposer que cos pièces sons des duriques d'argent de polts robuit (Deche, p. 65), me semblersit une ceptionies forérée, quand bien ménai lus sernit pas feites d'en trovere me autre plus establishants. Il bench, d'argèn folture et Elim, visibne is ladéra statique à 10 on 12 mine attiques, il suppose que cette valeur est ceile q'ill avail anériemement au temps de Solon. Mis comment adentre que Pollux, Elim ou tout aintre setteur gree ont pu empleye l'anclen taint stripse, qui était lui-même un podd selont de noue des desseules que refure d'entite lui valeur d'un sur valeur d'un sur valeur d'un sur valeur d'un sur la va

#### JV S

L'étalen gree dérivé de l'étalen perse. - Évaluation de la monnaie greeque en monnaie romaine.

La monnaie grecque se divise en deux classes principales qui répondent à sa double origine ; le talent euboïque mennaie gressue d'or et le talent babylonien d'argent. Ces deux classes se subdivisent ensuite en plusieurs variétés.

Double origine

Evaluation des Romains.

Nous allons examiner dans quelle proportion se trouvaient, relativement à l'argent romain, celles de ces monnaies qui existaient encore à l'époque de la conquête romaine. Pour rendre cet examen plus facile, nous ne séparerons pas la valeur des monnaies avant cet événement, de celle qu'elles ont eue après, quoique ce sujet rentre dans le cadre du chapitre qui traitera spécialement des monnaies provinciáles. On a trop souvent pris pour une valeur réelle celle que leur accordaient les tarifs romains en tolérant leur circulation même dans des limites assez restreintes, et de là est née une regrettable confusion.

Voyons d'abord les textes qui peuvent nous fournir les meilleurs renseignements.

L'inscription de Cibyra, relative à O. Veratius Philagros à l'occasion du don de 400,000 drachmes de Rhodes pour la fondation d'un gymnase, se termine par la formule sui-

Inscription de Cibyre

poids également local et tombé de même en désuétude? Or comme on estime le talent attique tantot à 70 ou 72 mines attiques de l'époque avant Solon, tantôt à 70 mines euboiques, M. Berckh en conclut que le talent euboique n'est autre que le talent antérieur à Solon. Nous eroyons avoir démontré, d'une part, que son évaluation du talent babylonien n'est pas exacte, et de l'autre que le nombre 70 du texte d'Hérodote est une erreur.

vante: Τοῦ Ρωμαϊού δηναρίου Ισχύοντος δισσόρια δικαίξ ή βοδία δραχική τούτου τοῦ δηναρίου Ισχύει εν Κίδορε δισσόρια δίκα, έν ή δραχμή, Ροδία δίδοσει ή δωρεά. La donation eut lieu l'an 49 de Cibyra (71 ans après J. C.) (1).

Festus, p. 359: Talentorum non unum genus. Atlicum est exe milium denarium; Rhodium et cistophorum quattuco milium et quingentorum denarium; Alexandrinum XII (2) denarium; Neapolitanum sex denarium; Syracusanum trium denarium; Rhegimum teitoriati. — Et dans l'extrait, p. 78: Euboicum talentum nummo Gracco septem milium et quingentorum cistophorum est, nostro quattuor milium denariorum (3).

Josephe (De bello Jud., II, 21, 2), dit en parlant d'un citoyen qui avait acheté le monopole de l'huile: Συνωνούμανος τοῦ

<sup>(1)</sup> Voy. Corp. inscr. gr., nº 4380, et les observations de Franz.

<sup>(2)</sup> Bœckh, loc. cit., p. 151, voudrait qu'on lut XII milium, mais nous ne pouvons pas admettre cette correction, parce que la série des nombres va régulièrement en décroissant.

<sup>(3)</sup> M. Pinder (Cistophoren, p. 550) propose le changement suivant : Euboicum talentum nummo Graeco septem milium tlenariorum est : Cistophorum nostro qualtuor milium et quingentorum. Mais cette leçon n'est d'accord ni avec les règles de la grammaire ni avec celles de l'épigraphie ancienne. Le denier n'est iamais désigné par D, et par conséquent, on ne neut songer à lire denarii an lieu de quingenti, M. Pinder lui-même s'étonne de voir le Denarius, appelé nummus Graecus, et c'est pour cela qu'il propose plus loin de substituer VII milium drachmarum, quattuor milium et quingentorum denariorum, ce qui s'éloignereit complétement de la tradition. Ce changement a de plus l'inconvénient de rendre l'euteur coupable d'un dopble contre-sens, cer il aureit confondu le talent euboique et le telent des cistophores, qui n'ont rien de comman, et quoiqu'auteur romein, il anrait expliqué à des lecteurs romains un talent grec par une monnale grecque, nummo Graeco. Il est évident que Festus vent donner pour le telent euboique, peu connu de ses lecteurs, deux explications, l'une en monnale romaine, l'antre en monnaie circulant de son temps dans l'Asie Mineure. Nons parierons plus terd des chiffres qui ont été probablement mal copiés.

Τυρίου γομίσματος, δι είσεορας Αττικάς δόναται, τέσεις ρας διμοροίς, τζε αὐτῆς Ιπίσρονας τιμές ήμειμρήσου. On peut comparer (Ant. Jud., III, 8, 2) ce que dit le même historien dans le récit de Moïse: ὁ σέολος νόμισμα Εδροίου δυ Αττικάς δύχτεια δροχμάς τέσειφας. Les données fournies par Philon, Hésychius et saint Jérôme, citées par Boeckh (p. 62, 63), sont d'accord avec ce texte.

Tite-Live (XXXIV, 52) dit: Signati argenti octoginta qualtuor milia fuere Atticorum; tetradrachma oceant; trium fere denariorum in singulis argenti est pondus. Priscien (De pond., p. 1349), a puisé à la même source et confirme la leçon de trium, que l'on voudrait remplacer par quattuor.

Pollux (IX, 80): 170 μιν Δταυδο τεθλανου Εξαιαγχλίας, εδύαντο Σορχιμάς Αττικές, ο δι Βιοδιολόνουν εταποσχλίας, το δι Αλγανδίου μυρίας, το δι Σόρουν ταντακοπότας και τετρακαγχλίας, το δι Κλύκουν τραγχλίας, το δι Αλγαντίουν πινακοπότας και χλίδες, δια πρός τόν τιξε Δταντίξε δραγχικές Αργαγμόν, διαπος σόν και τές μυρίας τές Αντικάς το μιν Δτανδο Εξέροντα (μυγίς) εξέγε, το δι Βιοδιολόνου Εδομορίνουτα, το δι Αλγανίουν Εκανίν και τέλλο Δάλογον. — Le même grammairien dit (ΙΧ, 70), que la drachme d'Égine valait dix oboles attiques, διακ δίολοδο Αντικούς Τργαν. Coci n'est qu'un corollaire de ce qui précède.

Nous lisons dans les œuvres d'un métrologue anonyme d'Alexandrie (1) : Τὸ Δττικὸν τάλαντον ἰσοστάσιον μὲν τῷ Πτολεμαϊκῷ

<sup>(1)</sup> Ce pelli tralife, ae troure sona le titre: Etsp. waksvas- ou traja μετρου καὶ στιβμόν ορματικα, la suita dei compilationa attinizate a Héron: Herò μετρου σει Είπαγνεγα λίον στερουμετρουμένου, Vilnena, la Recherche aux Heron, dana les Minories présentale par d'entre savanta la Rachedime des inscriptions, serie I, t. IV, p. 21(2). Il se troure nousi, par neite d'une confusion de manuerini piun récenit (Niconat, i. c.i., p. 101), dans la bites papapapor aux avectous (λόων, c. 18, d'un nomme Dilgons, édition cuerdinal Mai. N. Niconat pense, avec raison, que ce petit traité n'a pas cié cett par Héron, mais qu'il a cel inneré duns les pandectes de géometrie parant les fragments una qu'il a cel inneré duns les pandectes de géometrie parmi les fragments.

καὶ Ανταχικό καὶ Ισέρθηκο ἐν πὰκι δυνάμια θε τοῦ μὲν Πτολεμαιοῦ κατὰ τό τόμεμαι τεγποράπου», ἐπῆτος (ἐ) ὰ τοῦ ἄντοχοσῶς, τῷ ὰ Τορές Ισων ἀναλόγιας ὰ ἢι πρεὶ τὸ τέλαντον εἰρχμένη διαφορὰ καὶ τάλλα παραλοχθόγεται: μεὰ ἱς τὰρ μεὰα αυταξό στατῆρος καὶ θεγχικό τὰ δραγμός τὰ καὶ τόν δραγμός τὰν πλείδος ἐσορφές τὰν ἱς τὰρ ἀ ἐργινείν καὶ τὰν δελεγκόν τῆς Πτολεμαίας εἶναι πενταλοπόν», ἐξεπλάπου ἐλ τὰν σταποτελν ότου προσπορευσμένεν, Τῆ οὐν ἀ τοῦ πλετά πρός τι στεθρέν καὶ νόμουμα χρησείον: ἐνοδύνεμος τὰρ ἐντε καὶ Ισωντέσος τῆς Γκαλοιῆ μεὰ β, ταταζομον, ἐς ἐκλ-ἀ-dire les têtradrachmes, commo il le dit positivement au commencement, ἐστὸ καὶ ἐξεκολ ἐξεκο

Première base des calculs Espèces do monuties, Établissons d'abord quelles espèces de monnaies sont prises comme points de comparaison, et d'après quels principes sont faites les évaluations.

L'Anonyme d'Alexandrie base ses calculs sur la drachme des Ptolémées, excepté quand il parle du nummus Graccus, c'est-à-dire du cistophore; l'inscription de Cibyra et les auteurs latins comptent en deniers romains et les auteurs grees en drachmes attiques.

de la drachme attique.

La drachme attique change de valeur suivant les époques; il est fort rarement question de la véritable drachme at-

qui portent ordinatrements non nom. Cel courrage no pout pas avoir eté écrit
avant Néron, pulsqu'il y et filt intendit on denier de 1,000 de l'ure; je reseate,
gements que contient co fragment sont préciseux, l'anteur était probablement originaire d'Alemandrie, car il prode ologiurus les meuras egyptiennes
comme point de comparaison. Nons le citons d'aprà les Recherches nor Hieva
de Letzonne, D.-O. C. e avanta l'avait des citons d'aprà les Recherches nor Hieva
de Letzonne, D.-O. C. e avanta l'avait des séries de Scaliger, de Gravorius et
d'autres commentaieurs. Au commencement on Ill : Tou Hushapathoù sul
d'autres commentaieurs. Au commencement on Ill : Tou Hushapathoù sul
Armyrasion.

<sup>(1)</sup> C'est-à-dire Sesquitertium, mot qui, d'après les glossaires, signifie: 1 1/2.

tique de 4",37, et elle n'est ordinairement comptée que comme le denier romain. Ce denier pesait 3",90, ou 1/84 de la livre romaine sous la république et les premiers empereurs, et valait 1/25 de l'aureus; ce poids fut réduit à 1/96 de la livre ou 3",41 depuis Néron.

D'après ces principes, le métrologue alexandrin compte 66 deniers romains ou drachmes attiques (1) pour une livre ou mine romaine, et 100 pour une mine attique; d'après le même principe, Festus compte 6,000 deniers pour un talent attique, mais ce talent n'est pas non plus le véritable talent de 80 livres, c'est celui de l'époque romaine, qui ne pèse que 71 livres 3/7 avant Néron, et seulement 60 livres 1/2 après Néron.

Par conséquent, lorsque dans les auteurs grecs de l'époque impériale il est fait mention de drachmes alexandrines ou attiques, il faut toujours se demander s'ils veulent parler de l'ancienne drachme, ou bien s'ils traduisent par ce mot la locution semi-barbare de ônvácios, qui est ordinairement employée dans le langage officiel des inscriptions. Cette amphibologie a bien souvent induit en erreur les auteurs anciens comme les auteurs modernes. Pollux, qui se pique d'exactitude en sa qualité de grammairien, a voulu désigner la véritable drachme attique, et c'est pour cela qu'il se sert de l'imparfait ¿δύνατο au lieu du présent δύναται, Il serait naturel de calculer sur la même base ce qu'il dit du talent babylonien d'après Hérodote et Aristote; mais en comparant ses données sur le talent de Syrie et le talent des Ptolémées avec ce que nous en dit l'Anonyme d'Alexandrie, nous verrons que très-souvent c'est le denier impérial qu'il

<sup>(1)</sup> Breckh traite ce sujet in extenso, for, cit., p. 298 et sulv

prend pour terme de comparaison, et que c'est probablement à cette dernière valeur que se rapporte l'expression : ὡς πρὸς τὸν τῆς ἀττικῆς δραγμῆς λογισμόν.

Seconde base des calculs ; Valeur intrinsèque des monnales on leur valeur conventionnelle. Quand on compare entre elles diverses sortes de monnaies, on peut le fairo d'après leur poids réel et d'après leur titre, ou d'après leur valeur nominale; ainsi l'Anonyme d'Alexandrie estime la drachme des Pholémées 41 denier pour le poids, 41/4 de denier pour la valeur. On peut se demander alors dans quel sens il faut prendre chacune de ces donnéss.

Dans l'inscription de Cibyra il n'est évidemment question que de la valeur nominale des monnaies, et l'évaluation en deniers n'y est stipulée que pour fixer en termes officiels le taux de la donation.

La même remarque s'applique au texte du métrologue d'Alexandrie toutes les fois que cet auteur ne dit pas explicitement que c'est du poids des monnaies qu'il entend parler; car la drachme des Ptolémées qui lui sert de point de comparaison étant une monnaie de billon, n'avait qu'une valeur de convention, et il eût été par trop extraordinaire de la mettre en parallèle avec la valeur intrinsèque des monnaies étrangères. La plupart des particuliers ont sans contredit plus d'intérêt à connaître la valeur nominale des monnaies que leur valeur réelle évaluée d'après leur poids et leur titre; il est donc en général plus souvent question de la première de ces deux valeurs que de la seconde.

En étudiant chaque espèce de monnaie, nous tiendrons compte des différentes évaluations qui en ont été faites, et pour plus de clarté nous réduirons en deniers toutes les valeurs exprimées en talents romains comme dans l'inscription de Cibyra.

Cet examen fera le sujet des paragraphes suivants.

## ¿ VII.

Le tiers du statère babylonien d'argent devient la drachme du système monétaire en Asie Mineure, au nord de la Grèce et chez les Phocéens de la mer occidentale. - Les tétradrachmes de cette série se confondent avec l'ancien statère d'argent babylonien, qui devient un tridrachme.

La base de la monnaie asiatique est l'or, celle de la monnaie grecque est l'argent : le point de départ de cette dernière monnaie grecque. est le statère babylonien, dont le poids est de 11 grammes, ou le tiers de ce statère valant 3 ou 4 grammes. Les îles de la Grèce trouvérent au statère une valeur trop considérable pour en faire leur unité, et elles le remplacèrent par une fraction de ce même statère, qu'elles appelérent drachme : cette fraction est la moitié dans la série d'Égine et le tiers dans Tiers de statèse le reste de la Grèce. Athènes et Corinthe exceptées. Les pièces d'une drachme formées de ce tiers de statère sont rares, les didrachmes et les tétradrachmes qui en dérivent sont plus connus; ces derniers surtout sont fort communs en Asie et dans une grande partie de l'Europe, et pèsent 15 grammes. Ils sont trop faibles pour être des tétradrachmes de la série attique, trop forts pour des didrachmes d'Égine, mais on peut parfaitement leur donner pour base

le tiers du statère babylonien, qui pèse de 3 à 4 grammes. Les savants modernes n'ont pas donné de nom particulier à cet ensemble de monnaies, et il est fort douteux qu'on lui en donnât un dans l'antiquité; cependant la preuve de leur communauté d'origine se retrouve clairement dans rezelut de la Grèce toutes les divisions et tous les poids.

La pièce perse égalait donc trois fois la valeur de cette nouvelle unité grecque, et l'on comprend parfaitement que la facilité qui en résultait pour les transactions commer-

égale la drachmo

avec le avstème perso lai ouvre l'Asie proprement dite. ciales ait contribué à étendre co système, aussi le trouvet-on en vigueur là où la monnaie perse était acceptée; mais on ne le voit dans aucun des pays qui suivaient les systèmes monétaires d'Égine et d'Athènes, et il serait inutile de le chercher dans la Grèce proprement dite, dans l'Ile de Crète, aux Cyclades, en Siclie, ni dans la Grande Grèce.

Nous avons vu que le tridizachme primitif se rencontre souvent parmi les monnaies à légendes araméennes des satrapes, tandis que le tétradrachme ne s'y voit que rarement. Ce dernier, au contraire, est fort commun parmi les pièces dont les légendes sont grecqueset qui ont été frapnées dans les villes de Svrie (1).

Octadrachmes et didrachmes de ce système à Babylone. On trouve souvent à Babylone, où elles ont été probablement frappées, de belles pièces dont le type représente le roi de Perse sur un char attelé d'un grand nombre de chevaux et une galère au revers; il en existe deux variétés, pesant l'une 28°,06 et l'autre 7°,01 au maximum. On peut les considèrer comme les octadrachmes et les didrachmes de cette série (2).

li s'élend au Cypre, Dans l'île de Cypre, où le tétradrachme est inusité,

<sup>(1) 13&</sup>quot;,89 (due de Luynes, Num. des Satrap., p. 91); 13",77 (ibid., p. 4, monnaie de Pharnabeze avec une légende grecque); 13",67 (ibid., p. 93); 13",55 (ibid., p. 91).

<sup>(2)</sup> Les monnales les plus fortes que nous comissions pérent 2×∞ 0 (= 28 d'Appet Monnet, VIII, Suppl., p. 42 m. 33, c. et v. pl. (= 32 Monnet, V. p. 68 t. p. 23 ). — Monnet (V. p. 68 et a sutv.), Pinder ( Königl, Mar. 2n Berrin, p. 81), F. Leonormani (Carl. Bedr. p. 151, 153) donomai d'autres points. Le nombre des cheraux parall avoir lei, comme dans d'autres exirconstances analogues, servi à indique te valeur des pères. Fog. à ce suigit Monnet, VIII, Suppl., p. 427 — Connuller; pour les leugendes, Blau, De maint Achemendier vam, p. 3, et pour leiteu où est mounales ou de truverée le même auteur, d'appet Jayard. — Les decdrachemes d'Actuadrie le Grand appartément que lement aux monnales de Balylone ou de Suze (Yauv., Num., Chron, XIII, p. 11); li lost of probablement remplier les portainterines.

l'ancien tridrachme est remplacé par le didrachme (1) dans la série des pièces royales d'une date plus récente. En Cilicie, Pisidie, Pamphylle, Lycie, au contraire l'usage du tridrachme se conserve; le tétradrachme ne s'y rencontre que rarement, et toutes les pièces d'argent d'un poids élevé qui ne se rattachent pas au système introduit par Alexandre appartiennent au système aisaitique.

Les anciennes monaies de l'île de Rhodes sur lesquelles on voit les noms des villes de Camirus, lalysus et Lindus, sont des tridnahmes et des tétradrachmes (2). Le tri-drachme disparaît dans les séries plus récentes frappées au nom collectif des Rhodiens; ces séries ne contiennent que le tétradrachme, le didrachme et surtout les drachmes, très-recherchées dans ces contrées. Il en est de même de la Carie, qui subissait l'influence des Rhodiens. Ces monaies circulaient avec les pièces analogues de la série des sa-trapes et avec les dariques d'argent; on les trouve souvent ensemble, ce qui n'arrive jamais pour les pièces du système macédonien (3).

Monuales l'ile de Rhodes

Miennet, Poids, p. 164, 165. La pièce d'argent de Nicoclès dont il parie pèse 21°,09 (=17 den. 21 gr. fiorentins) et est nn hévadrachme.

<sup>(2)</sup> Cemp, les avantes recherches de Borrell, Num. Chron., IX, p. 166 et suiv. Les monnies de Camirus note de strifarchnes speant (tr. '9) (= 182, Borrell); 11°-34 (= 11°5, Leake, Num. helt., Insul. Greec.), ainsi que celles d'Astyra, qui plesent 0°-96 = 1840 [17, Berrell]; celles d'Astyra, de celles d'Astyra, qui plesent 0°-96 = 1840 [17, Berrell]. Celles d'Astyra, de celles d'Astyra, de plesent 14"-45 (= 223, Hunter, pl. LXVI, 6g. 18); 12" p0 (= 221; 12], Borrell.).

<sup>(3)</sup> Le trisor considérable trans' à Calyman, petite ils els Caric, contenati des didrachems, ées d'archines et des trabeles indigénes, des monaries de Rhodes et de Cos (la pinpart didrachmes et d'archines), un tétradrachme et besencoup de dirachmes de Cailés, quelques tétradrachmes de Nausée, un grand nombre do petities ploces d'argent de ce prince et des autres rois de Carte, quelques istradrachmes des satrapes (Mionect, V. p. 614, n° 26), et plusteurs milliers de darique d'argent (Bornel, V. New. Chron., N. p. 165; — Prokech

Sur les cotes de l'Asie Mineure et dans les lles de l'Archipel qui en dépendent, les tridrachues et les tétradrachmes se trouvent ensemble; ces derniers sont cependant plus communs que les premiers. On trouve des tridrachmes et des motifes du tridrachmes Milet, à Colophon, à Lesbos, en Bithynie, dans le Pont; des tétradrachmes à Éphèse, à Abylos, à Cyzique, à Samos, à Chios et à Thasso, Quelquefois, mais rarement, et sculement pour les pièces les plus anciennes, on s'est contenté du didrachme, comme nous l'avons remarqué plus haut (nage 20) pour les pièces de Clazomben.

Macédoine. Itiyrie. La même observation s'applique aux séries de la Thrace, de la Macédoine et de l'Illyrie; les deux principaes pièces y paraissent d'abord ensemble, mais on peut suivre sur les monnaies des rois de Macédoine, la diminution progressive du nombre des tridrachemes, qui finissent par disparatire et céder la place aux tétradrachmes. Archélalas l'et Amyntas II ont encore des tridrachmes; Philippe, fils de ce dernier et père d'Alexandre, n'a plus que des tétradrachmes qui appartiennent au système astique et non au système attique.

Occident.

Enfin ce système a pénétré de bonne heure et sous sa forme primitive dans l'Occident; les colonies phocéennes l'importèrent sur les côtes de la Gaule et de l'Italie, où l'on ne trouve dans l'origine que la drachme du poids de 3°,00, et plus tard le didrachme qui en dérive, mais jamais le tridrachme.

Il n'entre pas dans notre cadre d'étudier les détails de ce système partout où il a pénétré; nous n'examinerons

Inedita, p. 289). Ced no prouve pas, comme en l'avait d'abord pensé, que ces monnales aient été enfoules avant le règne d'Alexandre, mais nous apprend reulement de quels éléments se composait la monnaie courante en Carle et à Rhodes.

donc que celles de ces monnaies qui circulaient encore à l'époque de la conquète romaine, et que les vainqueurs acceptèrent dans leurs caisses moyennant certains tarifs : nous étudierons en particulier les monnaies de Tyr, de Rhodes et de l'Égypte.

# ğ VIII.

Diverses monnaies de cette catégorie. — Monnaies syriennes et leur valeur d'après le tarif romain.

D'après le témoignage explicite de l'historien Josephe, la Monnale tyrienne série tyrienne d'argent comprend le tétradrachme pesant de 14",34 à 13",46, le didrachme et la drachme, qui sont rares (1).

A l'époque impériale, sous le nom générique de monnaies tyriennes, on confondait les pièces de Tyr, celles de Sidon (2), les monnaies juives des Machabées portant la légende Schekel Israrī (3), il est même probable que les tétrafrachmes d'Aradus, malgré leur poids élevé (de 15",20 à 14",85), se trouvaient mélées dans le commerce avec des pièces beaucoup plus légères. Josephe et l'Anonyme d'Alexandrie nous apprennent qu'on admettait légalement

<sup>(1)</sup> Les plus forts des nombreux tétradrachmes de Tyr cliés par Mionnel, poids, p. 189, 190, pésent tout au plus 14°, 36′, €= 270), trois d'eniré eux seulement ne pésent que 13°, 46′ (= 253 1/2). Les moltiés et les quarts, qui sont beaucoup plus rares, s'accordent avec ce poids. Bucch, 1. cil., p. 66, arrive à peu prés au même révoltat.

<sup>(2)</sup> Entre 13":97 (=262) et 13",11 (=2163/4), Mionet, Poidz, p. 189.
(3) Entre 14":95 et 13",7 (€ 0.8 Suity, Num. pulopue, p. 17:20; p. 189.
(4) Entre 14":23 (=383) et 13",54 (=255), Miomet, Poidz, p. 192. Les polds donnés par Berchh, A. cl., p. 56, "sarcordent arec cette appréciation. Des l'Allendo, on voit que la monnais piave d'argent avait été frappée sur le pied de la monnais trytenne. Berchh, L. cl., p. 67.

Son assimilation an denier romain.

et sur le même pied que les deniers romains les drachmes de Tyr, pesant 3er, 59 au maximum (ou 3er, 82, sion y comprend celles d'Aradus) (1), et qui valaient par conséquent, les premières un peu plus que le denier de Néron et les secondes autant que le denier de la république (2). D'après le texte de ces historiens on pourrait supposer que cette assimilation n'eut lieu que pour les deniers de Néron, ce qui est déjà assez curieux : mais en v réfléchissant on peut admettre que cette mesure s'étendit même aux deniers plus anciens sans que ce fait soit aussi extraordinaire qu'on pourrait le penser au premier moment. Toutes ces pièces sont d'une époque antérieure à la conquête, puisque nous savons qu'immédiatement après la réduction de ces contrées en province romaine par Pompée, la fabrication de l'argent, ou du moins des tétradrachmes, fut interdite à Sidon, à Tyr et à Aradus (3), et que les Juiss mêmes ne purent plus frapper que de la monnaie de cuivre (h). En fermant ces ateliers mo-

<sup>(1)</sup> La plus forte de ces pièces pèce 15e-75 (= 236, Thomas, p. 323), et la plus falble 13-76, (= 236 f., 2 Monnel, t. V. p. 1-43, n. 7-53). Il est à remarquer que cette dernière et en même temps la plus encienne de toutes celles que nous consistaisons et elle est de l'en of € € 30 f. 6 fmone). Sur les die-neuf exemplaires bien conservés éties per Mionnet (Poést, p. 191, 192), trais sealment descendent au -deseaus de 11-75, € = 279 11/2), € 0000. Dome, Boch, p. 66, 69.

<sup>(2)</sup> Broach (Met. Unierx, p. Ca, 68) e compris de le même manière que les autures disent à ce suje, et il est éviént que la drachme de 17 pe se rapproche bésucoup plus du émier que de le drachme attique. Mais cech ne s'entendrait que des pières qui ont le poids du denier, contreference au tetate de l'Alexandriu, qui peut servir de commentaire ou passege de Josèphe retetif à ce sujet.

<sup>(3)</sup> Eckhel, D. N., t. III, p. 395. Comp. p. 366.

<sup>(4)</sup> Les dates indiquées sur les monneies autonomes d'argent sont générolement ottribuées à l'êre de Tyr pour les chiffres compris entre 4 et 182 (Éckhel, D. N., t. III, p. 382) et ce monnayege n'aureit par conséquent cessé que vers l'an 56 après léeus-Christ. Il n'y e pas en effot d'autre signification admissible

nétaires, le vainqueur accorda aux monnaies alors en circulation un cours avantageux, tant en considération du poids considérable de celles d'Aradus qu'à cause des pièces royales du système attique qui s'y trouvaient mêlées. Nous reviendrons plus tard sur cette mesure.

En accordant aux anciens tétradrachmes le cours de fa- Monnaies trappées veur de quatre deniers, Pompée dut naturellementordonner conquête romaine. l'émission de pièces plus en rapport avec la monnaie romaine. Cette hypothèse est confirmée par le poids élevé des pièces frappées en Syrie après l'année 691 de Rome. La ville de Tripolis, par exemple, qui n'avait jamais fabriqué de tétradrachmes en émit, aussitôt après la mort de Pompée et sous les premiers gouverneurs romains, un certain nombre qui dépassent tous le poids de 16 grammes (1) ; la drachme, qui dépasse le poids du denier, semble appartenir au système attique. On a d'Aradus, outre les tétradrachmes ordinaires, des petites pièces au type du cerf et de l'abeille; on ne sait trop comment expliquer la présence de ce type éphésien

A Tripofts.

pour les dates postérieures à 94, mais celles qui sont antérieures peuvent aussi se rapporter à l'ère des Selencides. La ville de Tyr passa sous la domination des rois de Syrie, l'an de Rome 535, et la 94° année des Séleucides, mais elle ne commença que l'an de Rome 628 et la 187\* année des Séleucides à avoir son ère particulière; il est donc possible et même probable que les monnaies d'argent assez nombreuses qui portent la date d'une année entre 107 et 182 (Eckhel, D. N., t. III, p. 380) appartiennent à cette période. On ne voit d'ailleurs sur aucune do ces plèces un nom d'empereur ou une allusion à la domination romaine, ce qui suffirait déjà pour trancher la question.

<sup>(1) 16&</sup>quot;,01 (=301 1/2, Mionuet, Vill, Suppl., p. 280, nº 193), de l'an 18 de l'ère de Pompée ou 708 de Rome: 15",80 (=297 1/2, Mionnet, t. V. p. 392, nº 374) La pièce de la collection Pembroke, pesant 12",47 (=192,4, Cat., p. 247), et qui est évidemment celle dont parle Leake, est coulce, d'après le témolgnage de Burgon, Quant aux deux plèces citées par Mionnet, t. V. p. 392. nº 376 et 377, la première est fruste et percée, et la seconde n'est évidemment pas de Tripolis.

sur des monnaies syriennes, ni à quelle époque le rapporter; mais le poids (h<sup>o</sup>.A7) (1), qui est trop considérable pour être une fraction de l'ancien tétradrachme, se rapproche beaucoup (tout en restant au-dessous) de la drachme attique, et rien ne nous empéche de fixer leur émission aux premières andnées de la conquête romaine.

A Antioche.

L'importance monétaire d'Antioche grandit sous les empereurs; cette ville qui, avant Auguste, n'avait frappé que de la monnaie de cuivre, émit depuis son règne des pièces d'argent et de cuivre en plus grande abondance qu'aucune autre ville de l'empire. Nous y reviendrons au chapitre de la monnaie provinciale, et nons n'en disons ici un mot que pour déterminer la valeur de ses monnaies d'après le tarif romain. Le tettradrachne d'Antioche pese de 15°, 28 à 14°, 23 (2), ce qui donne à la drachme, qui est fort rare, un maximum de 3°, 82, c'est-à-dire à peu près le poids du denier républicain. Les métrologues do l'empire regardaient ces deux pièces

<sup>(1) \*\*&</sup>lt;sub>1</sub>.17 (=64, §, Leake, \*\*, \*\*derden') \*\*<sub>1</sub>\*\*<sub>1</sub>\$ (=64, §us. Brit.) \*\*<sub>1</sub>\*\*<sub>1</sub>\$ (=71 ; 2), \$Moneyl ; \*\*<sub>1</sub>\*\*11 (=64, §us. Brit.) \*\*<sub>1</sub>\*\*\*<sub>1</sub>\$ (=62, Thomas, p. 38) ; \*\*<sub>1</sub>\*\*0, 6 (=62, Thomas, p. 38) ; \*\*<sub>1</sub>\*\*0, 6 (=62, T, Moneyl ; \*\*<sub>1</sub>\*\*0, 6 (=71, Moneyl ; \*\*<sub>1</sub>\*0, 6 (=71, Moneyl ; \*\*<sub>1</sub>

Les pièces, asser rares, du reste, qui ont pour type une tête de femme tourreiée et la trirème, si elles appartiennent à cette série, ne peuvent être que des molties; elles pèsent  $2^n,0^n$  ( $\equiv 30$ , Mionnet);  $1^n,99$  ( $\equiv 37$  1/2, Mionnet);  $1^n,99$  ( $\equiv 29$  3/4, Hunter).

<sup>(2)</sup> La plus forte des pièces de cette repèce qui ont précéd l'époque d'Adrien est, d'après Mionnet (Poidr. p. 186 et 187), une monnaie de Trajan qui pèse 15°,28 (= 287 34). Il s'en trouve en tout treute-cinq au-dessus et neuf au-dessous de 14°,28 (= 268). Leake (p. 15 et saiv.) et Bæckh (p. 72), indiquent d'autres polds.

comme identiques; Pollux et l'Anonyme d'Alexandrie (1) nous apprennent que les tétradrachmes étaient tarifés à 3 deniers et la drachme à 3/4 de denier.

### 2 IX.

La drachmo d'argent de Rhodes et sa valeur d'après le tarif romain.

Nous avons déjà vu quels étaient les caractères du monnayago de Rhodes; on peut dire qu'il se confond avec le système de Tyr, comme celui des villes et des roiss de la Carie, et des autres contrées voisines. L'unité n'a été fabriquée qu'en très petite quanité à Rhodes même; son poids varie de 14",73 à 12",09 (2). Les pièces de 6",93,4",53 et 3",57 (3) indiquent assex, par la diminution graduelle de

Monnaics de Ebodes. Lenr pol·ls.

Subdivisions.

<sup>(1)</sup> Le mérzolegue alexandrin réabilit que le poids de la drachme d'Antichée équitant à cebid de la drachme qu'il nonum drachme attique, et qui est en cifiet la drachme de l'époque romaine. Le fait ainsi présentie est inexact, arait airachme d'Antiche n'a juncie de de égale su deuire de Nèvro, de de N',14, eque l'inspection seeile des monnies pouves suffissimment. Mais cette assertion est basee probablement sur le décret d'Auguste, en verte douquel les monnies d'argent d'Antiche deviariet avoir le poids de quatre deuiers romains, et l'Alexandrin n'a pas fait attendon à la différence qui existe entre le devier du temps d'Auguste et colle que teven plus tant.

<sup>(2)</sup> De toules les monnaies de Rhodes citées par Mionnet, dont les perces sont suffisamment exactes, il ne s'en trouve que sir qui représentent l'unité entière (Poids, p. 154-157). Leurs poids se maintiennent dans les mêmes proportions. M. Bayckh en donne d'autres (Ioc. cit., p. 101).

<sup>(3)</sup> o"33 (=120 13, Minonet, Poich, p. 156, pr 158); 4",52 (=15 1 1, Minonet, John t. PO2), pr 37 (= 6.12), Minonet, John t. p. 153, pr 15 (= 6.12), Minonet, John t. p. 153, pr 15 (= 6.13) and Suppl.). Minonet donnet cinq exemplaires de cette dernière variété dont le poids varie de 2",21 a 2",52 (==11 114)), nord, de 2",66 (=58 11) à 2",61 (=54 18)); 11 graite, de 2",96 (=54 112) à 2",92 (=51 15). Le plée d'or de Bhodes, qui est si rare et pès 2 grammes (Berlin, Pinder, Kenigl, Mex. a Berlin, p. 61; 295, Leske); 1"70 (Berlin, Pinder, Kenigl, Mex. a Berlin, p. 61; 295, Leske); 1"70 (Berlin, Pinder, Kenigl, Mex. a Berlin, p. 61; 295, Leske); 1"70 (Berlin, Pinder, Kenigl, Mex. a Berlin, p. 61; 295, Leske); 1"70 (Berlin, Pinder, Kenigl, Mex. a Berlin, p. 61; 295, Leske); 1"70 (Berlin, Pinder, Kenigl, Mex. a Berlin, p. 61; 295, Leske); 1"70 (Berlin, Pinder, Kenigl, Mex. a Berlin, p. 61; 295, Leske); 1"70 (Berlin, Pinder, Kenigl, Mex. a Berlin, p. 61; 295, Leske); 1"70 (Berlin, Pinder, Kenigl, Mex. a Berlin, p. 61; 295, Leske); 1"70 (Berlin, Pinder, Kenigl, Mex. a Berlin, p. 61; 295, Leske); 1"70 (Berlin, Pinder, Kenigl, Mex. a Berlin, p. 61; 295, Leske); 1"70 (Berlin, Pinder, Kenigl, Mex. a Berlin, p. 61; 295, Leske); 1"70 (Berlin, Pinder, Kenigl, Mex. a Berlin, p. 61; 295, Leske); 1"70 (Berlin, Pinder, Kenigl, Mex. a Berlin, p. 61; 295, Leske); 1"70 (Berlin, Pinder, Kenigl, Mex. a Berlin, p. 61; 295, Leske); 1"70 (Berlin, Pinder, Kenigl, Mex. a Berlin, p. 61; 295, Leske); 1"70 (Berlin, Pinder, Kenigl, Mex. a Berlin, p. 61; 295, Leske); 1"70 (Berlin, Pinder, Kenigl, Mex. a Berlin, p. 61; 295, Leske); 1"70 (Berlin, Pinder, Kenigl, Mex. a Berlin, p. 61; 295, Leske); 1"70 (Berlin, Pinder, Kenigl, Mex. a Berlin, p. 61; 295, Leske); 1"70 (Berlin, Pinder, Kenigl, Mex. a Berlin, p. 61; 295, Leske); 1"70 (Berlin, Pinder, Kenigl, Mex. a Berlin, p. 61; 295, Leske); 1"70 (Berlin, Pinder, Kenigl, Mex. a Berlin, p. 61; 295, Leske); 1"70 (Berlin, Pinder, Mex. a Berlin, p. 61; 295, Leske); 1"70 (Berlin, Pinder, Mex. a Berlin, p

leur poids, qu'elles doivent être considérées comme des moitiés, des tiers et des quarts de l'unité; les plus peites peuvent, malgré l'irrégularité de leur poids qui rend leur détermination difficile, être considérées comme des sixièmes, des douzièmes et des vingt-quatrièmes.

Le quart est de toutes ces fractions celle qui se rencontre le plus souvent; aussi la considère-t-on quelquefois comme une drachme, et dans ce cas, la pièce que nous avons nommée l'unité devient le tétradrachme. M. Borckh (1) remarque très-judicieusement que cette dernière pièce, considérée comme unité, pourrait tout aussi bien s'appeler statère, puisqu'elle se divise aussi par tiers. Il y avait donc à Rhodes deux espèces de drachmes : la grande drachme et la petite; et c'est à cette dernière que peut s'appliquer l'expression que l'ou trouve dans les inscriptions de la Carie: « petite drachme d'argent rhoidenne (2). «

Grande et petite draclime.

Turif romain.

Nous avons trois évaluations différentes de ces pièces en monnaies romaines. Festus fixe la drachume de Bhôdes à trois quarts de denier, l'inscription de Gibyra (71 ans après 1-c.) à cinq huitièmes de denier, et le métrologue d'Alexandrie à 5 drachimes des Ptolémées, c'est-à-dire à un denier et quart. Ces deux dernières évaluations étant la moitié l'une de l'autre, il nous semblé évident que, comme nous le verrons pour la drachime de Rhôdes, les habitants de Gibyra or par la drachime de Rhôdes, les habitants de Gibyra de l'autre de l

ibid., p. 61), et 1º,02 (= 33 34, Mionnel, Poids, p. 150, exemplaire troué), nous semble être un triobole altique de poids réduit frapré à l'époque où Rhodes émil des statéres d'a cultiques au nom de Philippe de Macédoine (Wülter, Numismatique d'Alexandre, p. 311).

<sup>(1)</sup> Loc. cit., page 101.

<sup>(2)</sup> Corpus inser. gr., n° 2603 et suiv. — Comp. Hesychius: Ατπτλ; πε! πε/εία; Σέλευκο; τν νόροι; τὶς δραχμίς: 'Αππλ; μὶν τλς έξοδολους (oboles altiques, sans doute, et non oboles particollères), παγεία; δι τλς πλέον έγούσα;

avaient l'habitude de donner le nom de drachmes à toutes les pièces pesant 3º°,37 et au-dessous, même à celles qui avaient été frappées anciennement dans leur ville (1), tandisi que le métrologue d'Alexandrie les appelle des demidrachmes. Mais ceci n'explique pas la différence qui existe entre cette évaluation et celle de Festus. Nous avions pensé à l'expliquer en supposant que Festus avait voulu parler du poids des pièces, car il y a des triboles rhodiennes qui pésent trois quarts de denier, c'est-à-dire 2º°,09; mais cet auteur, dans ses évaluations, ne tient jamais compte que de la valeur nominale, et nous avons dû chercher une autre explication.

La scule possible est donc d'admettre un changement de tarif postérieur à Verrius Flaccus, et défavorable à la monnaie rhodienne. Au fait on ne manquait pas de bonnes raisons pour baisser le tarif, car bien qu'on ne fabriquât plus de pièces d'argent à Rhodes sous les empereurs, ce-pendant il en circulait encore dans la partie sud-ouest de l'Asie Mineure une énorme quantité, et le poids de la plupart d'entre elles ne dépassant pas de 2º,08 à 2º,04, leur évaluation à trois quarts de denier était vraiment trop élevée. Le tarif de trois quarts de denier était vraiment trop élevée. Le tarif de trois quarts de denier oft in écessairement remonter à une époque assez reculée, peut-être au temps de la république, lorsque le commerce des Rhodiens était important et leur amité précieuse pour les Romains (2).

<sup>(1)</sup> Mionnel, Poids, p. 167.

<sup>(2)</sup> Nous savons qu'anclemennent la lecute des pières de Bhobes ciai à renommée, quo payal quelquedois un ego pour ne davit, Corps a trois, egr., nr 2234 (voy., en outre, Beeth, Steatshaukultung der Altheer, I, p. 23. Lessemblée des insulaires (soude vivranterio), à Trois, rendit un décret pour clevre une statue à un Syratusaln habitant à Deles, parce que, tandique d'autres demandaient 16 d'achtemée de Tenos pour 100 d'archines de reine.

Les empereurs, qui n'avaient plus de ménagements à garder, avaient donc toute raison de réduire le cours légal de ces pièces tarifées trop avantageusement, et dont la valeur intrinsèque diminuait d'ailleurs tous les jours de plus en plus par la circulation.

§ X.

Monnaies d'or, d'argent et de bronze des Ptolémées. Leur valeur en argent romain,

Tuces d'er des l'iolémées, La drachine des Ptolémées se rapproche encore plus exactement que celle de Bhodes de la drachine de Tyr. Les monnaies d'or du premier des Ptolémées sont des trioboles, des didrachines et des pentadrachines frappés sur le pied de 3º,57 par drachine (1). Le poids diminua sous les successeurs de ce prince, qui frappérent un grand nombre de tétradrachines et quelques pièces de huit, de deux drachines et même d'une drachine. Leurs octadrachines dépassent rarement le poids de 27º,88 à 27º,73 (2), ce qui donne à la drachine un poids variant de 3º,486 à 3º,466.

Pobras d'argent.

La monnaie d'argent des Ptolémées est taillée sur le même

Rhodes: — Táv sukolo [vazo fraţ har;]to égyațior voi Politou depoplou oni [Davrou frauvolume harbe ala rivert depoglior vin ("rijonio,") el lleur procura la somme sans nul ajoi ((dso.33)/derov), el leur économiss ainsi un dépense considérable. Les monanies de Trinos elsait frappées sur le plant monanies de Rhodes, el possient même un peu plus (Monnet, Podd., p. 127). (1) Le polité de ces trois différente espéces ne mont pas un-dessus de

<sup>11&</sup>quot;.811 (=336)=1",05, -1",806; d'après Monnet (Poids, p. 201), ce résullat s'accorde avec celui des autres perées, notamment avec celles des pièces de la collection Thomas s, 20 di estudir, els destry las forts des buil pentadrachmes pèceul 11",86 (=215,1), et les deux plus fulls feit 110,19 (=274,6).

<sup>(2) =525-522</sup> grains, Mionnet, Poids, p. 204-207. - Bæckh, Metr. Unterr., p. 140. -- La pièce singulière sur laquelle on lit [Αλλεξανδρ[ου] Βνολεματ[ου] et qui père 8",50 (= 131 2, Thomas, p. 381. - Comp. Pinder, Beitræye.

pied que la monnaie d'or, mais la fabrication en est un peu moins soignée. La pièce la plus commune est le tétradrachme; les didrachmes sont rares (1). On conserva aux monnaies d'argent leur poids quand celui de la monnaie d'or fut réduit, probablement pour ne pas les mettre dans une position trop désavantageuse vis-à-vis de la monpaie de Tyr (2). On peut en conclure que la drachine de cuivre, Polité du cuivre dont il est si souvent parlé, devait être du même poids; rien dans les monnaies elles-mêmes ne s'oppose à cette conclusion, quoiqu'en Égypte, comme partout ailleurs, les pièces de cuivre soient si inégalement frappées qu'il est difficile, pour ne pas dire impossible, d'en déterminer la valeur monétaire par le poids, comme on le fait pour l'or et pour l'argent. Les très-grosses pièces de cuivre étaient fort estimées en Égypte, car il en existe qui pèsent jusqu'à 100 grammes et qui devaient par conséquent valoir au moins 30 drachmes de cuivre (3).

p. 222), est tout à fait différente et taillée sur le pied attique. On peut en dire autant des petites pièces de Bérénice; elles semblent également taillées sur le pled attique, tandis que la grande pièce d'or de cette princesse pesant 27",84 (= 429,7, Thomas, p. 399); 27".74 (=428,1, Thomas); 27",73 (=428, Leake, du Musée Brit.), et 26",84 (=505 1/4 [probablement usée), Mionnet, Poids, p. 295, nº 151), est un octodrachme ordinaire.

<sup>(1)</sup> Mionnet, Poids, p. 292-206. - Bæckh, loc. cif. p. 139, 140. - Les tetradrachmes les plus forts de Ptolenge Soter sont de 14º,23 (= 268), et correspondent à une drachme de 3º,56, c'est-à-dire qu'ils pèsent tout juste le poids de la drachme d'or. Deux décadrachmes d'argent d'Arsinoé pésent 34",99 (=549, Northwich) et 34",43 (=648 1/4, Mionnel, Poids, p. 294, nº 128); un troisième exemplaire, qui pèse 29°,64 (=558, Mionnet, ibid., nº 129), nous semble d'une authenticité douleuse, précisément à cause de son poids anormal.

<sup>(2)</sup> Nous verrons plus tard sur quel pied ont été frappées les monnaies de Cléopatre et celles de l'époque impériale.

<sup>(3)</sup> Buckh, Met. Unters., p. 143. La pièce de 684',93 (Pinder, p. 88) nous semble être une pièce de vingt drachmes sur je pied de 3", 45 pour une drachme.

Proportions de l'or et de l'argent. Letronne fut le premier qui détermina la proportion existant en Égypte entre l'or et l'argent (1). La pièce d'or de 8 drachmes (le statère des Ptolémées) valait une mine d'argent ou 100 drachmes (2), ce qui donne une proportion de 1:12,6.

Proportions de l'argent et du euivre. Témolgnage de Festus.

Le rapport entre l'argent monnayé et le cuivre monnayé a donné lieu à beaucoup de controverses sans aucun résultat très-satisfaisant. Le témoignage de Festus est cependant décisif pour l'époque romaine. Cet auteur fixe le talent alexandrin à 12 deniers romains; la drachme d'argent valait un quart de denier, comme nous le verrons ci-après; par conséquent 48 drachmes d'argent des Ptolémées égalaient 6,000 drachmes de cuivre du même système, et l'argent était au cuivre comme 1:125, ce qui est une proportion très-admissible. Il est fort douteux cependant que cette proportion soit applicable à l'époque qui précèda la domination romaine. En effet, il est clair que l'argent étant au cuivre comme 1:125, le cuivre sera à l'or comme 1:562 1/2; or cette proportion, par nombre fractionnaire, n'est pas applicable à de grandes sommes, et certainement elle n'a été trouvée qu'après coup; il est évident que cette règle a été faite pour assimiler la drachme au sesterce, le tétradrachme d'Alexandrie au denier romain et 100 drachmes d'Alexandrie à l'aureus impérial. Cherchons donc un document plus ancien et antérieur à la domination romaine en Égypte.

<sup>(1)</sup> Récompense promise à celui qui découvrira deux esclaves. Paris, 1833. (Extrait du Journal des savants.)

<sup>(2)</sup> Un esclave s'enfuit, ayant sur lut trois mines en pièces d'or, έχων χροσίου ἐππόζωνο μοναία γ' (Letronne, διδιά.). Jamais pièce d'or in a valido dirachimes de cuivre, mais la plus forte et un même temps celle que l'on a frappée le plus souvent valait 100 drachimes d'argent; c'est ce que prouve nessages «μίστημα de Pollut «(3,51) e de χροσίος «πατρ» μένλ «δύστε».

Peyron (1) se base sur ce que, dans les documents historiques des Égyptiens, 2 drachmes d'argent sont regardées comme un prix très-bas pour le froment et 300 drachmes de cuivre comme un prix élevé, et il en tire la proportion 1:120. Letronne (2) part du principe que l'intérêt de l'argent était chez les anciens de 1 pour 100 par mois, et comme pour un statère d'or on donnait à Alexandrie 60 drachmes de cuivre par mois, il arrive aux proportions suivantes: 1:750 pour l'or et le cuivre, et 1:60 pour l'or et l'argent. Cette argumentation laisse beaucoup à désirer, et Letronne en convient tout le premier; cependant on arrive exactement au même résultat par d'autres données.

Evaluation de l'eyron.

> Calcul Letrenne

Philémon, auteur comique d'Athènes, et après lui les son résultat sai grammairiens, parlent souvent d'un talent d'or valant trois comforte par le pièces d'or attiques (3) ou 6 drachmes d'or de la même monnaie; or l'Égypte se trouve être le seul des pays en relation commerciale avec Athènes où une somme put être indifféremment comptée en pièces d'or ou en talents de cuivre : de plus les historiens et les inscriptions attiques de l'époque plus récente font souvent mention des pièces d'or et de cuivre que la Grèce tirait de l'Égypte. Il est donc tout à fait probable que, par talent d'or, l'auteur veut parler ici du talent de cuivre égyptien évalué en pièces d'or. Eustathe, qui en parle, l'appelait talent macédonien, et ces deux locutions s'accordent parfaitement, puisque c'est du talent des Lagides qu'il s'agit.

Ainsi nous arrivons à ce résultat que 6 drachmes attiques

<sup>(1)</sup> Voy. Corpus inser. gr., t. III, p. 299-300.

<sup>(2)</sup> Letronne, loc. cit., p. 11 et 13.

<sup>(3)</sup> Voy. Poliux, IV, 173; IX, 53, et dans Berckli (Met. Uniers., p. 314) les diverses données des grammairiens.

pèsent 26°, 20, tandis que 8 drachmes d'Égypte pèsent 27°, 8\u00e3. La différence entre les deux drachmes est si minime qu'elle a pu résulter d'une variation momentanée dans le cours du change, d'autant plus qu'il s'agit de monnaies étrangères. Du temps de Philèmon, 8 drachmes d'or d'Égypte valaient donc 6,000 drachmes de cuivre, ce qui nous ramêne au résultat que Letronne avait obtenu par une autre voic.

L'or est au cuivre comme 1:750

à l'argent comme 1:12,5
L'argent est au cuivre comme 1:60

et par conséquent un statère d'or est l'équivalent d'une mine d'argent et d'un talent de cuivre.

Sous la domination des Romains, ces proportions resterent à peu prês les mêmes. Le nouveau stateré d'or, l'aureus impérial, valut toujours une mine d'argent; mais la monnaie de cuivre, qui avait déjà sensiblement baissé, fut presque entièrement dépréciée. L'aureus ne pesant pas tout à fait le tiers de l'ancien octadrachme, la drachme d'argent, qui valait un poids d'or égal à 0,288, tomba à 0,082, et le cuivre se trouvant à cette époque vis-à-vis de l'argent dans la proportion de 1:125, la drachme de cuivre tomba d'une valeur en or de 0,088 a celle de 0,0006.

## ž XI.

Le demi-statère d'argent babylonien devient la druchme d'Égine et sert de base à tout le système monétaire de la Grèce et d'Égine. Sa valeur d'après le tarif remsis.

La Grachme avant Solon, Pour bien écrire l'histoire de la monnaie d'Égine, il faut la commencer dès avant le temps de Solon.

Nous possédons trois documents qui nous permettront de

déterminer exactement la valeur de la drachme attique à cette époque reculée; M. Bœckh les a parfaitement interprétés (1), et nous nous contenterons de donner ici en peu de mots le résultat de son travail. Trois points

4º Un décret du peuple athénien (2) qui fixe à 138 drachmes de monnaie la mine du commerce. Évidemment cette mine est celle qui était en usage avant Solon; par conséquent 100 drachmes d'avant Solon sont égales à 138 drachmes attiques; ce qui, en calculant la drachme attique à A\*,380, donne à l'ancienne un poids de 6\*,025.

2º Nous voyons dans Plutarque (3) que la réforme monétaire introduite par Solon, consistait à refondre soixantetreize anciennes d'achmes pour en faire cent nouvelles; ce qui donnerait à l'ancienne un poids de 5º,981.

3° Enfin Priscien (A) évalue le grand talent, c'est-à-dire le talent commercial attique, à 83 mines et à onces, c'est-àdire à 83 mines 1/3, ce qui revient à 8,333 drachmes ordinaires et 1/3, d'où il résulte que la drachme, avant Solon, vaut 5° 037.

Nous savons que le statère d'Égine, c'est-à-dire le didrachme, pèse au maximum 12s,51 (5), par conséquent la

<sup>(1)</sup> Loc. cit., pages 114 et suiv.

<sup>(2)</sup> Corpus inser. gr., nº 123.

<sup>(3)</sup> Sol., 15.

<sup>(4)</sup> De Fig. num., c. 11.

<sup>(</sup>S) Le plus fort des trente et un diárachmes cliés par Monnet (Poirt, p. 103 e110) jules 1927/3 (2233, 280pd, n° 19), ringle-ing plesen tente 12+36 (= 232 1/2) et 11\*9/2 (= 224 1/2), et clug sesilement plesen 11\*9/8 (= 223), 11\*10 (= 222, deut recumplaters), 11\*10 (3 = 229), 11\*10 (= 223), 11\*10 (= 222, deut recumplaters), 11\*10 (3 = 229), 11\*10 (= 213), 11\*10 (= 214), 11\*10 (= 214), 11\*10 (= 214), 11\*10 (= 214), 11\*10 (= 214), 11\*10 (= 214), 11\*10 (= 214), 11\*10 (= 214), 11\*10 (= 214), 11\*10 (= 214), 11\*10 (= 214), 11\*10 (= 214), 11\*10 (= 214), 11\*10 (= 214), 11\*10 (= 214), 11\*10 (= 214), 11\*10 (= 214), 11\*10 (= 214), 11\*10 (= 214), 11\*10 (= 214), 11\*10 (= 214), 11\*10 (= 214), 11\*10 (= 214), 11\*10 (= 214), 11\*10 (= 214), 11\*10 (= 214), 11\*10 (= 214), 11\*10 (= 214), 11\*10 (= 214), 11\*10 (= 214), 11\*10 (= 214), 11\*10 (= 214), 11\*10 (= 214), 11\*10 (= 214), 11\*10 (= 214), 11\*10 (= 214), 11\*10 (= 214), 11\*10 (= 214), 11\*10 (= 214), 11\*10 (= 214), 11\*10 (= 214), 11\*10 (= 214), 11\*10 (= 214), 11\*10 (= 214), 11\*10 (= 214), 11\*10 (= 214), 11\*10 (= 214), 11\*10 (= 214), 11\*10 (= 214), 11\*10 (= 214), 11\*10 (= 214), 11\*10 (= 214), 11\*10 (= 214), 11\*10 (= 214), 11\*10 (= 214), 11\*10 (= 214), 11\*10 (= 214), 11\*10 (= 214), 11\*10 (= 214), 11\*10 (= 214), 11\*10 (= 214), 11\*10 (= 214), 11\*10 (= 214), 11\*10 (= 214), 11\*10 (= 214), 11\*10 (= 214), 11\*10 (= 214), 11\*10 (= 214), 11\*10 (= 214), 11\*10 (= 214), 11\*10 (= 214), 11\*10 (= 214), 11\*10 (= 214), 11\*10 (= 214), 11\*10 (= 214), 11\*10 (= 214), 11\*10 (= 214), 11\*10 (= 214), 11\*10 (= 214), 11\*10 (= 214), 11\*10 (= 214), 11\*10 (= 214), 11\*10 (= 214), 11\*10 (= 214), 11\*10 (= 214), 11\*10 (= 214), 11\*10 (= 214), 11\*10 (= 214), 11\*10 (= 214), 11\*10 (= 214), 11\*10 (= 214), 11\*10 (= 214), 11\*10 (= 214), 11\*10 (= 214), 11\*10 (= 214), 11\*10 (= 214), 11\*10 (= 214), 11\*10 (= 214), 11\*10 (= 214), 11\*10 (= 214), 11\*10 (= 214), 11\*10 (= 214), 11\*10 (= 214), 11\*10 (= 214), 11\*10 (= 214), 11\*10 (= 214), 11\*10 (= 214), 11\*10 (= 214), 11\*10 (= 214), 11\*10 (= 214), 11\*10 (= 214), 11\*10 (= 214), 11\*10

Cette drachme cet semblable à celle d'Égipe. drachme usitée à Athènes avant Solon n'est autre que le demi-statère ou la drachme d'Égine pesant 6°, 25. Ces calculs sont parfaitement d'accord avec toutes les domées historiques. Nous ne pouvons pas être de l'avis de M. Breckh, qui, pour établir une différence entre la drachme attique d'avant Solon et celle d'Égine, confond la première avec la drachme euboique et donne à la seconde un poids de 7°, 28. Cette appréciation a contre elle es pièces eller-amémes. Nous avons vu en effet (ci-dessus, p. 30) que la drachme enboique est identique avec la drachme frappée à Athènes du temps de Solon; elle ne peut donc pas égaler celle qu'il a précédée.

Picuve tirés des pièces elles-mémes. Les afferations qu'un long espace de temps a pu faire éprouver à l'étalon primitif, rendent difficile de déterminer quel est celui des quatre chilfres ci-dessus énoncés qui s'en éloigne le moins. L'étude des monnaies d'Égine, qui sont en général régulières et bien frappées, nous semble le moyen le plus sûr d'arriver à la vérité. Or, après les avoir bien examinées, en admettant même que quelques-unes aient un peu de surpoids, il est impossible de donner à la drachme de cette époque un poids inférieur à 6°,20. Ce principe se trouve confirmé par le peût nombre de pièces d'or correspondantes qui nous sont parvenues (1), et il se

anciens statiers d'Égies varie de  $12^n$ , 43 (-234) à  $11^n$ , 90 (-224), et cluit des plus récents de  $12^n$ , 4 (-234)  $+2^n$ , 90 (-232), et cluit des plus récents de  $12^n$ ,  $21^n$ 

<sup>(1)</sup> Les monnaies d'or correspondantes à cette série d'argent sont fori rares. Célies qu'on peut attribuer avec quelque vraisemblance à Egine et dont le type est une tortue (cl-dessus, p. 24) n'appartiennent pas au même système, mais il n'en est pas ainsi du netti nombre de monnaies d'or de

rapproche d'ailleurs tellement du tarif officiel du décret d'Athènes, que nous pourrions borner là nos recherches.

Les renseignements de Plutarque et de Priscien sont à peu près les mêmes, mais leurs calculs sont moins exacts; l'un et l'autre prennent pour point de départ les opérations financières de Solon. Plutarque ne donne pas les chiffres 5°,0% ou 5°,08 comme le poids réel des drachmes d'Égine, mais comme le poids moyen des pièces fondues par Solon; et l'on voit que cette moyenne ne s'éloigne pas trop du chiffre de 6°,20 que nous avons obtenu en pesant les monnaies.

I. opinion
des historiens
so rapproche du
méme résultat.

Ainsi la drachme d'Égine valait, argent contre argent, 1 5/8 drachme attique de Solon, et par conséqueat un peu plus que le statère perse d'argent; les deux oboles devaient se trouver dans la même proportion, et il est probable que dans le commerce journalier trois obles d'Égine s'échangeaient contre quatre oboles attiques (1).

Rapport entre elles des deux drachmes,

La division et la nomenclature des monnaies d'Égine sont bien connues; la principale pièce, qui est en même temps la plus commune, est le statère, puis viennent le

Division la monnaie a Égine.

Thèbes que nous pessedous, elles pérent 3º: 87 (= 50 3/4, Hunter, — Comp. Beech), Met. Université, p. 133 (3) 200 (= 115, Romas), P. 103); 1102 (= 115, Romas), Elles out toutes nos légende et ne sont pas de l'expèce le plus necienne. Le térribudé de 3º: 8/1, qui est probalèment le plus recient. Le térribudé de 3º: 8/1, qui est probalèment le plus recient. Le decrite seite, correspond à nos d'archime de 5º: 6/1; le tribule de 0º: 3/1, a l'excèntion de 0º: 6/1, a l'excèntion de 0º: 6/1, a l'excèntion de 0º: 6/1, a l'excèntion de 0º: 1/1, a l'excèntion de 1

cellu d'Auseuse; n'en resulte que nous ne savona trop comment les classer.

(1) Telle est la conclusion qu'a tirée à bon droit Hinssey (p. 01), de ce que nous disent les auteurs sur la solde des soldats grecs; elle était de trois oboles d'Égins sulvant les autres.

demi-statère, le quart, le douzième et le vingt-quatrième de statère, appelés drachme, triobole, obole, demi-obole (1).

Le statère d'Égine (pesant 12°,40) se rapproche trop du statère perse de l'Asie Mineure (11 grammes et au-dessus) pour n'en pas être une imitation; seulement, ce qui arrive asser souvent, le poids de la copie dépasse un peu celui de l'original. Le changement le plus important que les Grecs lui ont fait subir est dans le mode de division : la division du statère oriental a le tiers pour point de départ, celle du statère d'Égine part de la drachue (ou demi-statère), et celle-ci se divise elle-même par sixièmes de drachue.

Villes et pays qui ont adopté la monnale éginète,

Si nous en exceptors Athènes, Corinthe, l'Étolie, l'Acarnanie et l'Épire, nous trouvons ce système répandu sur tout le continent gree, particulêrement en Thessalie, en Phocide, dans la Locride, dans la Béotie, fort anciennement dans le Péloponnèse (2), et dans une grande partie de l'île d'Eubée. Nous le retrouvons exceptionnellement plus au nord, dans les monnaies des rois de Péonie, Patraus, Audoléon (3) et Lyceus, et enfin dans les colonies calacidiemes

<sup>(1)</sup> Duprès Minnet (Foidi, p. 103 et 101), les drachmes phéent de 1s'.06 (=112.14) à 8-15 (⊆ 97), les triboles de 1s'.12 (⊆ 98.4); le 1s'.15 (⊆ 97), les choices de 1s'.25 (⊆ 10.12) a 0s'.13 (⊆ 11), les demi-choices de 1s'.25 (⊆ 11.12) a 0s'.13 (⊆ 11), les demi-choices de 1s'.25 (⊆ 10.14) à 0s'.13 (⊆ 10.1). La pétito pièce de 0s'.23 (⊆ 10.14) à 0s'.13 (⊆ 10.1). La pétito pièce de 0s'.23 (⊆ 10.14) a 0s'.13 (⊆ 10.14) a printi d'are un quart d'obols, c'est ce que pesse aussi le boron de Prokesch (les rét.).

<sup>(2)</sup> Minnet, Poids, p. 91.— Le baren de Probech (Abhandiungen der Bert, Abhan, 418): p. 01 fall mentilon d'ine traveaité le d'verrien deux ensis monnales d'argent, partie monnale de Biotie, partie staières d'Ells ei d'Argos. Ce iresor peut nous donner une tôcé des diverses sortes de monnales qui elevalienta Espica à une copeup les récente, lorsque celle villi ne fierpait pour ainsi dire plus de monnales, et que la fabrication en était concentrés à Thèbes, à Ells et à Argos.

<sup>(3)</sup> Voy. Mionnel, Poids, p. 49. — Borrell, Num. Chron., III, p. 8 el suiv.

de l'Italie et de la Sicile; mais il est loin de se retrouver partout au complet et dans les mêmes conditions. Ainsi, les villes de la Thessalie, de l'Eubée et les colonies chalcidiennes ont frappé des drachmes et des fractions de drachmes et n'ont pas frappé de didrachmes. Nous savions par les monnaies de Siphnus et de Naxos que ce système était généralement répandu dans les Cyclades; et deux trésors, découverts à Théra et à Milo, sont encore venus confirmer cette donnée (1). En effet, la trouvaille de Théra a été soigneusement examinée, et sur 760 statères ou demi-statères d'Égine qu'elle renfermait, il s'en est trouvé 541 au type de la tortue.

Dans l'île de Crète, on comptait en statères d'Égine (2); Le Marère d'Égine quelques-unes des plus antiques monnaies de cette île sont du poids le plus ancien (3); on trouve en même temps dans l'île de Crète les moitiés et les quarts de statère correspondants, mais jamais de tiers. Ce poids élevé ne put cependant se maintenir longtemps, et bientôt le statère de Crète tomba au niveau du statère de Perse, ce que l'on peut attribuer an grand nombre de monnaies perses qui circulaient dans l'île (4). Il ne paraît pas que le statère d'Ègine ait jamais pénétré dans l'île de Cypre ou dans l'Asie Mineure, car les

se conford avec le statère perso et en Ionie.

<sup>(1)</sup> Borrell., Num. Chron., VI, p. 134.

<sup>(2)</sup> Alhen., IV, 22.

<sup>(3)</sup> Quelques pièces de Lytius pèsent 12º,42 (= 191,7, Mus, Brit., avec la légende AVTTI; 120,16 (=229, Mionnei, t. II, p. 287, nº 229, avec la légende NVTTSON); une de Phaestus, 12er (= 226, Mionnet, 1.II, p. 290, nº 248, avec la légende CAIMTIKON rétrograde. - Comp. Thomas, p. 226. - Pinder, p. 55.

<sup>(4)</sup> Mionnel, Poids, p. 118 et suiv. - Bæckb, p. 102-104. - Thomas, p. 225 et suiv. Le didrachme et la drachme avec l'ancienne légende AOPTV-NOMTOCASI"A ne pérent que 11º,23 (=173,3, Leake), el 5º,60 =80,4, Leake ).

monnaies de Téos d'Ionie sont, comme celles de Milet, des statères du système perse (1).

A l'époque de l'empire romain, les monnaies du système d'Égine avaient, auivant toute apparence, été templacées sur tout le continent européen de la Grèce par les monnaies attiques et romaines. Elles furent cependant conservées un peu plus longtemps dans l'île de Crète, mais avec une diminution de poids et furent assimilées dans le commerce et par les tarifs à la monnaie perse, telle qu'elle existait alors en Cilicie. Pollux, en estimant les monnaies ciliciennes à un demi-denier, et l'Anonyme d'Alexandrie, en fixant à 0 d'archimes des Pollemées (= 4 denier 1/2) les drachues de l'Ile, n'ont en videmment l'un et l'autre en vue que les monnaies créto-ciliciennes. De quelle autre île, en effet, pouvait-il être question à Alexandrie lorsqu'il s'agissait de monnaier Nous allons voir que la contradiction qui se remarque entre les évaluations de

<sup>(1)</sup> La principale pièce de Téos ponrrait, d'après son poids, passer pour un didrachme du système d'Égine; d'autres pièces semblables avec un nom de ville pèsent 12°,17 (= 187,8, Thomas, p. 317); 11°,92 (=224 1/2, Mionnel, Poids, p. 149, p. 1466); 117,71 (=220 1/2, Mionnet, ibid., p. 150. nº 1886 du Suppl.); 115',42 (=176,2, Thomas); d'autres pièces sans nom de ville, mais qui apparliennent certainement à Téos, pèsent 11º,95 (=225, Mionnet, ibid., p. 149, nº 1456); 11º,94 (Pinder, p. 65); 11º,89 (= 183 1/2, Hunter); 114,86 (=183,1, Thomas, Leake); 114,79 (=222, Mionnel, ibid., nº 1455); 115,55 (= 178 1/4, Hunter, = 178,2, Thomas); 115,49 (=177,4, Thomas); 110,45 (=215 1/2, Mionnet, ibid., no 1454); tandis que les tétradrachmes de 15 grammes qui se trouvent souvent mélés avec ces pièces dans les mêmes trésors, appartiennent plutôt à Abdère. Mais ce qui est décisif, c'est que la seule fraction importante qui s'y rencontre est le tiers; ainst, pour ne citer que des pièces avec un nom de ville, on en trouve qui pèsen1 3º,64 (=56,2, Thomas, Leake), 3º,60 (=67 3/4, Mionnet, Poids, p. 150, nº 1890 du Suppl.); 317.56 (= 51.9, Pembroke, Cat., p. 194, Leake), il y a bien des moities en or, mais pas en argent. (Voy. ci dessus, page 16,note 2.)

Pollux et de l'Anonyme n'est qu'apparente. L'Alexandrin a donné le nom de drachme à la pièce principale; Pollux, la trouvant trop forte pour une drachme, a donné ce nom au tiers de drachme et a fait de la drachme une pièce de trois drachmes, un τρίδραγμον (1). Le tarif d'un denier et demi par drachme (ou rotôgyuoy, selon Pollux) était, il est vrai, fort désavantageux : mais n'oublions pas que ce tarif des monnaies de Crète et de Cilicie n'avait été concédé qu'après tous les autres tarifs de ce genre, et que les Romains avaient eu précédemment des raisons particulières pour accorder aux monnaies de l'Asie et de la Syrie une valeur plus en rapport avec leur valeur métallique.

## 3 XIL

Les cistophores, monnaie de la province d'Asie, - Leur origine. - Leur valeur d'après le tarif romain.

On sait que les auteurs latins ont donné le nom de Origine et tyre cistophore à des pièces d'argent (2) dont le type est au droit la corbeille mystique de Bacchus entourée de lierre, et au revers l'arc et le carquois entre deux serpents. Elles furent frappées par les Romains pour les besoins de leur province d'Asie, vers l'an de Rome 621. Le nom de ces monnaies, quoique dérivé du grec, ne se trouve cependant dans aucun des auteurs qui ont écrit dans cette langue, et ils les désignent toujours autrement.

des cistophores.

<sup>(1)</sup> IX, 60. M. Pinder (Cistoph., p. 551) se trompe en attribuant ce passage aux cistophores. - Comp. Muller, Num. d'Alex., p. 258 et 400. (2) Pinder, Cistophoren, Abhandlungen der Berl, Akad., 1855.

Leur poids.

Le poids de ces pièces varie de 12<sup>st</sup>,64 à 12<sup>st</sup>,40 (1). Les demi-cistophores et les quarts sont fort rares (2).

Cette monnaie, créée par un gouvernement étranger et conquérant eût fort bien pu être d'un système tout à fait différent et ne point se rattacher aux pièces qui avaient circulé jusque-là dans l'Asie Mineure; cependant elle se rapproche tellement du didrachme d'Égine (3), qu'il est impossible de ne pas être frappé de cette ressemblance. Nous savons qu'à l'époque des changements de monnaise on renarque souvent une légère élevation dans le poids des nouvelles pièces, et nous l'avons déjà fait observer lorsque nous avons vu la darique succéder au statère de Phocé et le statère d'Athènes succéder à la darique, et le statère d'Ègine au statère de Prace.

Ce qu'en disent l'Alexandrin et Fostus. Cuera la darique, et le statere a rgine au statere de resse.
L'Auonyme d'Alexandrie parle d'une d'archime d'Egine
qui circulait encore sous les empercurs. Cette d'raclime est
évidemment le cistophore, qui était trop répandu à cette
époque pour qu'il n'en parât pas. D'ailleurs il est probable
que la monnaie d'Égine proprement dite avait déjà disparu
avant la conquète romaine, et l'on ne voit pas alors quelle
autre espèce de monnaie cet auteur aurait pu avoir en vue.
Enfin, et ceci nous semble concluant, il donne à cette prétendue drachime d'Égine, vis-à-vis la drachime de libdoes, la
proportion que Festus attribue au cistophore. Remarquons
en passant que dans le royaume de Pergame on n'avait
pas encore taillé de monnaies d'après le poids d'Égine, et
que par conséquent le cistophore était, pour ce pays, une
valeur toute nouvelle.

Minder, Ioc. citt., p. 549. — Mionnet, Poids, p. 139, 140, 147, 186, 167.
 Les fractions ont été publiées pour la première fois par Borrell, Niem. Chron., VI, p. 159; VII, p. 63; VIII, p. 13. — Pinder, Cistoph., p. 551.
 Le didrachme d'Égine pése 12°, 40.

Il est difficile de se rendre un compte exact de la valeur monétaire du cistophore : tantôt il est considéré comme un didrachme, par analogie avec le statère d'Égine, tantôt on en a fait un tétradrachme, en le comparant au tétradrachme attique (1); Plutarque a adopté ce dernier point de vue (2).

> Ce qu'en dit Festus.

Sa valeur,

Festus nous dit qu'un talent de cistophores valait 4,500 deniers; alors la drachme cistophore devait valoir 3/4 de denier. Tandis que, d'après l'Anonyme d'Alexandrie, la drachme d'Égine, semblable à celle de Rhodes, valait 5 drachmes des Ptolémées, ou 1 denier 1/4. Cette différence, au reste, n'est qu'apparente, et elle peut s'expliquer comme nous l'avons fait pour les pièces de Rhodes. L'auteur romain considère le cistophore comme un tétradrachme, tandis que l'Alexandrin en fait un didrachme; de sorte que, en les réduisant à la même expression, le 1/4 de cistophore vaut 3/4 de denier d'après le premier, et 5/8 de

apparente entre Festus et l'Alexandrin

Nous avons trouvé au paragraphe précédent exactement son expication. les mêmes chiffres pour la drachme de Rhodes, et cette coïncidence nous semble décisive. Il est clair que le cistophore et la drachme de Rhodes appartenant à la même province et à la catégorie des monnaies provinciales (3), ces

denier d'après le second.

<sup>(1)</sup> Bæckh (Metr. Unters., p. 101), a parfaitement jugé la question. L'existence des moitiés et des quarts que M. Pinder (loc. cit., p. 551) constate, n'a aucune importance. En effet, pourquoi un didrachme el un triobole ne pourraient-lis pas se trouver dans le même système?

<sup>(2)</sup> Syll., 25. - Les τίσσαρα τετράδραχμα que Sylla fit payer à chaque soldat romain par ceux qui les logeaient ne peuvent avoir été que des cistophores.

<sup>(3)</sup> Vollà pourquoi on a souvent surfrappé des didrachmes de Rhodes pesant 67,20 pour en faire des demi-cistophores. (Pinder, loc. cil., p. 551.)

deux pièces étant le quart l'une de l'autre, appartiennent au même système local et ont dû être tarifées dans la même proportion. C'est précisément ce que nous trovous dans le tarif romain. En effet, si la réduction a été uniformément d'un sixième, le cistophore a dû tomber de 3 à 2 1/2 et la drachme rhodienne de 3/h à 5/S. L'ancienne évaluation, qui assimile le cistophore à 3 deniers antérieurs à Véron (11°,70), coincide assez exactement avec son poids primitif (12°,63 au maximum); et de même la nouvelle évaluation prenant pour base le denier néronien et attribuant par conséquent 8°,82 au nouveau cistophore, coîncide également avec le poids effectif de ces deux pièces, qui de fait descend assez souvent jusqu'à un minimum de 10 grammes.

Discossion sor Pollux et sen évaluation, Pollux nous fournit il est vrai une autre donnée qui n'est pas d'accord avec celle-ci, et qui demande à être soigneu-sement étudiée. Cet auteur évalue le talent éginéte à 10,000 drachmes athéniennes. De tous les documents que M. Bockh a employés (4) pour ses recherches, c'est celui dont il fait le plus de cas; il lui a servi de base pour son estimation de la drachme éginéte à une drachme et demie d'Athènes, c'est-à-dire à 7º, 28.

Si Polluz a voulu parler de l'ancienne drachme, il se trompe, On pourrait croire que Pollux n'a pas voulu parler de la drachme attique de l'époque romaine, mais bien de la véritable drachme attique; prise dans ce sens, son explication est inexacte. Nous savons, par l'examen des monnaies, que la drachme éginète pesait non pas une drachme attique et deux tiers, mais une drachme et un tiers. D'après ce calcul, Pollux aurait dû évaluer le talent d'Égine à 8,280 d'rachmes attiques et non à 10,000.

<sup>(1)</sup> Loc. eit., p. 77-81.

Pollux, dans une autre partie de son travail (M. Bockh lui-même en convient), avait déjà confondu la drachme de l'époque impériale avec l'ancienne drachme, et il peut bien avoir commis ici la même erreur; anais la difficulté pourrait étre à peu près résolue (1), en admettant avec M. Hussey (2) qu'il parle en effet de la drachme valant le denier impérial. Comment supposer d'ailleurs que Pollux se soit amusé à faire des rapprochements entre la drachme d'Égine et le denier impérial, si éloignés l'un de l'autre comme époque et comme valeur l'Nest-il pas plus probable que, dans le passage en question, il a voulo établir un parallèle entre deux monaies contemporaines?

Il est probable que son assimilation a poor objet des monnaies contemporaines.

Ces monnales sont le cistophore et le denier romais.

Cette dernière hypothèse nous semble d'autant plus vraisemblable que, suivant toute probabilité, Pollux n'a fait que copier l'estimation de l'Anonyme alexandrin; or celuici, nous l'avons vu plus haut, par drachme éginète entend le cistophore. Cette explication du texte de l'ollux, résout toutes ces contradictions apparentes. Le cistophore étant pour l'Alexandrin un didrachme, 6,000 deniers romains égalent 2,400 cistophores; tandis que Pollux, qui à l'exemple de Festus, l'appelle un tétradrachme, de même qu'il donne le nom de tridrachme à la drachme de l'île de Crète, a du trouver pour le talent romain une valeur de 9,600 drachmes cistophores. La différence entre ce dernier chiffre et 10,000 est si petite qu'elle a pu être ajoutée au total pour faire un compte rond.

Même avec cette explication, la difficulté n'est pas encore entièrement résolue, et M. Bæckh trouve que ce résultat : 1 drachme d'Égine égale 1 denier impérial et 2/3, == 5<sup>17</sup>,69, est trop faible de 0,5.

<sup>(2)</sup> An essay on the ancient weights, etc., p. 31-33, 55, 61. — Le reproche que M. Boeckh adresse à M. Hussey d'avoir évalué la livre romaine plus haut qu'elle pe l'est en général, n'est pas fondé.

## 3 XIII.

Monnaies grecques d'or et d'argent dérivées du poids enboique d'or.

Prépondérants de l'or.

Nous avons vu qu'à l'époque reculée où les monnaies n'avaient de type que d'un seul côté, le peu d'or qui se fabriquait à Égine et à Argos se réglait sur l'étalon de Milet, tandis que l'argent était basé sur un tout autre principe. Avec le temps l'or l'emporta et servit de point de départ aux monnaies des deux métaux ; l'étalon choisi ne fut cependant pas le statère de Phocée, qui, dans sa forme primitive, n'a pas laissé de traces dans la Grèce européenne, mais la darique. Nous savons par le témoignage unanime des historiens et par les inscriptions que les dariques étaient répandues en très-grande quantité et généralement acceptées sur le continent grec. Il en est résulté une influence marquée du système perse sur l'ancien monnayage d'or del'Attique, monnayage dont nous parlerons plus loin, et même plus tard sur celui de toute la Grèce. Les pays étrangers à l'hellénisme, comme l'Égypte et Carthage, eurent un système de monnayage d'or très-développé sur une autre base que cet étalon primitif. Dans la Grèce européenne nous voyons fort rarement la monnaie d'or frappée sur l'étalon éginète d'argent (ci-dessus p. 58, note 1); quelques villes de l'Asie Mineure en ont frappé, comme nous l'avons remarqué plus haut, d'après l'étalon d'argent perse (ci-dessus p. 16, note 2); mais ce fait est fort rare et ne se rencontre que dans les villes où le monnavage d'or n'était pas habituel. A une époque plus rapprochée, partout où les Grecs frappèrent des monnaies d'or en assez grande quantité, nous les trouvons fidèles aux principes de l'ancien

de la dariqui en Grèce.

monnavage asiatique. Nous le vovons à Lampsaque et dans les autres villes de l'Asie Mineure, chez les Athéniens. les Étoliens, les Acarnaniens, les Thasiens, pour le peu d'or qu'ils ont produit; nous le verrons également en Sicile et à Tarente: nous le verrons surtout en Macédoine. où les rois l'adoptèrent et le suivirent fidèlement depuis leurs plus anciennes monnaies d'or jusqu'aux dernières. Car c'est une grande erreur d'attribuer, ainsi qu'on l'a fait souvent, une origine athénienne aux philippes d'or. Comme le remarque parfaitement M. Bockh (1), il entrait, au contraire, dans la politique de Philippe II de nationaliser en Macédoine le statère d'or de Darius; c'était comme un acheminement éloigné à la conquête de la Perse qu'il projetait déjà.

En Macédoine.

L'idée de prendre l'étalon d'or pour servir de base aux monnaies d'argent en même temps qu'à celles d'or peut être considérée comme une anomalie, et cependant cette anomalie sert de point de départ aux deux séries de monpaies grecques les plus importantes par leur ancienneté et par le nombre des pièces.

Anomalia de ce système

Commençons par la monnaie d'Athènes. Il existe des système athénies. pièces d'argent d'une espèce particulière et fort ancienne : elles sont toutes frappées d'un seul côté et portent divers emblèmes : la tête de Gorgone de face (2), la chouette, le

Type des anciennes monnales.

<sup>(1)</sup> Met. Untersuch., p. 130.

<sup>(2) 17</sup>st,02 (= 3201/2, cabinet de France, trouvé à Athènes par Cousinéry, Beulé, Mon. d'Athènes, p. 17. - Mionnel, II, p. 113, nº 15; Poids, p. 54); 16F,87 (deux exemplaires dans le cabinet de M. le duc de Luynes, Beulé, loc, cit, p. 32). - 8v,50 (= 100, Prokesch, Abhandl, Berlin Akad., 1845. p. 74, à l'article Néapolis, exemplaire parfaitement conservé); 80,43 (=158 1/2, Mionnet, II, p. 112, p° 12; Poids, p. 53 du cabinet Cousinéry; d'après M. Boulé, p. 17, il existe deux exemplaires qui pèsent 8",45); 8",29 (ca-

cheval (1) (on peut rattacher à cette pièce celles qui ont pour emblème la croupe de cheval et la triquetra qui se voient sur les fractions (2)), l'osselet (3) et surrout la roue (h).

(1) 8",42 (cabinet de M. le due de Luynes, Beulé, Mon. d"Alh.,p. 32); 8",14 (Paris, de la collection Cousinéry, exemplaire endommage; Beulé, p. 17.— Mionnet, II., p. 112, n° 11).— 0",65 (Paris, Beulé, p. 17. Mionnet u'a pas cité celle dernière pièce parmi celles de la collection Cousinéry).

(2) Cheval, 8v,4s (Paris, collection Consistivy, Beutle, p. 11). — Crosspe d'un cheval, 1v; 26; (Paris, collection Consincy? Beutle, for. cit.) 1; 22; (Prokesch, Intel., p. 238, pièce Irouvée à Althères); 1v; 20 (Paris, Deutle, idd.). — Triputtra, 2v 90 (Paris, collection Cousinery, Beutle, idd., p. 17). (3) 9v; 13 (— 154, Mionnet, III, p. 112, nv 2; comp. III, p. 64, n° 15, pl. M.

(3) 8º,13 (= 153, Mionnet, H, p. 112, nº 2; comp. III, p. 64, nº 15, pl. XL, nº 6, collection Cousinéry. M. Beulé donne au même exemplaire 8º,45, probablement par erreur).

(4) 3° 3, 6) 8° 4; (Revin, pelce trouvée à Szubin, Boulé, for cit, p. 31) 8°, 25 (cubhet de N. le douc Leayuse, Benki, p. 32) 8° 1, 9° 1 − 8° 22; 4° 4; 13 (Berlin, de Szubin), 1° 1, 24 2° 1, 9° 1, 9° 1, 9° 1, 5° 1 − 9° 1, 1′ (Szubin), 0° 1, 0° 0, 0° (Subin), 0° 65 (Subin), 0° 60 (Tole, dout deux de Szubin), 0° 3, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1, 0° 1,

La principale pièce de la série ayant pour type le Gorgonium et quelquefois aussi la fraction qui la suit immédiatement font exception, car souvent on voitdans le carré creux du revers une tête de lion ou de panthère entre les deux empreintes du coin (1).

Nomenclature.

Toutes ces monnaies appariennent à un seul et même système, celiu du statère de Phocée ou attique moderne. La série se compose du tétradrachme, du didrachme, de la drachme, du triobole, de l'obole et de la demi-obole (2). La plus commune de ces pièces est l'obole, et après elle viennent le didrachme et la drachme. Les plus rares sont le triobole et la demi-obole. Le type du cheval sur le didrachme et la croupe de cheval sur la drachme peuvent faire penser qu'à l'époque de leur émission, le didrachme ou statère était l'unité principale de la série, tandis que le type de la triquetra sur le triobole indique que dès cette époque la petite unité était l'obole. Nous ne croyons pas qu'il existe un seul tétradrachme pesant plus de 17 grammes, et le poids des fractions correspond parfaitement à cette donnée.

Poids de la principale unité.

On a longtemps hésité sur la question de savoir à quel pays il fallait attribuer ces singulières monnaies, mais tout s'accorde à les faire reconnaître pour athéniennes. En effet, Ces pièces sont athéniques.

jusqu'à 0°,53 (= 12 — 10 grains) se trouvent abondamment à Athènes. — Borrell (Num. Chron., VI. p. 128) confirme ieur témoignage, mais il ajoute que les oboles au type de la roue ne se trouvent nulle part en Grèce en aussi grand nombre (†) qu'à Athènes même.

Prokesch ( Abhandl. der Bert. Akad., 1815, p. 74, pl. 1, 5) cite un didrachme de cette espèce.

<sup>(2)</sup> Nous ne croyons pas, avec M. Beulé, qu'il soit possible de trouver dans les Irois pièces de 0",50, 0",40 et 0",20 le Iritémorion, le pentéchaleon et le trihémitartémorion. De fait, les deux premières nous semblent être plutôl des dooies liéères, et la dernière une demi obole.

grand nombre : d'abord à Athènes dans un trésor découvert du temps de Cousinéry, elles y étaient pêle-mêle avec d'autres monnaies moins anciennes, mais d'un type parfaitement connu pour être athénien, (1); secondement à Szubin près de Bromberg, dans le duché de Posen, mais cette fois avec une seule pièce d'Athènes de date plus récente (2); enfin c'est d'Athènes que nous arrivent presque toujours celles que l'on rencontre isolément. Les pièces de petit module au type de la roue se trouvent cependant aussi dans le reste de la Grèce (3).

Preuves tirées de la provenance.

Preuves tirées des types.

La chouette est indubitablement l'emblème d'Athènes; le Gorgonium, qui se trouve aussi sur quelques pièces d'Athènes plus récentes, se voit également sur les monnaies de Néapolis sur le Strymon (ancienne colonie athénienne, comme chacun sait): tous les types enfin peuvent se rapporter de près ou de loin à la fameuse dispute de Minerve et de Neptune pour la fondation d'Athènes. Il est donc bien avéré, et ce n'est pas sans importance pour ce que nous dirons plus tard de l'Italie, que toutes ces monnaies sont attiques.

<sup>(1)</sup> Cousinéry (Voyage en Macédoine, t. II, p. 123). Ce trésor contenait viuglsix mounaies, la plupart au type de la roue, frappées d'un seul côté et sans légende: les autres avaient pour type la Gorgone et une tête de tigre ou la Gorgone, la chouette, le dé, la triquetra, le cheval et le demi-cheval , et presque toutes étaient des exemplaires isolés; il y avail, en outre, trois monnales archaiques au type ordinaire avec la légende AOE.

<sup>(2)</sup> Outre cela, il s'y trouvait encore une obole d'Égine et une autre pièce d'argent, qui a été attribuée sans fondement à Cyzique; elle avait pour type une tête de lion et une étoile à quatre ravons. Cette dernière monnaie avait le polds d'une obole atlique.

<sup>(3)</sup> M. Brondstedt (Voyages en Grêce, t. l. p. 118) acheta à Lebadée deux monnales au Ivoe de la roue.

On peut rattacher à cet ancien monnayage d'argent un monnavage d'or tout à fait analogue; en effet, il existe une petite monnaie d'or semblable à la pièce d'argent au type de la roue; elle pèse 1º,426 (1) et appartient évidemment au même système. Une autre pièce d'or, frappée également d'un seul côté, a pour type une chouette tournée à gauche (au lieu d'être tournée à droite comme sur presque toutes les pièces d'une date plus récente), et présente une analogie françante avec les anciennes pièces d'argent du même type qui ont une légende. L'or en est pâle et proba- Leurs diren tree blement d'un titre assez faible; le poids est de 1º,36 (2). Le poids de ces deux pièces ne correspond, il est vrai, avec celui d'aucune des pièces d'argent analogues; mais elles rentrent parfaitement dans le même système, car elles valent l'une le douzième de l'unité d'argent de 17º,11, et l'autre le douzième de l'unité de 164,32 : ces pièces sont ce qu'on a nommé plus tard des dioboles.

anciennes

et leurs poids.

Ces faits numismatiques une fois établis, étudions l'histoire des opérations financières et monétaires de Solon.

selères de

Avant lui on ne connaissait à Athènes et dans toute la Grèce que le statère d'Égine, frappé à Égine, à Athènes ou n'im-



<sup>(1)</sup> Roue, au milieu un petit cercle avec un point au cenire. R Carre irréguller (22 grains). - Borrell (Num. Chron., VI, p. 128) qui avait possédé celle monnale appartenant aujourd'hui à la Banque d'Angleterre, remarque qu'elle ressemble aux monnaies ordinaires au lype de la roue, in every respect similar in type and fabric, et qu'il ne l'a (attribuée à Thèbes que parce que le centre de la roue ressemble à un O.

<sup>(2)</sup> Beulé ( Mon. d'Ath., p. 61). Ce savant et M. Hussey ( loc. cit., p. 92) sont d'accord sur la pôleur du métal. Les exemplaires des cabinets de Paris et de Londres, les seuls connus jusqu'icl, pèsent tous deux 1º,36 (Beule, loc, cit., = 21 grains, d'après Hussey).

porte dans quel autre atelier, et il servait de base à toutes les transactions du gouvernement ou des particuliers. Solon le remplaça à Athènes par le système perse; la demi-darique devint le statère ou didrachme attique. En substituant ainsi à l'ancienne une nouvelle monnaie matériel-lement plus lègère, mais portant le même nom et ayant lègalement la même valeur, Solon donna aux particuliers et à l'État un moyen facile de payer une partie de leurs dettes, méthode nouvelle sans doute alors, mais souvent employée depuis. Décidé à faire ce changement le législateur plutôt que de créer un nouvel étalon, trouva plus simple et préférable d'adopter comme étalon léger la darique déjà connue de tout le monde à Athènes où elle circulait depuis longtemps.

Il créa en même temps une monnaie d'or, ce qui, outre le profit considérable qui en résultait pour le trésor avait l'avantage de prévenir les objections qu'aurait pu soulever l'adoption de l'étalon d'or, s'il n'avait dû servir de base qu'à la monnaie d'argent.

Fractions de l'or.

Le même système de fractions ne fut pas adopté pour les deux métaux. Nous ne comnaissons, il est vrai, jusqu'ici qu'une seule monnaie en or, mais elle suffit pour nous prouver clairement que la division par sixième de statère fut conservée: seulement le nouveau statère attique pesant la moitié du statère de Phocée, le poids de l'hecté attique devait nécessairement être le même que celui de l'hémilacton phocéen. Pour l'argent, on s' prit différemment, les moitiés et les quarts remplacèrent l'hecté et le bémilecton ou, comme on les a appelés plus tard, le térro-bole et le diobole. La raison en est toute simple; on conserva à la nouvelle monnaie d'argent l'ancienne division de la monnaie éginée et on se contents seulement de substi

tuer un statère de 8s,50 à celui d'Égine qui pesait 12s,40.

Tous ces faits sont si clairs et s'enchalnent si naturellement, que cette réforme de l'or et de l'argent par Solon, l'an de Rome 460 (Olymp. xtv-3), peut être considérée comme un événement parfaitement constaté et il n'est pas sans importance pour la chronologie italique.

Authenticité des falts et de la date.

Nouvelle réf ame. Pièces frappées des deux côtés.

Une nouvelle réforme vint plus tard changer encore l'aspet de la monnaie attique. Les pièces furent alors frappèes des deux côtés; le carré creux du revers subsista longtemps encore et servit comme d'encadrement à la chouette, le seul de tous les emblèmes de l'ancienne monnaie qui ait été conservé sur la nouvelle; on y joignit le nom de la ville et la tête de la déesse occupa le côté principal.

Le didrachme si fréquent jusqu'alors disparut et le tétradrachme qui avait été plus rare le remplaça, sans cependant prendre le nom de statère. Le nom de statère n'est même plus usité du tout dans le beau temps d'Athènes. Le décadrachme n'a jamais été frappé qu'exceptionnellement. Les trois anciennes fractions, le triobole, l'obole, la demi-obole, continuèrent à être émises en grand nombre, et ou y ajouta le diobole, reconnaissable à deux chouettes juxtaposées, n'ayant qu'une seule tête, le tétrobole, plus rare, avec deux chouettes, le trihémiobolion, le tritémorion et le tétartémorion, pièces également rares d'une obole et demie, de trois quarts et d'un quart d'obole (1). Le pentobole paraît n'avoir jamais eté frappé qu'exceptionnellement.

<sup>(1)</sup> Les historiens anciens, notamment Pollux (IX, 63), parient de ces monnaies comme de monnaies réclies. Quant au penioloie, dont ils ne parient pas, son existence ne peul être révoquée en doute, pulsque Hussey (p. 48), et le baron de Prokesch (Minero Athense, p. 19) en donnent le poids. Noue.

l'oide du nouveau tétradrachme. Lors de l'émission de ces nouvelles pièces le poids du tétradrachme fut porté de 17 grammes à 17% do (1). Ce dernier chilifre est le poids effectif des plus anciens tétradrachmes à double type; les historiens nous le donnent comme celui de l'étalon d'Athènes, c'est donc celui d'une nouvelle monnaie et non celui de la pièce de Solon.

Reforme de l'or.

L'or suivit l'argent dans cette nouvelle réforme pour le poids et même pour le mode de fractionnement; on ajouta seulementau nom des pièces la désignation d'or (2), ainsi on disait un hubrero posso.

Il existe dans les collections des didrachmes, des drach-

ne parierons lei ni des ciuq huitièmes d'obole ou pentécalques (comp. Poilux, IX, 70), ni des trois huitièmes d'obole pour lesqueis on a inventé le nom de tribémitantémorion.

<sup>(</sup>i) Le bavos de Prokech (Minere Ala, p. 6), a trouvé pour le téradrachme de cette clause, qui data lieu conservé, le poids de tir, val (−23 grains). Les staters d'or attiques les plus forts pécen l'e-6 (−162 2) a cubient. Les staters d'or attiques les plus forts pécen l'e-7 (−162 2) an cubient d'Abhens; Prokech, fidel, p. 19 1 e-7 e-7 (−162 1) e-7 (−162 1). No les de Lappes Bealé, lec. cti., p. 62; = 112,8. Thomas, Cot., p. 702; comp. Hussey, p. 91). −1.4 archan de cit le plus forte pèce n'e-7 (Cab. 6 France, Bealé, lec. cti., p. 62), On voil que ces mountes nous remberet au téradrachme upes plus (ègre, pesant 1". y 2e) et c'est usus il peols ordunaire de la monate attique plus récente. Es cêtt le décadrachme de la collection Thomas pèce 49-9/2 (−063), Cot. p. 703), ce qui donou nu l'étrachme de l'ez. Cel prouve seulement qu'i l'époque ce l'on frappe la plupart des pièces d'er d'Abhènes, le police au d'Italier.

<sup>(2)</sup> Sur une Inscription de la 3º année de la 1xxº olympiade, publiée dans le Corpur intex, pr., n° 116, on 111 : λ/δρου πλοποίος πέσεχενες με για δια το πεί με τι πεί με το πεί με τι πεί με το πεί με το

mes, des trioboles, des dioboles, des tooles, durarts, moitiés, quarts et huitièmes d'obole; on ne voit sur les quare petites divisions en or ni légende ni la tête de Minerve; elles sont marquées seulement d'une chouette et ce sont des bractéates frappées d'un seul côte (1). On voit que dans cette nouvelle réforme la monnaie d'or n'est pas tout à fait soumise aux mêmes lois que celle d'argent; ainsi le didrachme et le huitième d'obole existent en or, et on les chercherait vainement dans la série d'argent. On estime qu'en général lor vaut dix fois l'argent, et

cette proportion peut être exacte au point de vue du commerce international, car l'Athénien ne pouvait certainement pas faire accepter en Perse son statère d'or au-dessus du prix auquel la darique était cotée à Athènes. Mais il est impossible d'admettre que les Athéniens aient basé sur ce rapport la valeur de leurs diverses monnaies. L'échafaudage ingénieux construit sur cette supposition s'écroule devant les faits et devant l'impossibilité qui en résulterait de faire concorder les monnaies d'or avec celles d'argent. Comment admettre, par exemple, que le huitième d'obole en or valait une obole un quart d'arrent blutôt qu'un nombre or valait une obole un quart d'arrent blutôt qu'un nombre

rond? A quoi bon d'ailleurs essayer de deviner quelle pouvait être cette valeur purement de convention? Ne voyonsnous pas que le comique athénien Cratès (Olymp. LXXXII-3. Sa valaur.

<sup>(1)</sup> M. Bestlé (Mon., d. d.h., p. 62 et 86) en donne les figures et les poists. Le quart de stater (Cab., de Prance) peut d'aprêt lui, 20°12, le stâtent de stater (Cab., de Turin.); 1°5,41; le douatiene de stater (Cab., de Turin.); 1°5,41; le douatiene de stater (Cab., de Prance), = 116, Monnet, 131, Sungh, p. 53, 87; 2), 7°6, 8; et trais quarte de ce douatiene, 0°5,53 (cab., de Prance); le moitié (Cab., de Prance) peut on de la cable de de de douatiene, 0°5,54 (cab., de Prance); le moitié (Cab., de Prance); l'en de l'aprêtie (Pac.) (cab., de

304 de Rome) dit positivement que l'aniarso y y 2000. (I) valait huit oboles? C'est bien de l'or attique que Cratès parlait, et il ne faut pas oublier qu'à cette époque l'unité de compte n'était plus le statère de Solon, mais la drachme. Si nous appliquions au statère la division par six, l'aplaces deviendrait l'obole d'or et tomberait au-dessous de sa valeur métallique, en le calculant à luit oboles d'argent, ce qui est impossible. Au contraire si nous considerons l'aplaces comme un tquossibles, nous obstenous pour les pièces d'or les valeurs suivantes qui sont dans des proportions tout à fait admissibles.

|                           | VALEUR<br>intrinsèque du métal. |    | VALEUR<br>ponétaire. |
|---------------------------|---------------------------------|----|----------------------|
| Statère                   | 20 drachmes.                    | 32 | drachmes.            |
| Drachme                   | 10 —                            | 16 | _                    |
| Triobole                  | . 5                             | 8  |                      |
| Diobole                   | 20 oboles.                      | 32 | oboles.              |
| Obole (hecté)             | 10 —                            | 16 | _                    |
| Tritémorion               | 71/2 -                          | 12 | _                    |
| Hémiobolion (hémihecton). | . 5                             | 8  |                      |
| Tartémorion               | 21/2 -                          | 4  |                      |
| Huitième d'obole          | 1 1/4                           | 2  | _                    |
|                           |                                 |    |                      |

Ainsi les Athéniens donnèrent à leurs pièces d'or une va-

leur de convention dans la proportion de 1:16, et par conséquent beaucoup plus élevée que leur valeur métallique. Ne pourrait-on pas en conclure qu'à Athènes, comme plus tard à Rome, sous la République, on ne frappa de monnaie d'or qu'exceptionnellement et dans les cas de nécessité? Ce qui semble confirmer cette supposition c'est que dans les Grenouilles d'Aristophane, il est question d'une émis-

Conclusion probable à tirer de cette valeur.

Preuves h l'appui de cette hypothèse.

On lit dans Poliux, IX, 62: πμίεκτον έστι χρυσοῦ, μανθάνεις, ὀκτὰ ὁδολοί.
 C'était évidemment la pièce d'or bractéate de 0",35 qu'il vouloit désigner.

sion semblable de monnaie d'or l'an de Rome 347 (Olyup. LAXXIII-2), et que cette mesure coîncida avec une dépréciation des monnaies. Il est inutile, pour le but que nous nous proposons, de parler de la monnaie de cuivre; il nous suffira de dire que son usage à Athènes ne remonte qu'à l'époque de Périclès (310 de Rome) (1).

La darique sert également de base au système corinthien et son unité principale, d'après ce que nous en connaissons, est une pièce d'argent frappée d'un seul côté, qui remonte à une haute antiquité (2) et qui porte l'emblème de la ville, le Pégase, avec l'initiale de son nom ? Cette pièce pèse environ 8", 40 (3); elle est donc analogue à la moitié de la pièce de Phocée, à la darique d'or et à l'ancien didrachme d'Athènes. Les pièces de Corinthe dont le revers nous offre la tête de Pallas casquée dans un carré creux, et plus tard sans le carré, pèsent un peu plus que les premières : nous avions fait la meme remarque pour les monaises d'Athènes de la seconde époque. Elles pèsent en

La darique est également le point de départ du système corinthien.

> Son type et son poids.

<sup>(</sup>t) On peut voir dans les ouvrages de MM. Hussey (p. 113) et Benlé (Mond'Ath., p. 74), les plus anciennes monnaies de cuivre attiques evec la légende AOE.

<sup>(2)</sup> Husey mentione à la vérile' (dec. cir. p., 50) deux monanies de Corinthe fort aucientes apparlemant au Waule Ritinatique e provenant, l'eme de la collection de Payne Knight, l'eutre de Borrell; la première a beaucoup souffert, la seconde pèse 12°,53 (= 18%, oc qu'il regarde comme la poids de le monanie d'Egioc. Ili e'm indique pea le type. Voicenment le catalogue de Payne Knight (p. 5) décrit la première : Dair. Acgin. ander.—All. 1. Espara dictate d. etas.; il Quadratum quodripritium ricusares antiquisitume farme.
Il semile c'rident que ces monanies appartiennent à l'Ante Minteure, pesi-tira à Lumpaque, ciles autit trop rhets pour des staters d'Égioc.

<sup>(3) 8&</sup>quot;,82 (=166, Mionnet, IV, Suppl., p. 33, n° 178); 8",46 (= 130,5, Leake); 8",42 (=158 1/2, Mionnet, IV. Suppl., p. 32, n° 176); 8",46 (= 158,25, Cab. de Berlin, Burckh, loc. cit., p. 97); 8",34 (= 128 24/4, Hinter); 8",46 (= 126, Leake); 1",58 (= 117, Leake). M. le boron de

général de 8<sup>sr</sup>,66 à 8<sup>sr</sup>,50, mais jamais au-dessus (1), et elles sont évidemment taillées sur l'étalon attique postérieur à Solon de 8<sup>sr</sup>,73.

avec lears types et lears poids dans l'origine. Les fractions de fabrique ancienne frappées d'un seul côté sont en général des tiers dont le poids normal est de 2°,01, ils ont le même type que l'unité (2), des sixieme de 1°,45 avec le demi-pégase (3), enfin des dix-huitièmes de 0°,48 avec le type de l'unité (à). Il est douteux qu'il

Prokesch (Ined., p. 261) donne comme poids ordinaire des monnaies de celle classe, 8°,39 (= 158); nous devons nous contenter de ces renselgnements. Ces pièces oni élé taillées bien moins exactement que les monnaies aitiques plus anciennes, el Il est certain que la plus forte a du surpoids.

<sup>(1)</sup> On consult une pièce toicle et ayant du surpoids, sans accun donte, qui pesse pri (4; en 21; pet qui peutire romadirére comme une reception les polus fere faits derés des momates de ceixe classe cont, d'après Miconet (Pérdix p. 106 et alux), p. 906, et 161, 604, p. 110, v. 21 è du Suppl.); Pro (5) et 161, 604, p. 110, v. 21 è du Suppl.); Pro (5), et 1812, de de production de Probect (100 et su discount avec les autres suivers st donne le de Probect (100 et suppl.); pet d'accord avec les autres suivers st donne le foit sention (Act., p. 108) et d'accord avec les autres suivers st donne le foit sention (Act., foit et autres suivers st donne le foit sention (Act., foit et autres suivers suivers st donne le foit sention (Act., foit et autres suivers suivers st donne le foit sention (Act., foit et autres suivers suivers st donne le foit sention (Act., foit et autres suivers suivers st donne le foit sention (Act., foit et autres suivers suivers st donne le foit sention (Act., foit et autres suivers suivers

<sup>(2) 2</sup>º, 16 (= 55, Mionnel, IV, Suppla, p. 33, nº 119). — Comp. Probacch, Incelled, p. 201. — Parmi les monaise plus récenies su réquellées on voit une tôté de forme dans un carré creux, il s'en trouve de 2º, 45 (= 44, Minnter); les plus récentes de toutes sont fort abondantes, le carré en a disparu, mais on y ill des noms de monétaitres; elles sont un peu plus légères a pésent le plus ordinairement de 2º,55 à 2º,33 (= 48 − 44, Prokech, fund, p. 209).

<sup>(3)</sup> Les monnaies avec le carré creux au revers pésent 1º,33 (= 25, Prokesch, loc. cit., p. 267), 1º,29 (= 24 1/3, Prokesch, lòid.), celles sur les quelles on voit une rête de femme dans le carré creux, 1º-35 (= 25 1/2, Miomet, IV, Suppl., p. 23, nº 182), et celles qui sont plus récentes ne s'écartent pas beaucoup de ces polids.

<sup>(4) 0°,41 (= 6,3,</sup> Lenke,); 0°,37 (= 5,7, Lenke); 0°,36 (= 5,5, Lenke); 0°,34 (= 6 1/2, Prokesch, Ined., p. 267); 0°,33 (= 6 1/4, Mion-

existe, ou du moins il est fort rare de trouver des pièces de deux tiers (1) et d'un douzième (2). Dans la série plus Dans la série plus récente la pièce qui représente la moitié de l'unité est trèsrare et elle a un type particulier; cette exception n'est certainement pas l'effet du hasard; on voit sur le droit Bellérophon monté sur le cheval Pégase et au revers la Chimère (3). Dans cette même série les douzièmes et les dixhuitièmes sont remplacés par des dixièmes sur lesquels on voit Pégase des deux côtés (4) et des vingtièmes avec Pégase et le trident (5).

net, IV, Suppl., p. 33, nº 177). Le baron de Prokesch (loc. cit.) considère cette pièce comme le vingt-quatrième du statère, dont le poids normal serait de 04',36. Mais le poids des pièces s'oppose à cette attribution, car nous voyons qu'en général les autres fractions de Corinthe et des autres villes sont plus souvent trop faibles que trop fortes. li faut mettre dans cette cafégorie la pièce d'or avec la légende KO et le Pégase volant au droit, et un trident renversé au revers; elle pèse 0",48 (= 9, Prokesch, ibid., p. 25t, à l'article de Correre).

- (1) Pégase bridé, n Tête de femme d'anglen style; polds, 44',96 ( = 76.6) Leake ). Nous n'avons pas vu cette pièce citée ailleurs.
- (2) C'est dans cette série que sembient devoir être rangées les monnaies sur lesquelles on voit Pégase avec le carré creux au revers, pesant 05,01(=111/2, Prokesch, Ined., p. 267). Il en est de même de celles d'une époque plus récente sur lesquelles on voit Pégase et la tête de Méduse au revers (Mionnet, IV, Suppl., p. 48, n° 312), de 0°,69 (= 13, Prokesch) à 0°,58 (= 11, Prokesch).
- (3) 3º,86 (= 59,0, Leake); 3º,85 (Cab. de Berlin, Pinder, Ant. Münzen, p. 51); 30,80 (=711/2, Mionnet, II, p. 107, nº 132). - II est fort douteux qu'il existe des quarts, comme le suppose M. le baron de Prokesch ( loc. cit., p. 279). Quant aux tiers, le poids en diminue tellement, que les plus faibles finissent par arriver au poids du quart; mais comme le type ne varie pas, Il est difficile de croire que ce soit encore nne pièce différente,
- (4) 0°,99 (= 15,3, Mus. Brit.); 0°,91 (=14, Hunler, Leake; 0°,89 (=16 3/4, Mionnet, IV, Suppl., p. 34, no 185); 00,85 (=13,2, Leake), Le baron de Prokesch (loc. cit., p. 269) donne à cette pièce de 0º,85 à 0º,80 (=16-15).
- (5) 0st,42 (=6.5, Leake). Le baron de Prokesch (loc. cit.) attribue à cette pièce le poids de 01,37 (= 9 - 7).

Rapprochement untre le système de Corinthe et ceux de l'Anie. Évidemment ce système a pour base la mèure unité de poids que le système attique, mais il s'est développé d'après d'autres principes et il se rapproche beaucoup plus des monnaies asiatiques. Corinthe a conservé l'unité, le poids et les divisions du statiere de Phocée; seulement comme nous l'avons vu pour les pièces royales d'or en Lydie et en Perse la moitié a pris la place de l'unité. L'hecté est à Corinthe comme dans l'Asie Mineure la pièce importante etse divise par sixièmes; par contre, les quarts et les huitémes, la drachme et le triobole qui existent à Athènes ne se trouvent pas dans la monnai de Corinthe. Ce système a donc été directement importé de l'Asie-Mineure sans passer par Athènes, et si l'un de ces deux systèmes a d'is faire un emprunt à l'autre, on pourrait plutôt admettre que ce fut Solon qui vint chercher à Corinthe la protettre de con statier. L'on set donc res seur prise par parter les protestres de con statier. L'on set donc res seur prise en protestre de con statier. L'on set donc res seur prise de la protettre de con statier. L'on set donc res seur prise de la protettre de con statier. L'on set donc res seur prise de la protettre de la con statier. L'on set donc res seur prise de la protettre de la constatier.

D'où il réselte une différence radicale avec la monnule attique Ce système a donc été directement importé de l'Asie-Mineure sans passer par Athènes, et si l'un de ces deux systêmes a dû faire un emprunt à l'autre, on pourrait plutôt admettre que ce fut Solon qui vint chercher à Corinthe le prototype de son statère. Ce n'est donc pas sans raison que les historiens et les inscriptions mentionnent la monnaie corinthienne comme une monnaie particulière, et tout à fait indépendante. La principale pièce d'argent de Corinthe pèse, il est vrai, moitié moins que celle d'Athènes, mais ce n'est pas une raison pour que la drachme corinthienne dont il est fait mention dans Thucydide (1) et sur les inscriptions de Corfou (2) soit la même que celle d'Athènes. En effet, le signe de la moitié qui se voit à Athènes sur le triobole, se trouve à Corinthe sur le sixième de statère qui vaut juste autant que le diobole attique. Les mêmes nous ne désignent donc pas des pièces de même valeur à Corinthe et à Athènes.

<sup>(1) 10.27,</sup> dans une proclamation de Corinthe.

<sup>(2)</sup> Corpus inter, gr., nº 1845.

| A Athenes                  | A Corinthe.    |                                    |
|----------------------------|----------------|------------------------------------|
|                            |                | Tablean                            |
| Un statère vant 2 drachme: | s. 3 drachmes. | comparatif                         |
| (Deux tiers 1 1/3 —        | 2 )            | de la valeur<br>des pières da même |
| (La moitié                 | 11/2 )         | dénomination                       |
| Un tiers b oboles.         | 1 -            | à Athènea<br>et à Corinthe.        |
| Un sixième 2 —             | 3 oboles.      | et a Corinthe.                     |
| (Un dixième                | 1 1/5 )        |                                    |
| (Un douzième 1 —           | 11/2 )         |                                    |
| Un dix-huitième 2/3 —      | 1 -            |                                    |
| (Un vingtième 3/5 -        | 9/10 )         |                                    |

Il est difficile de justifier dans la série corinthienne la présence des pièces, rares du reste, d'une drachme et demie et d'une obole et demie; quoi que frappées à Corinthe elles semblent dues à une influence attique, que pourrait indiquer leur type le Gorgonium.

Lorsque nous étudierons les monnaies siciliennes, nous pourrons nous rendre compte des circonstances qui ont amené plus tard les Corinhiens à diviser leur statère en dix petites unités au lieu de dix-luit; nous ferons seulement remarquer en passant que le statère de Syracuse se divisait par dix et que le state per corinthien dont parle Aristote, qui avait cours aussi bien à Corinhie qu'en Stille, était pour ainsi dire la monnaie autoinale de cette lie.

Monnaies siculocorintilicones,

## \$ XIV.

Les systèmes d'Athènes et de Corinthe passent en Asie Mineure.

Les monnaies attiques et corinthiennes étaient eucore fort peu répandues dans le reste de la Grèce avant Alexandre le Grand. A cette époque, le système monétaire des Atléniens, en particulier, n'avait été adopté ni par leurs propres colo-

Circolation restrainte des monnales athéalennes et corintblennes avan) Alexandre.



nies, comme Néapolis sur le Strymon, ni par aucun des États de la Grèce, excepté toutefois Mégare (1) et peut-être quelque autre ville voisine sans importance.

Pièces d'Érétrie rapprochées du système attlune

Une série de monnaies peu commune et qui a pour type le taureau d'un côté et au revers le polype dans un carré creux, mérite d'être remarquée plus particulièrement. La lettre E se voit sur les deux faces (2), on attribue ces sortes de monnaies à Érétrie dans l'île d'Eubée, et elles appartiennent au système cuboïque, sans être cependant frappées sur le pied des monnaies d'Égine généralement adopté dans l'île d'Eubée. Les pièces de cette série sont des tétradrachmes, des didrachmes, des trioboles et des hémioboles assez semblables aux pièces analogues (3) qui remplacèrent à Athènes les monnaies de Solon; on les trouve à Athènes mêlées avec les anciennes monnaies de l'Attique (h). Sans aucun doute la puissance exercée par Athènes sur une partie de l'île d'Eubée, à une époque reculée, n'a pas été étrangère à cette fabrication, et on pourrait peutêtre la faire remonter au séjour des Pisistratides à Érétrie. C'est cette série d'Érétrie qui a fait dire à Héro-

Téle d'Apollon, n' Lyre; ΜΕΓΑΡΕΩΝ (Mionnel, il, p. 140, n° 310),
 4", 13 (= 63.8, Thomas, Cat., p. 207).

<sup>(2)</sup> Mionnet, II, p. 278, n° 161, pl. L, n° 8.

<sup>(</sup>a) monument,  $n_1 p_1 cots_1, n_2 cots_3, n_3 cots_3$ 

<sup>(4)</sup> Mionnel, II, p. 113, nº 16, 17 et 18.

dote et d'après lui à presque tous les historicus romains que les monnaies attiques appartenaient au système euboïque, tandis que les monnaies euboïques proprement 
dites, celles de Chalcis en particulier, sont entièrement 
différentes; c'est peut-être aussi ce qui a fait regarder par 
quelques auteurs le didrachme au type du taureau (1) 
comme la plus ancienne des monnaies attiques. Néanmoins, 
après avoir comparé soigneusement entre elles toutes ces 
diverses monnaies, il nous paraît certain que les pièces dont 
nous parlons ne sont pas antérieures à celles d'Athènes, 
et qu'au contraire elles ont été frappées à Érétrie sur lo 
modèle des pièces athéniennes.

Le système corinthien, mais non toutefois à une époque fort ancienne, fut plus répandu que celui d'Athènes. Les plus anciennes monnaies du Péloponnèse et un bon nombre de celles que leur fabrique ou leurs légendes font classer parmi les plus récentes dérivent de l'étalon éginète; nous citerons en particulier les monnaies de Sicyone, celles d'Arçagos, de l'Arcadie, de l'Étide et de la Messénie (2). Les monnaies de la ligue achéenne frapées après l'an de Rome h'A (Olymp. cxxv-1), ainsi que celles de Mégalopolis et de Sparte de la même époque, sont entièrement différentes. Elles ont toutes été fraphes sur le même modèle, et leur Bles ont toutes été fraphes sur le même modèle, et leur

Villes et pays
qui suivaient
le aystème
corinthicu.

<sup>(1)</sup> Beeckh, Met. Unters., p. 121.

<sup>(2)</sup> On doit ranger dans in nume catagorie les statients frappés don deux circités et avec la lagues APPEIGN, possasi 11°2,55 e 1700 et au d'ensous, ainsi que les motités et les aquerts qui s'y ratificheit (Borrell, Num, Chron, Vill., p. 42. – Thomas, Cut. p. 222,232.) — On peut en dien unatunt des atteres avec la légende MEZEANICIN, és 11°2,00 (= 183.3, Thomas, p. 223), et qu'en peut reannier d'argon (Niconat, Folde, p. 116. – Thomas, p. 223), et qu'en peut reannier comme des trieleles et des obeles d'étages.

poids varie de 2º.77 à 2 grammes (4). Le traité d'alliance stipulait que tous les États de la ligue devaient avoir une scule et mème monaie (2); mais Corinthe et le Péloponnése avaient eu jusqu'alors des systèmes monétaires complétement distincts, et il fallait choisir entre les deux. Il est certain que les pièces de la ligue achéenne se rapprochent plus de la drachme corinthienne dont le poids normal est de 2º,91 que du triobole éginète qui pées 3º,10.

Dans le nord de la Grèce les monnaies des Locriens Ozoles sont quant au poids et au type de fideles copies des pièces de Corinthe (3). On peut en dire autant des monnaies particulières aux villes de l'Acarnanie et du golfe d'Ambracie, telles que Anactorium, Leucas, Argos Amphilochium et Ambracie, tantis que par une anomalie singulière celles qui appartiennent à la confédération étolienne et acarnanienne sont toutes différentes et dérivent du statère d'argent perse (á). Les pièces archafques, frappées d'un seul côté.

<sup>(1)</sup> Une monunte semblable et ancienne gravée dans l'ouvrage de Cousinéry, Essai sur les monnaies de la ligue cachéense, pl. 1, nº 1 (Mionnet, IV, Suppl., p. 1, nº 1), pése 2º,71 (=42,7, Thomas, Cat., p. 207), el la pius forie de toutes celles que donne Mionnet (Poids, p. 105-107), est de 2º,53 (=47 3/4).

<sup>(2)</sup> Polyb., II, 37.

<sup>(3)</sup> Les deux pièces les plus fortes de celle série ont été décrites par Leake, qui le premier les a resiliuées à leur vérilable patrie; elles pêsent 8°,03 (= 133,2), et 2°,62 (= 40,5). Les pellies monnaies de 0°,63 (= 9,7) et au-dessous, apparliennent aux Loriens de l'Italie.

<sup>(4)</sup> Yog, Brechh (Met. Catera, p. 97). La monanie uttribece à Lysimochia efficile, d'appei humir, appartiena judui à Ausocleumi, jes t-iterafrachems plus récents de l'Elodie n'out rieu de commen avec le système monetaire de Cerithe, mais lis papartiement dels à l'epopen mecédonieme. La siriemo-uctaire in plus ancienne du l'Elodie se compose de trois pières pesant 10°, 58 e e 190 1/4, Monnet, Poird, p. 90; 5° 36 (© 482, Leaba, 2) 2° 3/5 (= 48). Miennet, édid.,), qui représentent l'unité, in moitié et le quart. La série actimonieme n'est pas différeits.

au type de la vache allaitant son veau, que l'on attribue tantôt à Corcyre tantôt à Dyrrachium, et qui appartiennent cortainement à l'une de ces deux villes ou à toutes les deux à la fois, sont des statères corinthiens (1). Quelques-unes des monnaies de ces deux villes d'une époque plus récente et frappées des deux côtés ont même copié le type et le poids des monnaies de Corinthe (2). Quelques-unes des plus auciennes, au contraire, au même type et frappées d'un seul côté, ont le poids du statère perse (3); les monnaies plus récentes de Corcyre, Dyrrachium, Apollonia et toutes celles de Zacynthe et de Céphalonie dérivent du même poids.

Quelques villes de l'Orient frappèrent des monnaies d'argent d'après le système corintho-attique. Nous pouvons citer le statère d'argent que Theimistocle fit frapper en sa qualité de seigneur de Magnésie sur le Méandre (vers l'an 280 de Rome; Olymp. Laxvin-b) (à); un autre statère semblable de Scutthès de Thrace avec l'inscription EYFOA APTYPION (à), est frappé d'après le système corinthien. C'est probablement le Θάβωνων «μαμε», avec lequel Thibron (d), successeur de Konophon dans le commandement des troupes grecques à la

Villes d'Orient qui suivent le système gree. Pièces de Thémistorie.

<sup>(1) 8°13 (= 153,</sup> Mionnet, II, p. 37, n° 79); 8°,06 (= 151 3/1, Mionnet, II, p. 37, n° 80); 7°,48 (= 115,1, Leake, à l'article Coregre). Avec la legende EN, 7°,82 (= 147 1/4, Mionnet, II, p. 44, n° 165).

<sup>(2) 8&</sup>quot;,40 (= 131, Leake); 8",34 (= 128 3 4, Hunter).

<sup>(3) 11°,58 (= 218,</sup> Prokesch, Ined., p. 249); 11°,05, (= 208, exemplaire usé, Prokesch, loc. cit.).

<sup>(4)</sup> ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΣ. Apollon deboul. η Corbeau dans un carracteux. Polds, 8<sup>n</sup>, 50. (Waddington, Revue num., 1836, p. 46, pl. III, nº 2.) (5) Cavalier, la chlamyde sur l'épaule, galopaul la lance en arrêt. η Legende dans un carré creux. 8<sup>n</sup>, 40 (duc de Luynes, Num. des Satrapière, pl. VI.

el p. 45).

(6) Photius, Lie. sub. verb. Θιδρώνου νόμισμα ίδοκει άπο Θιδρώνος τοῦ χεράζουτος εἰρῆσθει. — Cf. Poll., III, 86.

Pièces avec inscription araméonnes. solde de Scuttès, payait ses soldats (355 de Rome; 0 lymp.
LXXXXV-2). Une monnaie de Cypre portant une inscription
araméenne (1), que M. le duc de Luyose attribué avec
beaucoup de probabilité au roi Abdémon (mort vers 330 de
Rome; 0 lymp. LXXXX-1), appartient à la même catégorie; il en est de même d'une suite de pièces à inscriptions araméennes qui ont toutes le type de la chouette, type
dont le choix ne peut pas être l'effet du hasard (2).

Enfin quelques pièces fort anciennes de Chios avec le sphinx (3), et quelques autres des Satrapes et des villes de la Lycie (b) ont été frappées sur le même pied. Dans tous les lieux que nous venons de nommer nous ne trouvons que le didrachme corinthien, jamais le tétradrachme atti-

Téte de Vénus. nº Roi dans un char; 8º,50 (duc de Luynes, Revue num., 1850, p. 310).

<sup>(2)</sup> Mionnet (V, p. 643, n<sup>∞</sup> 19·24); la pièce la plus forte qu'il nous donne pèse 8º79 (= 165 t/5). D'autres pièces du même type sont des tétradrachmes babyloniens ordinaires.

<sup>(3) 7°,89 (= 148 1/2,</sup> Mionnet, III, p. 266, n° 4); 7°,73 (= 145 1/2, Mionnei, loc. cil., n° 5). Ces monnales sont très anciennes et d'une forme très irrégulière.

<sup>(4)</sup> Compares autrout Sharpe, dans l'avurage de MM. Spratt et Farles, Tra-vetér fa Lgriet, Il., p. 22 det suit. Cett à ce douvrage que nous avons puis les renseignements suivants, toute les fais que nous ne donnous peu nue indicettion persiculière. Monables des satirgues de Lycle, 8º 1/4 (Pintler, cabibet de Berlin, Ant. Mönzes, p. 68), et 8º -06 (= 124 i 1/1). Monnaise des villes de Lycle, et ce particulière de McDiPAALE 9º /06 (= 13) et au-desous/(pintler, fox. cit.—Illustre, p. 1. LXVI, n° 24. – F. Lenormant, Cat. Behr, p. 105 et suiv. — On pourrait plazere peu-létre il ch alsquidire monnaite au argent au 1) ped char avec la triquetra na revers, cliée par M. Becchi (Mct. Cufers., p. 320), d'aprèt Pacisanii, d'ans son ouvrage sur les monnaites de Marc. Aroline. En calcalnai le poids à 155 carais vénities d'après le pers sottière comme pour les pôtecs d'Argion, cliep besenit 33º v/1, c'est-à crie à d'arques d'ori.
Il existe assai une plèce intermédiaire du même poids que le tétradrichma nitique d'une de Lurey, Rev. 2001, 1433, p. 6, noile.)

que; et les fractions, où il en existe comme en Lycie, sont des tiers ou des sixièmes de la série corinthienne (1). Nous laissons aux savants qui viendront après nous le soin d'expliquer ces faits singuliers : toujours est-il qu'il est dès à présent impossible de révoquer en doute que les didrachmes corinthiens et les drachmes et tétradrachmes attiques ont été souvent imités en Orient (2). Nous nous contentons de le constater et de faire observer que les deux étalons de l'empire perse étant l'un vis-à-vis de l'autre, dans une certaine proportion régulière et fixe, les pièces d'argent, quoique dérivées de la darique d'or, pouvaient parfaitement être intercalées dans la série d'argent : la darique d'or vaut en argent trois quarts de statère perse. Ce fut Alexandre qui le premier fit entrer les anciennes pièces d'or dans la série d'argent, et adonta le système de division usité à Athènes. dans son empire. La drachme d'Alexandre ou drachme attique est restée après la mort de se prince la principale monnaie de son vaste empire, si l'on en excepte l'Égypte. Cette drachme fut copiée par tous les rois et par la plupart des villes surtout dans la Grèce européenne. Plusieurs villes libres de la Macédoine, les Étoliens, les Thessaliens (3) et les Béotiens sui-

le système attiq

<sup>(1)</sup> Les poids les plus forts, d'après Sharpe, sont 2",72 (=42) et 1",46 = 22 1/2), et d'après M. F. Lenermaut (Cat. Behr), 2º,80 et 1º,50.

<sup>(2)</sup> Un statère au type ordinaire de Corinthe et peut-être du même poids, mais avec une légende araméenne, a été décrit par M. le duc de Luynes (Num. des Satrapies, p. 34). Des tétradrachmes et des drachmes attiques, qui semblent avoir été frappés en Asie, et qui tantôt conservent la légende AOE, tantôt la remplacent par des caractères barbares, ont été publiés par M. Beulé ( Monn. d'Ath., p. 43 et suiv.).

<sup>(3)</sup> L'Inscription argienne publice par M. Rhangabé (Ant. hell., II, p. 1007, nº 2316) est probablement le dernier monument qui fasse mention de la monnate d'Égine; cette inscription énumère un certain nombre de villes de la Grèce septentrionale et surtout de la Thessalie, qui payaient chacune une

virent successivement cet exemple, tellement qu'à l'époque de la conquête romaine il n'existait dans la Grèce et dans la Macédoine aucune autre espèce de monnaie.

## 8 XV.

Monnaies grecques en Occident.

A l'époque où les anciennes monnaies d'Athèues et de Corinthe étaient à peine connues en Orient, elles se répandaient déjà en Occident. On les imitait même dans la Cyrénaïque, la Sicile et l'Italie méridionale. Dans l'origine, c'est-à-dire pendant la période où l'on ne frappait les pièces que d'un seul côté, Cyrène n'avait que des tétradrachmes et des drachmes du système attique; et quoique plus tard on y fabriquat aussi des monnaies sur le modèle des pièces égyptiennes des Prolémées, les premières sont toujours restées la monnaie nationale proprement dite (1).

En Sicile et eu Italie.

A Cyrène.

Nous en dirons autant des monnaies de la Sicile et de

certaine somme. Les chiffres de ces sommes sontaccompagnés de l'indication Alymeire X, et plus rarement de Arkgésépus X. Le sigue Z n'a pas encore cie expliqué, mais il indique certainement l'espéce ou la valeur des momales. La dernière indication se rapporte aux payements faits par les villes de Pherre, Gomphi, Cierium, Homoltum de Thessalis, Edesse de Macécloine.

(1) Dischalais (Per, num., 1859, p. 382) donne des monnales de cette septe dont l'attriution à la Cyrianique d'après leur Vipe et l'Prodrio I dielle son i dei trouvées ne auranti étre mise en doute; elles pévent de 11-y38 à 41-y36 (trois exemplières), éve 1-y36 à 47-y36 (trois exemplières), éve 1-y36 à 47-y36 (trois exemplières), éve 1-y36 à 19-y36 i 1-y36 à 38, n° 12, 12), qui sans doute moit d'une date plus récents, et qui péren 197-à et 1° y36, sont des d'archines ort d'une d'atte plus récents de Cyriche (Nionnet vi, 1956), n° 19 et 196, n° 10 et 196

l'Italie. Les scules exceptions à faire sont : les pièces d'or de l'Étrurie taillées sur l'étalon de billet, les plus anciennes monaies des colonies chalcidiennes, qui appartiennent au système d'Égine, celles des colonies phocéennes dérivées de l'étalon perse, ainsi que les pièces campaniennes qui sont copiées aur ces dernières, et enfin les monaies d'argent du système indigéne ayant, comme le denier romain, la monaie de cuivre pour point de départ. Nous verrons plus tard avec plus de détails les particulariés relatives aux monnaies de chacune de ces localités, et nous ne dirons ici brièvement que ce qui est indispensable pour compléter un aperqu général.

Le système monétaire des colonies achéennes en Italie se composa d'abord des pièces suivantes: l'unité pesant Sr,20, le tiers de 2r,73, le sixième de 1r,36, le douzième de 04 68. La pièce de deux tiers est rare, on ne trouve jamais ni la moitié ni le quart. Plus tard l'unité de 8º,20, fut nommée drachme, et par conséquent jamais cette pièce n'a été considérée comme une pièce de deux unités. Ces monnaies répondent parfaitement à ce que nous avons dit du système corinthien. On pent dire aussi que l'apparition des légendes à une époque fort ancienne rappelle la présence du koppa sur les plus anciennes pièces de Corinthe, coîncidence qui témoigne encore en faveur de cette origine. Le poids, la fabrique, les divisions des monnaies de Crotone, de Sybaris, de Pyxus et de leurs alliés sont trop uniformes pour n'être pas le résultat d'une convention spéciale entre des villes confédérées. L'adoption du système de Corinthe par ces villes dont les ateliers sont incoutestablement les plus anciens du pays, tend aussi à prouver que ce système est plus ancien que celui d'Athènes.

Par contre les monnaies de Tarente, de la Sicile et de

Système des colonies

Oe système est le même que Système attique. Villes qui l'adoptent en Italie.

l'Étrurie sont dès l'origine copiées sur le modèle attique. Les pièces étrusques, entre autres, rappellent tout à fait les pièces athéniennes du temps de Solon; elles sont uniformément frappées d'un seul côté et sans légende; l'ancien type attique se voit même sur les monnaies attribuées à Populonia. Le poids un peu léger et la valeur des pièces rappellent celles d'Athènes : ce sont le tétradrachme qui est rare, le didrachme qui est plus fréquent, la drachme qui a également la marque de la moitié et le triobole. Seulement le trihémiobolion remplace l'obole et la division par moitié conservée dans toute la série remplace la division par tiers; c'est la seule différence qui existe entre la copie et l'original. Évidenment les Étrusques ont tiré leur modèle directement d'Athènes et non de Chalcis ou de Syracuse, ils ont copié le système primitif, et n'ont pas suivi les changements adoptés après Solon (1).

En Skile.

La Sicile entière, à l'exception de Sélinunte (2) et des villes situées sur la côte septentrionale, avait adopté le pied monétaire attique du nouveau système. Nous n'avons

<sup>(1)</sup> Depuis peu, on a trouvé des pièces d'argent étrusques du système perse. Nous en parlerons au chapitre qui traite spécialement de la monuaie étrusque.

<sup>(2)</sup> Nous avons de Sclimante des distrachmes frappis d'un seut coté et prospeus toujours anni legrade, d'aprel leurs poist, lis papratiement à un système ancien, insidis que d'autres, parfaitement semblables, sond d'une date plus récente : Peulle d'acte, è (2 met 18.2, 17.0 met), 7.0 (= 134.2, 17.0 met), 7.0 (= 134.2, 17.0 met), 9.7 (= 134.2, 1

jamais vu et il est probable qu'on ne trouvera jamais de monnaies frappées d'un seul côté, sans légende, et de style très-ancien sur les côtes sud-est et occidentale. Le carré creux qui se voit au revers de quelques-unes des monnaies de Syracuse et qui témoigne de leur antiquité n'est déjà plus le carré primitif dans toute sa simplicité; en général, il existe au centre un petit emblème.

Différence du carré creux.

Le poids de ces pièces, même des plus anciennes, est déjà Pièces de Syracuse. le poids attique nouveau (1); le tétradrachme occupe le premier rang dans cette série, le didrachme de l'ancien style est fort rare (2), plus tard on le rencontre un peu plus souvent, mais, et ce qui est assez singulier, avec le type de Corinthe au lieu de celui de Syracuse. Les autres fractions de la drachme telles que le triobole (3) et l'obole sont au contraire des pièces toujours essentiellement attiques; quelques-unes surtout parmi les oboles présentent les caractères d'une haute antiquité (4). Ces monnaies appartenant au système

<sup>(</sup>t) Les tétradrachmes avec la légende YYRA9OXION ou YYRA, sur lesquels on voit d'un côté le trige et de l'autre la tête de femme dans nu carre creax (Hunter, pl. Lli, no 11, 12 .- Mionnet, pl. XLVII, no 1), et que M. ie due de Luynes (Rev. num., 1843, p. 6) regarde comme les plus anciennes monnaies de Syracuse, pésent 17º,44 (= 269,2, Thomas, p. 81); 17tr,28 (=266 3/4, Hunter, p. 290, nº 20); 17tr,09 (=263,7, Mus. Brit.); 16tr,89 (=318, Mionnet, I, p. 292, n\* 720); t61,88 (= 260 t/2, Hunter, p. 290, u\* 19). (2) Les didrachmes archaïques ayani au droit le type du cavaller et la légende

YRA et au revers la tête de femme dans un carré creux (Mionnet, I, Suppl., p. 427, nº 479, pl. XI, nº 15 ), correspondent, selon toute apparence, à ces tétradrachmes; ils sont de la plus grande rareté. L'exemplaire qui est à Londres pèse 8º,49 ( = 131, Mus. Bril. ). (3) Voy. pour les drachmes Leake (p. 7t); et pour les trioboles Hunter

<sup>(</sup>p. 293, no 57, 58, 59).

<sup>(4)</sup> Nous parlerons plus tard des petites mounaies d'argent de Syracuse; il en existe de deux sortes, les unes pésent 0,06, et les autres 0,40 (maxinum des pesées). Les premières sont certainement des oboles attiques, et on

qui ne fut introduit à Athènes qu'après Solon, il en résulte que Syracuse n'a dit commencer à battre monnaie qu'assez tard. En effet, si nous admettons que la première émission des monnaies de Solon eut lieu sous son archontat (Olymp. xx1-3, de Rome 140) (1), nous ne pouvons placer leur réforme avant la domination des Pisistratides (Olymp. xx1-4, de Rome 19h), peut-être même seulement vers l'époque de l'explasion de cette famille (Olymp. xx1-3, de Rome 28h). Le fameux décadrachme nommé Démarétion avec la légende XYPAKOZION, est la plus ancienne monnaie de Syracuse dont nous puissions fixer la date d'une manière positive et dont nous puissions fixer la date d'une manière positive et

Leur antiquité.

pourrait prendre les secondes ponr des oboles de Corinthe, mais tont l'ensemble du système conconti à nons les faire regarder plutôt comme des hémilitrae. (1) M. Beulé (Mon. d'Athènes p. 29 et 33) serail assez disposé à fixer l'émission des monnaies d'Athènes, qui ont pour type la tête de Minerve, à l'époque de l'expulsion des Pisistratides (510 av. J. C.). M. Mommsen hésite entre cette date, qui ini semble plus probable, et le commencement du règne de Pisistrate (560 av. J. C.). Dans ses recherches sur la métrologie grecque et romaine (Griechische und Römische Metrologie, p. 152. Berlin. 1862. in-8"), M. Hultsch se prononce pour l'an 560; nous dirons en peu de mots sur quels fails il base son opinion, et ce qu'il dit nous semble concluant. Il existe un certain nombre de monnaies grecques avec nne contremarque singulière, que Leake n'hésite pas à regarder comme une contremarque apnosée par les Perses à l'époque des expéditions de Darius et de Xerxès pour donner à ces pièces nn conrs légal dans toute l'étendue de leur empire. En effet, eette contremarque se trouve sur les monnaies d'Alexandre I". roi de Macédoine, contemporain de Darius et de Xerxès, sur celles de Gétas, rol des Edoniens, qui a régné vers l'an 520 avant Jésus-Christ; elle se voit souvent sur les monnaies de Cilicie à l'époque de la domination des Perses (voy. Leake, Num. hell. Kings., p. 1 et 19; Asiat. Gr., p. 127; Europ. Gr., p. 23 et 157). Or cette contremarque se trouve aussi, non-seulement sur un tetradrachme d'Athènes très-archaique (Mus. Brit., pl. VI, 10, el Leake, p. 22), mais aussi sur un décadrachme de fabrique évidemment moins ancienne (Leake, p. 23). M. Huitsch en conclut avec raison que ies monnaies au type de la tête de Minerve doivent être de beaucoup antérieures à l'an 500 avant Jésus-Christ.

elle ne fut frappée qu'après la victoire de fielou à llimèra (Olyup. LXXV-1, de Rome 27à) (1); c'est donc entre ces deux dates, c'est-à d'ire entre la 5è et la 7à (Olympiade que nous devrons placer l'émission des premières pièces de Syracuse. De même, l'alphabet étrusque étant plus archaique que les caractères qui se trouvent sur les plus anciennes pièces siciliennes, on peut en conclure que le monnayage de l'opulonia est plus ancien que celui de Syracuse et a pu commencer vers le temps de Solon.

Diverses influences contradictoires semblent avoir concouru à la fabrication des monnaies de Tarente. Le poids et le mode de fabrication des principales pièces semble emprunté aux villes achéennes ses voisines et ses alliées, tandis que l'absence des tieres et des sivièmes indique une méthode tout à fait différente de celle généralement adoptée dans la Grande Grèce. On peut dire aussi que son système monétaire se lie à ceux de l'Attique et de la Sicile; car elle emprunta à l'Attique ses moitiés de drachmes sur lesquelles on voit le demi-hippocampe, qui rappellent les pièces analogues d'Athènes au type du demi-cheval, et elle adopta dès l'origine comme petite monnaie la litra, cette pièce qui plus tard remplaça l'obole à Syracuse et à Corinthe.

Monnales de Tarento.

# § XVI.

## Monnaies attiques sous les Romains.

La litra de Syracuse vaut le cinquième de la drachme attique. Nous verrons au chapitre suivant quelle valeur lui

le la drachma en Macédoine et en Grèce,

<sup>(1)</sup> Leake, Transact. of the R. Society, 2° serie, III, p. 355.

fut attribuée en argent romain, et de cette manière nous connaîtrons celle de la monnaie attique, il est cependant positif que cette valeur est tout à fait différente de celle qui fut assignée par le gouvernement romain à cette même drachme en Orient et en Grèce. Celle-ci ne fut pas la même partout et elle a varié suivant les époques et les provinces. Il ne faut pas croire que toutes les monnaies frappées sur l'étalon d'Athènes, dans diverses contrées, se sont confoudues dans la circulation; au contraire, les tétradrachmes macédoniens ne se trouvent pas en Syrie (1), et réciproquement, ceux de Syrie ne se voient pas en Macédoine; ainsi, suivant toute apparence, la circulation de ces pièces était en droit comme de fait presque toujours concentrée dans les limites du pays où elles avaient été émises. Les tétradrachmes frappés par Alexandre le Grand, et leurs copies sur lesquelles on voit le nom et la tête de ce prince devaient, il est vrai, avoir un cours légal dans tous les Etats partagés entre ses successeurs; il est même probable qu'ils avaient été frappés à cette intention; mais on peut les regarder comme une exception qui ne prouve rien pour les autres tétradrachmes. Nous possédons trois documents qui peuvent nous fournir des renseignements sur le taux auquel les Romains avaient tarifé la drachme attique ou, pour parler plus exactement, la drachme d'Alexandre. Le premier est le décret en vertu duquel le denier romain devait prendre en Grèce le nom de drachme. Cette assimilation de nom qui entraînait évidemment celle de la valeur, était arbitraire sous tous les rapports, car les poids étaient tout à fait différents. Il est probable que ce

Un dépôt d'environ 200 monnaies, enfoui vers l'an 642 de Rome sous Antiochus VIII entre Tarse et Adana, ne contenait que des létradrachmes des rois de Syrie (Borell, Num. Chron., XV, p. 40).

tarif est le plus ancien de cette espèce qui ait été publié par les Romains; il doit remonter à la conquête de l'Achaïe et de la Macédoine, car avant cette époque les Romains n'avaient jamais eu occasion de tarifor la drachme attique (1). Depuis lors cette drachme devint la monaise officielle du gouvernement dans les provinces helleniques. Mais malgré ce tarif et les décrets romains on continua dans le commerce à faire une distinction entre l'ancienne drachme et la nouvelle; on désigna la première sous le nom de drachme euboïque, nom déjà ancien qui n'était pas encore tout à fait tombé en désuétude (2).

Cette évaluation officielle doit s'appliquer également aux monanies de la province de Syrie; si les tétradrachmes des villes étaient tarifés à quatre deniers, ceux d'Alexandre qui étaient d'un poids supérieur valient certainement autant. Il est probable que Pompée ne fiq u'un seul et même tarif, et fix à quatre deniers les tétradrachmes royaux ou municipaux sans distinction (3). Ces derniers ne durent vraisemblablement la valeur singulièrement favorable qui leur était ainsi attribuée qu'à l'impossibilité où l'on était d'abaisser au-dessous de quatre deniers le taux des tétradrachmes d'Alexandre, et peut-être aussi à l'embarras qu'aurait causé à l'administration romaine la conservation de deux monnaises

Kn Syrto

En Sicile, où l'on ne comptait ordinairement que par litrae et par talents, il est tout simple que la drachme ne soit pas nommée dans les tarifa officiels.

<sup>(2)</sup> Cf. Hussey, p. 31, note i.

<sup>(</sup>a) C'est pour cela que l'an 711 de Rome on comptait encore en Syrie en etiradrachmes: ternis térochmit, dit Cassius, en certvant à Cicéron (Adform, XII, 13, 4) fritieum apud Dolabellom est. Le manuscrit de Florence donne cette leçon, qui répond au grec πτρέγμον; il en est de même dana les manuscrits de Marclanus, 2 des

semblables, mais d'une valeur differente, ou la suppression complète de l'une d'elles. Il en résulta que les pièces du système atique, pour peu qu'elles fussent de bonne conservation et de poids, prirent toutes le chemin du creuset, et que les plus légères restérent seules dans la circulation. Ce fait peut expliquer la rareté actuelle des tétradrachmes de Tripolis et de quelques autres villes qui continuèrent encore longtemps à en frapper. Aradus, mieux inspirée que Tripolis, renonça aux tétradrachmes et nel rappa plus que des drachmes qui, à cause de la rareté des anciennes pièces de cette valeur, furent peut-être considérées comme une nouvelle monnaie. L'émission des tétradrachmes recommença en Syrie dans des conditions plus avantageuses sous Auguste; il en sortit un assez grand nombre de l'atelier municipal d'Antioche.

Dans la province d'Aste.

Nous savons par Festus que le tarif appliqué aux monnaies de la province d'Asie différait essentiellement du précédent. Lorsque cet auteur évalue en cistophores la drachme qu'il nomme euboique, il ne prétend pas en donner la valeur intrinsèque, mais seulement sa valeur au change ou au cours, car il procède presque toujours ainsi; la drachme euboïque dont il parle est certainement l'ancienne drachme attique qui circulait encore en Asie. Malheureusement les chiffres ont été altérés dans le passage qui nous a été conservé par Paul Diacre; mais avec une légère modification, en changeant le sept en six et en transportant et quingentorum du premier membre de la phrase dans le second, on parvient aisément à rétablir le texte d'une manière satisfaisante et à lui donner un sens qui doit être le véritable: Euboicum talentum nummo Graeco sex milium cistophorum est, nostro quattuor milium et quingentorum denariorum. Ce qui prouve la justesse de

cette correction c'est que dans un autre passage Festus dit que 6,000 cistophores valent 4,500 deniers. De leur côté Tite-Live et Priscien estimaient l'ancien tétradrachme attique à trois deniers comme poids ou plutôt comme évaluation parfaitement applicable, selon nous, aux cistophores; car toutes les fois qu'il s'agit de monnaie grecque dans les auteurs latins, c'est toujours la monnaie grecque de l'Asie Mineure qu'ils sous-entendent. Il en résulte donc que le tétradrachme attique a dù être dans la province d'Asie légalement assimilé au cistophore (1), Ou'on ne nous objecte pas qu'une monnaie pesant 17st. 16 n'a pas pu être tarifée au même taux qu'une autre pesant seulement 12º,64. Ne trouve-t-on pas des tétradrachmes de Sidé et d'Aspendus en Pamphylie (2) poinconnés avec la contre-marque des cistophores? Ces monnaies, frappées (3) par des villes libres étrangères, n'avaient pas de cours légal dans la province romaine, et ce poinçon était destiné à le leur donner en les assimilant aux cistophores. Cette mesure appliquée à des monnaies étrangères pouvait l'être à plus forte raison aux tétradrachmes de la province conquise, et cela d'autant plus facilement que les tétradrachmes attiques qui circulaient alors étaient fort anciens, fort usés, et perdaient en movenne 1 ou 2 grammes de leur poids (a), Le but qu'on

<sup>(</sup>t) M. Pinder (Cistoph., p. 552) estime le tétradrachme attique à 5 1/3 drachmes-cistophores, mais seulement d'après le poids; mais il est clair que ce n'est point uniquement par le poids des pièces que l'on peut juger du cours des monnaies, surtout de leur cours légal.

<sup>(2)</sup> Sidé a frappé des tétradrachmes jusqu'au temps de Marc-Antoine (Burgon, Nuon. Chron., VIII, p. 82 et soiv.).

<sup>(3)</sup> Eckhel, Doet. Num. Vet., III, p. 15. - Pinder, Cistoph., p. 552.

<sup>(4)</sup> Les tétradrachmes de Sidé, que Burgon a publiés (Num. Chron., VIII, p. 90 et suiv.), pèsent de 16<sup>27</sup>,94 à 15<sup>27</sup>,71; ceux d'Amyntas, roi de Galatie, du temps de Marc-Antoine, pèsent 15<sup>27</sup>,99 (Pinder, p. 75), 15<sup>27</sup>,97

se proposait pouvait être de favoriser la nouvelle monnaie et de déprécier l'ancienne : mais de plus c'était une excellente opération financière, qui produisait de précieux bénéfices: avec 100 tétradrachmes eubolques en bon état de conservation on fabriquait 125 cistophores et l'on payait ensuite en cistophores les dettes contractées en tétradrachmes. Ce n'était ni juste ni loyal, mais les circonstances exceptionnelles dans lesquelles se trouvait alors la province d'Asie, pouvaient expliquer cette banqueroute, du reste plus excusable que celle de Solon. Il v avait donc dans la province d'Asie deux tétradrachmes, l'euboïque et le cistophore, ayant tous deux légalement la même valeur, comme en Syrie le tétradrachme attique et celui de Tvr. Dans la pratique continua-t-on à faire une différence entre les deux monnaies, et les vit-on longtemps encore circuler concurrenment? C'est probable, mais d'abondantes découvertes de monnaies, si toutefois on prend soin de les décrire avec exactitude, pourront seules résoudre ces questions.

L'intention du gouvernement romain était certainement de faire disparaître en Asie comme en Syrie toute l'ancienne monnaie attique, et en attendant que cela fût possible, de la faire descendre au second rang; on voulait arriver petit à petit à ce qu'il ne restât plus avec le denier romain que des cistophores dans la première de ces provinces et des pièces tvriennes dans la seconde.

<sup>(=316, 3), 15°, 33 (</sup>Pinder, ibid.) et 15°, 32 (=214, 2) (Burgon, loc. cit., p. 10 et suir.). Ces tétradrachmes sont peut-dire les plus légers, et en même temps les derniers qui aloni été frappes d'après le système attique Les derniers tétradrachmes avec la itée d'Alexandre péseni en moyenne 10°, 5. (Waller, Num. d'Alexandre, D. S. C. Cl. Pinder, Cutloph., D. St.

Pour arriver à ce résultat, on mit autant que possible des entraves à la fabrication des monaies du système attique toutes les fois qu'on ne l'arrêta pas immédiatement. Il est probable que dans les provinces moins importantes de l'Asie Mineur on assimia l'argent athénien, qui s'y trouvait en grande quantité, à celui de l'Asie ou à celui de la Syrie; mais sur ce point les documents nous manquent et nous en sommes réduits aux conjectures.

Il est probable qu'il n'y eut jamais de tarif pour la monnaie d'or, et que d'après la règle misse en vigeuer sous la république on ne la recevait qu'au poids dans les payements officiels. Les pièces d'or perdaient ainsi tous les avantages d'une monnaie privilègiée et se trouvaient réduites à leur valeur intrinsèque, ai plus ni moins que des lincots.

## CHAPITRE II.

### MONNAIES GRECQUES EN ITALIE ET EN SICILE.

8 I.

Le système de la litre dans les monnaies grecques de la Sicile. — La litra d'argent vant le cinquième de la drachme attique c'est-à-dire une livre de cuivre. — La litra de cuivre et sa valour,

Int oduction.
Le rapport
réciproque
de l'argent et du
cuivre en Sicile
donne la clef des
divers systèmes
monétaires de
l'Italie.

Pendant assez longtemps les divers métaux servant au monayage chez les anciens ont eu leur existence à part et étaient parfaitement indépendants les uns des autres. Petit à petit cependant l'or de l'Asie Mineure, l'argent des Grecs et le bronze de l'Italie se sont pour ainsi dire fusionnés, et ont donné à la monnaie en général l'aspect qu'elle a conservé jusqu'à nos journes. A l'occasion de l'histoire monétaire des Grecs en Italie, nous aurons surtout à nous occuper de la valeur réciproque de l'argent et du cuivre : le rapport qui existe entre eux est parfaitement déterminé dans le système siculo-italique des litrae. Nous allons d'abord examiner ce système, dont la connaissance est indispensable pour étudier avec fruit les monnaies de l'Italie.

Nous avons vu plus haut que la monnaie attique avait été généralement adoptée dans toute la Sicile, à l'exception des villes de la côte nord-est, depuis Himéra jusqu'à Naxos. Les plus anciens didrachmes se trouvent en général dans la partie méridionale. Sélinunte n'eut d'abord que des la partie méridionale. Sélinunte n'eut d'abord que didrachmes; cette ville ne frappa des tetradrachmes qu'un peu plus tard. A Ségeate les didrachmes sont anciens et nombreux, les tétradrachmes comparativement récenis et rares (1). Par contre, à Syracuse, cher les Léoutins et à Catane les didrachmes anciens sont très-rares, et un peu plus tard on n'en trouve même plus du tout. Les principales villes de l'intérieur, telles que Camarina, Géla et Agrigente, sont les seules qui émirent en même temps le didrachme et le tétradrachme pendant assez longtemps. Les drachmes sont généralement rares ainsi que les trioboles, il en existe cependant et en particulier d'Agrigente.

Le monnayage sicilien des v et v' siècles de Rome est aussi confus que celui de l'époque précédente est simple et facile à comprendre. Heureusement Aristote nous a conservé dans sa Politique des détails curieux sur les monnaies siciliennes de son temps (2); on y tronve en particulier des renseignements précieux sur l'unité de compte et sur

Ce que nous dit Aristote de la monnaie sicilienze et de la litra en particulier.

<sup>(1)</sup> Elles ont pour type un chasseur (Mionnet, I, p. 283, nº 618. — Leake, Num. hellenica. Insular Greece, p. 68).

<sup>(2)</sup> Pollin, IV, 174. Αριστυάλης & Iv plu Ασηγαντίστα πελιστές προσετίν ος εξυμένου τνουτρονα λέσμες εξετέρει « ξα λέμες δύστου πέλουλα λέγινού», τός εξετέρειος πελιστές προσετίν ός εξ Συσλώσταν πός μελιστές εξετέρεις εξετέρεις πελιστές προσετίας εξετέρεις πελιστές που δετέρεις πελιστές πελιστές

la valeur de cette multitude de petites monnaies qui furent alors frappées en Sicile.

Ce philosophe évalue, dans un passage, la litra sicilienne d'argent (autrement dit le nummus), à une obole d'Égine. et dans un autre il l'assimile au trihémiobolion. La litra se divise en douze onces: 10 litrae font ensemble un statère corinthien, qu'on appelle anssi, à cause de cela, décalitron: 420 litrae ou 42 statères font un talent. Dans l'origine il n'y avait naturellement qu'une seule litra, c'està-dire la livre de cuivre dont la valeur en argent était le nummus; mais dès le temps d'Aristote plusieurs réductious avaient déjà eu lieu, et outre la litra forte il existait deux autres litrae d'un poids plus faible, une ancienne valant le cinquième et une plus nouvelle valant le dixième de la litra forte. Ainsi un talent, ou 120 litrae de l'ancienne réduction, valait 24 litrae fortes de cuivre (ou vónuoc) et un talent ou 120 litrae, de la nouvelle réduction, en valait 12. Dans le langage ordinaire, outre l'expression de nummus qui ne s'appliquait qu'à la litra forte, les deux litrae se distinguaient encore l'une de l'autre par les épithètes d'argent ou de cuivre, Ainsi le mertignes depuples dont parle Épicharme vaut 5/12 de nummus ou 1/120 de statère, tandis que le mivroivanos valxos ne vaut que le 1/12 ou le 1/24 du nummus. Les pièces désignées par le mot appuplos pris dans ce sens peuvent très-bien être des fractions en cuivre de la pièce d'argent (1).

M. Bæckh (2) pense que le statère corinthien dont parle

<sup>(1)</sup> C'est l'opinion de M. Bæckh (Metrol. Unters., p. 302).

<sup>(2)</sup> Loc. cil., p. 95. — O. Müller (die Eirusker, 1, p. 324 et suiv.) ne s'était pas trompé, seulement il avait le tort d'admettre à côté de cette

Aristote doit être une très-ancienne pièce d'argent qui aurait été frappée à Corinthe (1), mais qu'on ne fabriquait certainement plus depuis longtemps à l'époque où il écrivait, ll est certain cependant que le philosophe ne parle pas de cette monnaie pour en donner la valeur, mais qu'il la cite comme point de comparaison pour expliquer ce que valait la monnaie sicilienne; il faut donc de toute nécessité qu'elle ait été généralement connue et en usage de son temps; nous pensons qu'elle ne peut être que la principale unité corinthienne d'argent très-répandue alors en Sicile, le nummus, et qui dans cette île comme à Corinthe se divisait en dix litrae. On ne peut pas nous opposer que si Aristote avait eu l'intention de parler de ces pièces, il les aurait désignées par le nom de didrachmes attiques ; cette dénomination n'aurait pas éclairé ses lecteurs puisque les didrachmes d'Athènes étaient aussi rares en Sicile que les pièces de Corinthe étaient communes. Il est donc bien établi que le décalitron sicilien valait un didrachme du système attique. Diodore de Sicile (2) confirme cette donnée en disant que le démarétion était une grande pièce d'argent valant 10 drachmes attiques, et qu'elle était connue en Sicile sous le nom de pièce de 50 litrae: nous aurons donc pour la monnaie sicilienne les valeurs suivantes :

iilra, valant 1/5 de drachme, l'existence d'une autre litra plus ancienne et plus forte.

<sup>(1)</sup> Nous avous émis des doutes sur le lieu où ont été frappees ces anclennes monnaies. ( Voy. cl-dessus, p. 79, note 2.)

<sup>(2)</sup> XI, 26. - M. Buckh (loc. cil., p. 305) est d'une autre opinion.

| ARGENT OU CUIVAE DU SYSTÈME PORT. |                                                                                       |                          | CUIVRE<br>DE LA 1 <sup>PR</sup> RESECTION. |        | CUIVRE<br>DE LA 1º REDUCTION. |        |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|--------|-------------------------------|--------|
| TALENT.                           | Pricalitzon<br>valust le étéradu<br>stripe<br>( p <sup>p</sup> , 13. prés<br>sergal). | (6°,17, pods<br>torsel). | TALENT.                                    | Ltras. | TALENT.                       | LITEA. |
| 1                                 | 12                                                                                    | 120                      | 5                                          | 600    | 10                            | 1200   |
|                                   | 1                                                                                     | 10                       |                                            | 50     | >                             | 100    |
|                                   |                                                                                       | 1                        |                                            | 5      |                               | 10     |
|                                   | 9                                                                                     | 24                       | 1                                          | 120    | 2                             | 240    |
|                                   |                                                                                       | 12                       |                                            |        | 1                             | 120    |

Valeur de la litra.

Le nummus ou la litra d'argent pesait donc 0er,87 ou 1 1/5 obole attique. Ainsi, lorsque Aristote le compare tantôt à une obole d'Égine pesant au plus 1s,03, tantôt à un trihémiobolion dont le poids normal est de 1s,09, il n'a évidemment pas la prétention d'expliquer la valeur rigoureusement exacte de la litra d'argent, il l'avait du reste déjà fait connaître implicitement en donnant exactement celle du décalitron. Il emploie même fort souvent les expressions obole et chalque pour désigner la litra et l'once afin de rendre tout malentendu impossible. Par conséquent, en movenne et légalement une pièce d'argent de 017,87 valait une litra de cuivre ou 1/120° de talent. Je ne connais nas de document explicite sur le talent en usage à Syracuse ; mais puisque la monnaie d'argent était taillée à Syracuse d'après le poids attique et que la litra vaut 1/30,000° du talent attique, il est certain que le talent de cuivre syracusain valait celui d'Athènes de 80 livres romaines, et par conséquent la litra syracusaine égale 23 de livre romaine: le talent de cuivre attique valait donc en Sicile 24 drachmes d'argent, et la proportion de l'argent au cuivre était de 1 : 250.

### ž 11.

#### Commencement du système des litrae, son origine et su durée jusqu'à Agathoele,

Le système de la litra n'est pas d'origine grecque, comme le prouve son nom emprunté à la langue des Italiotes. On peut regarder comme les plus anciennes petites monnaies de Syracuse celles qui ont pour type du côté par les mounaies du droit la tête de Proserpine et sur le revers une roue à quatre rayons, avec ou sans la légende archaïque XVRA. Il y en a de deux sortes, elles ont toutes les deux le même type; mais la plus petite, sans parler de son poids qui est inférieur à l'autre, se distingue par sa légende abrégée XV ou X et six globules répartis entre les rayons de la roue (1). Ces six globules qui se retrouvent sur les anciennes pièces de cuivre siciliennes, dont nous parlerons plus tard, indiquent clairement que ces petites monnaies d'argent ou hémilitria valaient 6 onces, ce qui concorde parfaitement avec leur poids de 0s, 43, et répond à 3/5 d'obole attique; l'autre, au contraire, qui est plus forte et ne peut pas être considérée comme une litra, à cause de son poids qui ne dépasse jamais 0er,66, est donc une obole attique, autrement dit une pièce de 10 onces (c'est-à-dire 10/12 de litra). Nous en conclurons que le système de la

Origine Italiote de la litra. L'époque de son arrivée en Sielle est Indiquée elles-mêmes.

( = 4 3/4, Hunter ).

<sup>(1) 04&#</sup>x27;,66 (=10,2, Leake, d'après un exemplaire du Mus. Bril.); 04',65 (=10, Hunter, Leake); 0er,62 (=9,6, Leake); 0er,6 (= 91/4, Hunter); 0er,58 (=9, Hunler); 0er,54 (= t0 t/4, Mionnet, 1, p. 301, nº 798); 0er,42 (= 6 t/2, Hunler); puis avec le signe de la moltié, 0°,40 (=61 1, Hunter); 0°,31

litra existait en Sicile à l'époque où Syracuse frappa ses premières monnaies, époque qui remonte environ à l'an 200 de Rome, comme nous l'avons vu plus haut. Il faudra aussi faire remonter au même temps une pièce valant 3/5 d'obole attique, et dont l'existence ne peut s'expliquer que par le système de la litra greffé (si l'on peut s'exprimer ainsi) sur le système des drachmes.

Petites pièces de culvre, Les demi-litrae sont les plus petites fractions en argent de la monnaie de Syracuse; mais il existe des pièces de cuivre dont le type est parfaitement semblable à colui de ces oboles et de ces hémilitria, comme elles, d'un beau travail archaïque, ayant (quelquefois, mais rarement, la légende EYPA et iamais de signe indiquant leur valeur (1).

On ne peut discerner si ce sont des chalques du système des doeles ou des onces du système des litrae; dans tous les cas, les pièces sont si petites et si légères (2), qu'elles ne peuvent pas faire partie d'un système de monnaie de cuivre basé sur la valeur intrinséque du métal. Elles ont cela de remarquable, qu'elles sont en même temps les plus anciennes pièces d'une valeur convenionnelle.

Le système des litrae fit bientôt de nouveaux progrès; les petites monnaies d'argent de Syracuse, un peu plus récentes, quoique fort anciennes encore, ayant pour type la même tête de Proscrpine sur le droit et un polype sur le revers, sont en général d'un noids supérieur aux anciennes

Mionnet (1, p. 304, n<sup>∞</sup> 826, 827, e1 Suppl., 1, p. 436, n<sup>∞</sup> 536, 537. —
 Avec la legende Hunter (pl. LIV, n° 26).

<sup>(2)</sup> Leake donne une monnaie semblable pesant 4°,8 (= 74 grains anglais)

oboles: leur poids de 0s,87 convient parfaitement (1) à la litra d'argent. Cette litra d'argent a été longtemps la petite monnaie ordinaire de Syracuse et de toute la Sicile. Il est souvent difficile de discerner, même en les pesant, si telle petite pièce d'argent que l'on rencontre isolément est une obole ou une litra, mais il est vraisemblable que la plupart sont des litrae : ce système avait même passé dans la Grèce proprement dite, et l'on trouve à Corinthe la litra et l'hémilitrion au lieu de l'obole et l'hémiobolion (vovez cidessus, ch. I"), ce qui est évidemment dù à l'influence de Syracuse. En Sicile, les pièces d'argent depuis le triobolion et au-dessus, ne sont pas encore à cette époque taillées d'après le système des litrae, tandis que les petites monnaies contemporaines se groupent toutes autour de l'once. On a des monnaies d'argent d'Agrigente dont la valeur de 5 onces est indiquée par cinq globules, et leur poids est d'accord avec cette indication (2); on a aussi des pièces de cuivre de Syracuse semblables aux litrae d'argent pour le type et sur lesquelles trois globules indiquent la valeur de

<sup>(1)</sup> of  $S_4$  (= 12 M, Humber ],  $0^{-}$  Al (= 12 12, Humber ],  $0^{-}$  A; (=-12.4, Leck),  $0^{-}$  P,  $0^{-}$  Leck],  $0^{-}$  P,  $0^{-}$  Leck],  $0^{-}$  H,  $0^{-}$  Leck],  $0^{-}$  H,  $0^{-}$  Leck],  $0^{-}$  H,  $0^{-}$  Leck],  $0^{-}$  H,  $0^{-}$  Leck  $0^{-$ 

<sup>(2)</sup> ARRA. Aigit sur an chapiteau de celonne. n. Cling globnies, or 24, (=5,2, Leake. – Cf. Mionnet, I, Suppl., p. 362, n. 37), et une monnate des Léoutins avec la légende AEON (rétrograde): Tête de lion. n. Grain d'orge, or 36 (=5,5, Leake), sont toutes deux de la même espèce. Le poids normal du pentoncion est of v. 36.

3 onces (4). Enfin on lit l'inscription OFKI sur une pièce beaucoup plus récente (2).

Épicharme (mort après l'an 277 de Rome) (3) et Aristote nomment l'hémilitrion, le pentoncion, le trias, l'hexas ou hexantion, et enfin l'once, comme étant les plus pétites monnaies de la Sicile. Pollux ajoute, d'après Aristote, que le trias vant 3 onces. Il est donc semblable au quadrans romain. D'après Hésychius (4) il existait un tétras, pièce de à onces, que l'on peut assimiler au triens romain. Nous verrons dans le système romain le expressions de septunz et quincunz usitées en même temps que d'autres plus anciennes, et l'on peut facilement explique une erreur causée par une confusion entre les mots trias, tétras et autres semblables, ce qui ôte à cette donnée une partie de sa valeur. Le pentoncion, qui est exclusivement sicilen,

ώσπερ αὶ πονηραὶ μάντες αἰδ' ὑπονθμονται τυναίνας μωριάς άμ πεντώγκιον άργυρίου, άλλαι δε λίτραν, αὶ δ' ἀν' ήμιλίτρουν δεγρώμεναι, καὶ πάντα γεγνώσκοντι

Et ailleurs :

έγω γάρ το γε βαλάντιον λίτρα καὶ δεκάλιτρος στατήρ, εξάντιον τε καὶ πεντώγκιον.

(4) Au mot τετράντα,

<sup>(1)</sup> Mionnet, I, p. 305, nº 836. — Hunler nº 212, 213.

<sup>(2)</sup> Arcc la légende XYPA. Tete casquée de Minere. N illipocampe ailé (Buster, n° 183). Le pièces de cette aipées sont preque louter d'anciennes pièces surfrappées; pour cviter probablement toute confusion, on les désignait quedquestis par le nom de leur raiser. Il nous semble impossible de déternincie n'uleur raistruée au metaux d'après des monnaies en cuivre qui ne portent point la marque de leur valeur, comme Leake a casayé de le finer (Transaction), loc. cit., p. 365 est suiv.); rette rechérche à dans le fait peut d'importance, puisque le cuivre n'était positivement qu'une monnaie d'appoint.

<sup>(3)</sup> Épicharme, cité par Polinx, IX, 82 :

est plus extraordinaire; en effet, une pièce de 5/12 est en elle-même une fraction peu naturelle, et ne se rencontre pas dans le système duodécimal pur comme l'était celui du Latium; mais elle convenait parfaitement au système mixte des litrae siciliennes. Cinq douzièmes de litra valent tout juste une demi-obole attique, et de même que, à une époque antérieure, on avait frappé une pièce de 3/6 d'obole valant un hémilitrion italique, on frappait un peu plus tard un pentoncion valant un hémiobolion attique (1).

Nous savons par Simonide et par Aristote, qu'à Agrigente on comptait par lieres de cuirre, bien que l'unité de compte fût la drachme; et ceci correspond tout à fait à l'usage romain ou plutôt italique de compter par pondo aris gratis; seulement la livre sicilienne ne valait que les deux tiers de la livre romaine. Les Siciliens avaient en outre une grande unité de compte, le talent, inconnu aux Italiotes, et qui valait 420 livres siciliennes ou 80 livres romaines.

Tout ce que nous venons de voir prouve combien le système des litrae était profondément enraciné dans les habitudes siciliennes. Il nous semble difficile d'après cela qu'il soit uniquement dù à une importation italique; il se peut très-bien que les autochthones de race italico établis sur la côte orientale de la Sicile avant l'invasion des colonies grecques eussent déjà l'habitude d'employer le cuivre au poids dans leurs transactions commerciales, et que les émigrants grecs aient voulu fusionner ce système avec leur drachme. Le talent resta semblable à celui d'Athènes, pesant 20/100°/, 50 u 60 mines de 100 d'archmes chacune; Comptes rlivres de cuivre à Agrigente.

Antiquité
de la
litra sicilienne
et son origine
probable.

<sup>(1)</sup> Il est possible, à la rigueur, qu'à côté de la llira d'argent on ait aussi frappé une obole de cuivre pour représenter la pièce de 10 onces, mais cela est peu probable.

uais en Sicile ou fit abstraction de la mine, on partagea le talent en 120 litrae de 50 drachmes, et l'on compta ensuite comme les Italiotes par litrae de cuirer ou par nummus, leur équivalent d'argent. Il est très-probable que cette manière de compter par litra est plus ancienne que la litra même en tant que monnaie, c'est-à-dire que l'on n'a pas compté en litra de cuivre parce qu'il existait des litrae d'argent, mais qu'on a fabriqué ce dernières à cause de l'usage déjà ancien de compter par livres de cuivre.

Cette première organisation du système monétaire sicilien a duré jusqu'aux diverses réformes dont parle Aristote. Ces réformes ressemblent à ce qui se fit à Rome pour l'as, en ce sens que l'unité d'après laquelle on opérait était également de cuivre, mais avec cette différence qu'à Rome, cette unité était représentée par de lourdes monnaies du même métal, avant une véritable valeur intrinsèque. Voilà pourquoi la réduction de l'as à Rome dut nécessairement amener une diminution dans le poids des monnaies, ce qui n'eut nas lieu en Sicile quand on réduisit la litra. La première, et l'on peut dire la plus forte de ces réductions, consista en ce que le nummus d'argent valant jusqu'alors un, valut désormais cinq, et que par conséquent on put payer avec une drachme une dette de 5 drachmes; c'étaient bien toujours nominalement 25 litrae, mais dans le fait le capital se trouvait réduit au 20 p. 100 de sa valeur primitive. Cette banqueroute est un peu antérieure à l'époque d'Aristote, et c'est probablement Denys l'Ancien (mort l'an 387 de Rome) qu'il faut en accuser.

Pollux (1) rapporte que Denys quadrupla la valeur de la

<sup>(1)</sup> ΙΧ, 79. Τους μέντοι Συρακοσίους καττιτέρφ ποτὰ άντ' άργυγίου νομίσει Διονύσιος κατηνάγκαστεν' καὶ τὸ νομισμάτιον τέτταρας δραχμάς Αττικάς Γσχυεν

drachme attique; il n'est pas en cela tout à fait d'accord avec Aristote, mais il y a si peu de différence que l'on peut bien admettre que c'est du même fait qu'il veut parler. Peu de temps après il y eut une seconde réduction semblable, qui fit du nummus ou litra d'argent une pièce de 10 litrae de compte; ce fut une nouvelle banqueroute de 50 p. 100. Cette proportion de 10 litrae de compte pour une litra d'argent subsistait eucore du temps d'Aristote. La litra de compte était devenue si petite que, d'après les inscriptions de Tanromenium, c'était la plus petite fraction possible: il en résulta que les onces de cuivre, dont on s'était servi autrefois dans les comptes, en disparurent complétement.

### ğ III.

Le système de la litra appliqué aux principales pièces d'argent de Syracuse depuis Hiéronyme, et ce qu'il devient sous la domination romaine.

Les tétradrachmes d'Agathocle son les derniers que l'on puisse rattacher au système des litrae. Les mounies de Pyrrhus et d'Hiéron sont taillées d'après un tout autre principe; nous y reviendrons plus tard. Enfin un troisième système fut mis en vigueur sous le règne si court d'Hiéronyme (538-539 de Ronne), et fut conservé sous le gouvernement romain (1).

dvri, juzi. Il s'agli lei de d'eux opérations monétaires : l'emission de monanies d'iclain pour remplacer celles d'argeni (ce qui fait que les monnaies d'argeni des deux Denya manqueni dans toutes les collections), et l'étration de la valeur des monnaies d'argeni existantes au quadruple ou pluiói au quintuple de leur ancienne valeur.

Le grand médaillon qui porte la légende BA∑IAEO∑ IEPQNO∑ appartient à ce ayalème ( ce médajilon n'a sans doute pas été framé sons

M. le due de Luynes nous en a développé toutes les particularités dans un traité aussi concis que bien fait (1). Ce savant en employant ce que nous serious tenté d'appeier la méthode empirique a trouvé une mitlé pesant 0°, 55. Cette unité est évidemment ce même numms de 0°, 57 qui, multiplié par 5 et par 10, et ensuite par 2, 4, 6, 8, 12, 16, 24, et 32, a servi de base à deux séries distinctes : la première correspond aux drachmes et aux didrachmes attiques, la seconde au talent de cuivre composé de 12 litrac (2). On ne trouve guère de monnaies de cette espèce qu'à Tauromenium (3) ou à Syracuse, et toujours dans les limites des possessions d'Illéron, c'est-à-dire dans cette partie de la Sicile que les Romains enlevèrent aux

le règne d'Hiéron, puisque ce prince ne prend pas le titre de roi sur aucune de ses autres monaises) ; toutes les monnaises de Phillials et de Géon, apparliennent également au même syalème; mais rien ne nous oblige à les classer avant 538. En somme, except l'estitrae d'argent), on ne peut plas ciler une seule prèce, frappée sur ce pied monchière, qui soit natréteure à la mort d'Hiéron II.

<sup>(1)</sup> Rev. num., 1843, p. 5 et auiv. — Leake, dans son article sur les monnaies de Syracuse (Transactions of the R. Society, seconde seirle, III, p. 354 et auiv.), se trouve presque toujours d'accord avec M. le duc de Luynes, dont il ne parait pas cenendant avoir counn le irravail.

<sup>(3)</sup> Téte d'Apollon. § Trépled. Ces plèces dont le poids normal est de 3º/48. et qui plècent effectivement 3º/25 (= 50,2 f. Bonnas); → 2º/19 (= 90,3 f. Bonnas); → 3º/12 (= 18,3, Leske); → 3º/03 (= 51, Mionnet, Poidt, p. 38, ur 1001) soni des plèces de quaire litrae; celles d'une littra on topur type : Tété de taureau, n'É grappe de rabise, p t besent ov-86 (= 18 1/4). Hunter).

Carthaginois l'an 513, de Rome (1). Ces pièces ne portent pas en général la marque de leur valeur, cependant sur la litra d'argent on voit quelquefois le signe :XIII (2). Ce signe est évidemment romain et il équivaut pour Pièces de Syracuse nous à une date; car ce ne fut certainement que lorsqu'un sous les Bomains. préteur romain fut installé au palais d'Hiéron que des chiffres romains purent se montrer sur les monnaies de Syracuse. Mais, d'un autre côté, il est évident qu'une pièce sur laquelle on lit ΣΥΡΑΚΟΣΙΩΝ ne peut pas se rapporter au système monétaire de Rome : d'ailleurs ce système ne contient pas d'unité assez petite pour répondre à cette

(1) M. le duc de Luynes (loc. cit.) pense que les monnales d'Agrigente avant pour type la tête de Jupiter au droit et l'aigle au revers sont des pièces de quaire litrae : elles nous semblent appartenir à une toute antre série. Les monnaies connues sous la dénomination de Siculi in genere sont taillées d'après le système des litrae et ont sans aucun doute été frappées à Syracuse. (2) Ces monnaies ont pour type la tête de Minerve avec la légende ΣΥΡΑΚΟΣΙΩΝ au droit, et au revers ΣΥΡΑΚΟΣΙΟΙ, avec le chiffre indiquant la valeur. Quelquefois on y trouve aussi un nom de magistrat MI, qui se voit également sur les mounaies d'Hiéronyme et de Philistis, et quelques autres modifications peu importantes. (Eckhel, Doct. Num. vet., 1, p. 216 .-Mionnet, 1, p. 302, no 805, 806; 1, Suppl., p. 435, no 524, 525. - Leake, Transactions of the R. Society of literature, seconde serie, III, p. 375; Numism. Hell, Insular Greece, p. 73. - Barckh, Met. Unters., p. 355 et suiv.) -Les monnaies sur lesquelles on voit le signe XIII sans les trois globules, ne se trouvent que dans les ouvrages de Torremuzza (Mionnet, I, Suppl., p. 435 nº 525), et de Pembroke (II, 79, Cat., p. 110). Mais peut-on se fler à ces renseignements? Le poids de ces monnaies est de 0º .87 ( = entre 13 et 14 grains, Leake, Transact., loc. cit., probablement d'après les deux exemplaires du Musée Britannique); - 0º,85 (duc de Luynes, loc. cit.); - 04,74 (= 12 grains de Nuremberg, Bæckh, Met. Unters., p. 356); - 0",71 (= 11, Pembroke, II, 79); - 0",65 (= 10,1, Leake). - Quant à la monnaie d'argent donnée par Torremuzza avec la légende XYPAKO∑IOI ΓΕΛΩΝΟΣ au droit et le chiffre XII dans le champ du revers. (Eckhel. loc. cit., p. 250. - Mionnet, I, p. 329, Gélon, nº 9), nous ne croyons pas qu'elle mérite grande confiance.

indication. Ce sera donc dans le système de la litra sicitienne qu'il faudra chercher l'explication de ce signe.

Explication de M. Berekh.

M. Beckh pense que cette marque signifie 13 pièces siciliennes répondant au quadrans et il en donne une explication qui ne nous paraît pas soutenable. En effet, il croit ces pièces du même poids que les oboles attiques, ce qui est inexact, comme nous l'avons vu; et il prend pour point de départ le talent syracusain de la première réforme déjà tombé en désuétude à l'époque d'Aristote, Il remarque cependant avec raison que ce signe doit indiquer le nombre d'unités de cuivre contenues dans cette petite pièce d'argent; mais le quadrans n'a jamais été usité en Sicile, et d'ailleurs le signe :XIII, d'après la manière de compter des Romains, n'aurait jamais pu indiquer 13 pièces de la valeur du quadrans, c'est-à-dire 3 as 1/h. qu'on aurait écrit ainsi : III,... Une explication possible, à notre avis, serait de reconnaltre ici trois onces et 13 litrae, car l'usage constant des Siciliens de marquer les litrae avant le talent pourrait justifier la position de la petite unité avant la grande (1), et on pourrait expliquer l'incorrection de ce chiffre, en tant que chiffre romain, comme le fait d'un artiste gréco-sicilien, qu'on pourrait même accuser d'avoir commis par ignorance peut-être encore une autre faute. Si l'on admet cette explication, l'unité de compte à l'époque où ces pièces ont été frappées aurait été évidemment réduite à un taux encore inférieur à ce qu'elle était du temps d'Aristote; car si le nummus ou litra d'argent égale 13 litrae 1/4 de cuivre, le talent

Scale expileation possible an point de rue sicillen.

Valcur qui en résulteralt pour la litra.

<sup>(1)</sup> Corpus inser. gr., nº 5610. On rencontre assez souvent les chiffres placés en ordre inverse, ce qui a quelque analogie avec le fait dont il est ici question (Franz, Elementa epigraphices grucene Berliu, 1840, in-iº, p. 350)

de cuivre ne vaudra plus 12 numni, mais 0 3/53, et l'on ne peut pas admettre une proportion anssi irrationnelle; il vaudraiti mieut îre 13 1/3, ce qui ferait descendre le talent de cuivre de 12 nummi à 9; mais le triens romain égale le tiers de la litra, et le vaix siellien égale le quart de la litra, et le vaix siellien égale le quart de la litra, et le vaix siellien égale le quart de la litra, et le vaix siellien égale le quart de la litra, et le vaix siellien égale le quart de la litra, et le vaix siellien égale le quart de la litra, et le se graveur ait voult traduire l'expression tredecim pondo trientem par .XIII, au lieu de XIII;. Il en résulterait que le talent de cuivre syracusain arrait valu à l'epoque romaine 0 litrae syracusaines d'argent, et la litra d'argent 13 litrae 1/3 de cuivre.

Valeur qui en résulte pour le talent de euivre.

> Évaluation de Festus

Pour compléter nos renseignements, il nous reste à examiner l'évaluation de l'argent de Syracuse, en argent romain, qui nous a été conservée par Festus (1). Le talent de Syraeuse valait d'après lui 3 denicrs, par conséquent 120 litrae de cuivre valaient 12 sesterees, ce qui donne 10 litrae de cuivre pour 1 sesterce; rien ne semblerait alors plus naturel que de considérer avec M. Buckh (2) le nummus sestertius des Romains comme valant juste autant que le nummus de la dernière réduction dont parle Aristote et qui contenait de fait 10 litrae de euivre. Néanmoins cette opinion devra être grandement modifiée, si même on peut l'admettre en partie. En effet, Festus donne cette évaluation avec une série de monnaies étrangères comparées aux monnaies romaines, et par conséquent il n'est pas possible de remplacer la monnaie romaine qui sert de base à tous ses calculs par une monnaie sicilienne. Peut-être pourrait-on supposer ce calcul basé sur l'aucienue valeur de la litra sicilienne et croire que les Romains ont estimé le sesterce à 10 litrae de cuivre, parce qu'il était

Opinion de M. Ewekh

<sup>(1)</sup> Au mot Talentorum

<sup>(2)</sup> Mel. Unierc., p. 312.

considéré à Rome comme valant un nummus syracusain, et que celuici valait 10 litrae de cuivre; mais ecci n'est pas encore acceptable, parce que le nummus était évalué par les Romains à 13 litrae 1/3 de cuivre, comme nous l'avons vu, et surtout parce que le sesterce étant beaucoup plus pesant que le nummus, les Romains auraient ainsi donné à me monnaie étrangère, une valeur supérieure à sa valeur intrinsièque, cq ui n'est pas admissible.

Conclusion.

Sans donc nous y arrêter davantage, nous observerons (ce qui sera prouvé plus tard) que la monnaie romaine d'argent se répandit en Italie et en Sicile beaucoup plus rapidement que la monnaie romaine de cuivre, et que, par conséquent, l'argent national ayant été supprimé en Sicile et remplacé par le sesterce, il fallut mettre les pièces siciliennes de cuivre en rapport avec cette nouvelle unité d'argent. Cette opération se fit, sans aucun doute, comme l'indique Festus, c'est-à-dire que la litra de cuivre syracusaine fut assimilée à 1/10 de sesterce. Ceci donnait une légère plus-value à l'ancienne monnaie de cuivre, car une litra de cuivre qui valait jusqu'alors 3/40 du nummus de 042,87, c'est-à-dire 0s.061 en argent se trouvait valoir 1/10 du sesterce de 0º,97, c'est-à-dire 0º,097 en argent; mais on comprend facilement qu'on ait accordé aux détenteurs de ces petites monnaies un bénéfice minime et momentané pour arriver ainsi à un compte plus simple. Quoique le peu de différence qui existait réellement entre le nummus et le sesterce ait sans doute donné l'idée de ce rapprochement, nous ne pensons pas que l'ancienne division sicilienne de la litra forte en 10 litrae faibles ait eu aucune influence sur cette nouvelle division; nous v verrions plutôt une réminiscence de la division romaine du sesterce en 10 libellae dont nous parlerous plus loin.

#### 8 IV.

Système monútaire des Phéniciens en Sicile, et son analogie avec le système de la litra sicule-grecque.

Nous avons parlé jusqu'ici du système monétaire grécosicilien; celui des Phéniciens s'en rapproche sous beaucoup de rapports, ten differe sur quelques points. Les monnaiss de la première époque sont absolument les mêmes. Les pièces de Motya et les plus anciennes de celles à légendes grecques ou phéniciennes, qu'ont été frappées à Palerme sous la domination des Phéniciens, sont des didrachmes (1) semblables aux didrachmes de Sélinunte et de Ségeste avec leurs oboles et leurs litrae (2).

Premières pieces phéniciennes en Sicile.

<sup>(</sup>f) MOTVAION. Tete do femme. ¶ Chien, 8v, 72 (= 131.8, Mu. Brit., MOTVAION. Tete do femme. ℚ Cavaller, 8v, 57 (= 132.2, Loke); 8v, 18. (= 137.14, limner); sans légende et du reste semblable, 8v, 12. (= 138.14, limner); lass légende et du reste semblable, 8v, 12. (= 138.14, limner). Plote servé légende phécilienne attitude à Mayra (Nionen, I. M. X., n° 22 et 23). Tete de Médius, § Crale, 8v, 16 (= 130.8, Mu. Brit., p. 50, et non 163.6, comme l'Indique par erreur Loke, p. 40). — ITANOPMOX. Tete de fame. ℚ liches, 8v, 6v (= 133.7, linners, p. 10). — TANOPMOX. Tete de fame. ℚ liches, 8v, 6v (= 133.7, linners, p. 11). — Loke Q in caractères phécieleus, du reste tout a fait semblable, 8v (= 124.5, l'inners, p. 11. — Loke à l'article Mogley.

Pièces de la accorde époque so rapprochant des monnaires de Syracuse. Quant aux nombreuses monnaies de tout métal qui, saus distinction de valeur ont pour type, d'un côté la tête de femme couronnée d'épis et de l'autre le cheval et le palmier, on doit leur attribuer sans aucun doute une date plus récente. Le type varie quelquefois, mais seulement pour la forme ou pour quelques détails, et les légendes sont presque toujours phéniciennes; il est certain qu'elles ont toutes été frappées par les Carthagñois, probablement à Palerne, et qu'elles étaient destinées à la Sielle. Dans cette série, les tétradraches sont nombreux, les drachmes et les didrachmes sont fort rares (1); ces monnaies sont évidemment des imitations des monnaies de Syracuse et contemporaines des beaux tétradrachmes de cette ville.

L's pieces d'or et quelques pièces d'argant a'en éloignent,

Les pièces d'or, an contraire, et un petit nombre de pièces d'argent appartiennent à un système tout à fait différent: elles sont difficiles à classer: leur poids semble

TIANOPMOS, tegende phénicieuse (Mounet, I, Suppl., pl. VIII, tr 10). Reptone avec le trieden. § Figure nos sur un local d fone humaine, or76 (=12, Hunter); —0\*77 (=11 1/2, Monnet, I, Suppl., p. 421, rr 432). TIAN. MI (referegade). Test lamber de distende. § Fartle autérieure d'un bourd à face humaine, 6\*\*,980 (= 18, Miennet, I, Suppl., p. 421, rr 435). Pete à l'égraine phénicienne one (7), du reté semblable, 6\*\*,72 (= 13 1/2, Mionnet, I, Suppl., p. 309, p. 216).

indiquer une unité à peu près semblable à la litra de Syracuse, mais un peu plus forte; le système de fraction est en partie décimal, et en partie sédécimal, comme le montre le tableau suivant qui est le résumé de l'annexe A.

| POIDS NORMAL SUPPOSE. |   |     | IAL SUPPOSE. | PODS EFFECTIF.            |                      |  |  |  |
|-----------------------|---|-----|--------------|---------------------------|----------------------|--|--|--|
|                       | - |     |              | Or.                       | Argent               |  |  |  |
|                       | × | 1   | 0,956        | De 0,96 à 0,81 [0,63      | ge. ge.              |  |  |  |
|                       | × | 2   | 1,912        | [1,97] 1,91 à 1,48 [1,22  | De 2,16 à 1,50 (f    |  |  |  |
|                       | × | 3   | 2,868        | 2,82 h 2,80               | 2,97 à 2,93          |  |  |  |
|                       | × | å   | 3 824        | 3,93 ? 3,78 3,24 ? 3,01 ! | 3,88 à 3,53          |  |  |  |
|                       | × | 5   | 4,780        | 4,64                      | 4,89                 |  |  |  |
|                       | × | 6   | 5,736        |                           | 5,53 à 5,05          |  |  |  |
|                       | × | 8   | 7,648        | 7,61 à 7,26               | 7,45 à 6,85          |  |  |  |
|                       | × | 10  | 9,560        | 9,56 à 9,25               | 9,37 à 9,21          |  |  |  |
|                       | × | 12  | 11,472       | 10,94 à 10,50             | 10,82                |  |  |  |
|                       | × | 16  | 15,296       |                           | 15,08 13,07 à 12,32? |  |  |  |
|                       | × | 25  | 22,99        |                           | 22,13                |  |  |  |
|                       | × | 40  | 38,210       |                           | 37.29 à 37.06        |  |  |  |
|                       | × | \$8 | 45,988       |                           | 45,44                |  |  |  |

Cette explication n'est pas, il est vrai, entièrement satisfaisante, et elle sera probablement modifiée lorsque l'on aura un plus grand nombre de pesées que nous n'en possédons maintenant (2). Il se peut même que toutes les

<sup>(1)</sup> Beaucoup de ces pièces sont certainement des trioboles attiques.

<sup>(2)</sup> Le travail si compice de M. L. Müller dur les monnaises de l'Afrique a porté demifèrement un grand jour sur notes cette branche de la numièrantique. Nous avanos qu'il a modifié sur plan d'aux point les Méres de M. Mommen. Ce avanta statil ben vouls nous announce d'importantées courcetions à faire a chapitre dont nous nous nocupons; nous aviens néme retandé l'impression de notes travail pour les sitenders, malhererescennel is sombreuses se-cupations de M. Mommen et les diverses études ansquelles il se libre, l'out marché invantif et pérceure de mommaise ségatification de la Scile. Nous

Irrégularité de ces pièces. Bas titre de l'or. pièces que nous venons de citer ne fassent point partie d'une seule et même série; teujours est-il qu'elles sont taillées fort irrégulièrement, que celles d'or, surtout, sont d'une fabrique peu soignée et que le métal est d'un titre très bas. Il est possible que les globules que l'on voit souvent sur ces monnaies soient des indications de leur valeur, mais il est difficile d'admettre qu'il en soit toujours ainsi (1). Rien n'est plus obscur que l'origine de ce système, son analogie avec celui d'Athènes est même difficile à comprendre. Il n'est pas très-ancien, on peut le regarder comme contemporain des litrae de Syracuse, et par conséquent, on ne peut pas admettre qu'il dérive d'un autre système étranger fort ancien, par exemple, du système tyrien. Il existe un groupe de monnaies phénicieunes qui appartiennent à l'Occident, et que l'on regarde à présent comme d'anciennes monnaies numidiques, quoique par leur poids elles se rapprochent jusqu'à un certain point des pièces de Tyr (2); mais leur patric et leur origine nous

l'sèces soi-disant numidiques qui se rapprochent de celles de Tyr.

> espérons encore que cette rectification ponrra nous être communiquée avant que notre livre ne paraisse, et qu'il nous sera permis de la donuer à la fin de l'ouvrage.
>
> B.

<sup>(1)</sup> Consuliez sur ces monnaics, Beeckh, Met. Unters., p. 333 et suiv.

c) Tice-differente barbos, a gauche, avec la massae sur l'épaule droite. Si Eléphant mois dray en son comes, it vis (= 215, Moneut, Ki, Supple, 221, nº 41, p. 1, K, p° 5), — Tête jeune baurée, § Eléphant, dessous un monogramme (Moneut, Ki, Supple, 227, nº 42), p° 5, 6° 10.13, Mas. Brit. p, 1° 5), p° 1, 8′ (= 100, Thomas, Col. p, 411); p° 1, 7 (= 90, Pembrako, Col. p, 101). Sembra (105, Northweke, Col. p, 101). Sembra (195, p° 3, 96′ = 15), Mas. Brit.); 3° 1, 3′ (= 48, 3, Thomas, Rold.); 3° 2/ (= 49, 6, collection Northweit). — Tote jeune avec je chappean meelooline. b) Ejehant portast uns tour; à l'exergue, deux globoles, 1° 1,3 (= 11,2, Northweit, Col. p, 7); cette pièce est circlement Fobbe de la drachum pesante ("5,00. — Tête d'fiere celle jeune avec la massae unu l'épaule. 3' Eléphant ; 11°, 11′ (= 171, 1/2, Northweit, Col. p. 10); colts pièce sui circlement Fobbe de la drachum pesante ("5,00. — Tête d'fiere celle jeune avec la massae unu l'épaule. 3' Eléphant ; 11°, 11′ (= 171, 1/2, Northweit, Col. p. 10);

semblent incertaines; il faudra peut-être les classer dans des séries différentes.

Conclusion.

Il nous suffira de constater que les pièces siculo-phéniciennes n'appartiement ni au système attique ni à celui de la partie occidentale de l'île et qu'elles forment une catégorie tout à fait à part (1).

2 V.

Monnaies d'or et d'argent des colonies chalcidiennes en Italie et en Sieile,

Le système monétaire des colonies chalcidiennes en Sicile et en Italie est fort intéressant à étudier, mais il est fort embrouillé. Le lecteur trouvera à I annexe B le poids des diverses monaies qui le composent. Ancien système semblable à celui d'Égina.

L'ancien système est aussi clair que simple; nous donnons ici le tableau général des monnaies qui en font partie.

| LEGENDE.                                             | POURS EX  | PECTUPS. |
|------------------------------------------------------|-----------|----------|
| Iliméra YLL presque toujours rétrograde.             |           | 0,9      |
| (La drachme est souvent sans legende et l'obole n'en |           |          |
| Naxos NAXION (rétrograde)                            | 5,6 à 4,9 | 0,8 à 0, |
| Zancle DANKLE (de gauche à droité)                   | 6 à5,2    | 0,76 ×   |
| Rhegium. RECION (rétrograde)                         | 5,8 à 5   |          |
| Cumes KVME (de gauche à droite)                      | 5,44      |          |

Ces pièces sont, comme on voit, des drachmes d'Égine

<sup>(</sup>i) La principale pièce d'argent d'Agrigente pèce 19° (20 (=807 1/2, Minnet), p. 213, n° 12/, ce serait donc me pièce stituge de 5 litrae; son poids normal devrait étre de 19° (40, èt et le er ratscheraît un tétrafrachme aitique de la même espèce. — M. Borcht (Mel. Unter., p. 334) parie d'une semblable, posant 31° (27 (=515, 2, Pembroke, Caf., p. 94)); mais Burgon auure qu'étle et coulec.

dont le poids normal est de 6°,20 et des oboles de 1°,03. Le statère, pièce principale de ce système, ne se trouve pas dans cette série; nous avons remarqué plus haut qu'il en est de même en Thessalie et dans l'île d'Eubée (1), et

<sup>(1)</sup> Il est difficile d'arriver à un résultat tont à fait satiafaisant sur les monnaies de l'ile d'Eubée (comp. Breekh, Met. Unters., p. 110 et suiv.), tant parce que ieur nombre est assez restreint et leur attribution souvent incertaine, quo parce que sans aucun doute on a souvent confondu ensemble des monnaies tout à fait différentes les unes des autres. En mettant à part les mounaies qui n'appartiennent pas à Chalcis de l'ilo d'Eubée, mais à la Chalcidiquo de Thrace, alnsi que les monnaies thessaliennes des Histiéens (Borrell, Num. Chron., Il, p. 232), il reste d'abord les monnaies au type de la tête de femmo et de la tête de bœuf, dont les plus récentes portent lo nom des Euléens. Les pièces plus anciennes qui n'ont pas de légendes sont de trois valeurs différentes ; elles pésent 1157,73 (= 18t, Hunter); -5",8f (= tt0, Prokeach); -2",77 au maximum; la première de ces pièces est très-rare. Parmi les pièces plus récentes, celles qui ont une légende sont rares; quelques-unes d'entre elles ont la même valeur que les premières, par ocemple, la ptêce pesant 5",58 (= 105, Prokesch); d'aufres, plus communes, sont tout à fait différentes, et pèsent au maximum iv,tt (= 63,5, Leake) et 1v,76 (=27,4, Leako). - La série d'Érêtrie se compose do deux pièces pesant au maximum 51,6t et 2',92; on a encore do la mêmo ville de grandes pièces d'argent avec les mêmes noms de magistrat et pesant 1617,83 (cabinet do Berlin , Pinder, p. 56): elles sont fort rares. Les monnaies de Chalcia, comme celles des Eubéens, pèsent, les unes, 50,66 (=106 t/2, Mionnet, Poids, p. 124, no 1); - 20,85 (=44, Hunter); les autres, 3r,76 (=58, Hunter); - 1r,69 (=25,7, Leake); - 0r,61 (=11 1/2, Prokesch). Il eat clair qu'il y a eu ici un changement do systèmo. Les pièces de la accondo série de l'ije d'Eubéo et de Chaleis sont probablement des drachmes, des trioboles et des oboles attiques; d'antre part, celles de la sério plus ancienno sont certainement des statères, des drachmes et des trioboles du système d'Égine faibles; et nous remarquerons que les statères ont disparu de bonne heure, et n'ont été remplacés que rarement par le tétradrachme attiquo. Ce qui nous semble concluant pour reconnaître dans ces pièces le système cuboiquo proprement dit, c'est ce que nous observons dans le monnavage des colonies chatcidiennes de l'Italie et de la Sicile. Ces colonies ont eu d'abord des drachmes et des oboles taillées sur le pied d'Égine faible, et bientôt après des monnaies attiques. - Voyez au chapitre précédent, ce que nous avons dit des monnales de l'ée d'Euliée appartenant au système attique.

ce fait confirme la tradition d'après laquelle ces villes seraient des colonies originaires de Chalcis dans l'île d'Eubée.

Cumes et Iliméra sont les premières villes qui aient abandonné ce système pour adopter celui de Solon; Cumes a frappé des didrachmes du système attique, mais ils sont aussi rares que les drachmes du système d'Égine. Quant aux pièces d'Himéra, les plus anciennes portent pour légende YLL qui désigne l'ancien nom de la ville; ce nom n'a pas encore été suffisamment déterminé, mais il se rapporte évidemment aux anciens Hylliens, connus par les traditions grecques; ces monnaies appartiennent toutes au système d'Egine. Les autres pièces au contraire, sur lesquelles on lit HIMERA, sont toutes des didrachmes, des drachmes et des oboles attiques, et par conséquent postérieures à l'année 160 de Rome. Cumes adopta plus tard le système monétaire de la Campanie, tandis qu'Iliméra, Naxos, Messine et Rhegium adoptèrent le nouveau système attique et frappèrent des tétradrachmes, des drachmes et des oboles; les didrachmes sont aussi rares dans ces villes qu'à Athènes même. Les pièces sur lesquelles on voit le nouveau nom de Messana qui (Olymp, LXXIV-h, 273 de Rome) remplaça l'ancien nom de Zancle, appartiennent toutes au système attique; il en est de même des pièces d'Anaxilas de Rhegium dont la date est certaine (260-278 de Rome) (1). Cette émission de tétradrachnies et de drachmes a duré assez longtemps; car les légendes sont tantôt en caractères antérieurs à Euclide, tels

Villes qui adoptent le système attique.

> Forme des légendes.

<sup>(1)</sup> Yoye Boech, Met. Unters., p. 323. Il n'est pas probable que toutestes monaises attribuées à hausliss par Aristote insuit de fé roppée pap, ald., mais il y en a certainement dans le nombre qu'on peut faire remonter jusqu'à lui, et comme toutes sont du système attique, il faut évidemment ou qu'il ait turoduit ce aysième, ou bien qu'il l'ait trouvé dojé ciaisli.

que IMEPAION, MESSENION, NAXION, PECINON, RECINON ou RECINOX, et souvent rétrogrades, tantôt dans la forme de ceux introduits à Athènes par Euclide, l'an 351 de Rome, tels que NAZION MEZZANION, PETINOZ, PHTINON. PHINOX. On remarquera que dans ces dénominations celle qui se rapporte au tétradrachme est tantôt au masculin et tantôt au neutre; elles sous-entendent τιτράδραγμον ου διστατήρ: celle qui se rapporte à la drachme est du genre neutre, et sous-entend ήμιστάτηρον. L'émission des oboles correspondantes a duré assez longtemps, moins longtemps toutefois que celle des tétradrachmes. Toutes les petites pièces d'argent de ces villes et en particulier celles de Rhegium avec l'ancienne légende rétrograde REC, pèsent de 0er,67 à 0er,51, et concordent par conséquent avec le poids des oboles attiques. Les pièces plus récentes, au contraire, sont remarquablement plus fortes; ainsi la seule des pièces de Naxos. avec la légende NAEI au lieu de NAXI, dont nous connaissons le poids, pèse 04,88. Des neufs petites pièces de Rhegium avec PH qui ont été pesées, trois arrivent jusqu'à 0r,82, et huit dépassent le poids ordinaire des oboles, tandis que le triobolion qui porte la même légende est extrêmement léger. Nous pouvons en conclure qu'ici encore les litrae ont remplacé les oboles comme à Syracuse et à Corinthe. Cependant les types n'ayant pas été changés, il en résulte que la limite entre les pièces des deux systèmes est un peu incertaine; ainsi les pièces sur lesquelles on lit NAXI et qui pèsent de 0º,89 à 0º,60, et celles avec la légende PECI (non rétrograde) de 0er,77 à 0er,61, celles de Messine de 04,79 à 04,45, et une petite pièce d'Himéra de 0s, 73 peuvent aussi bien être des litrae que des oboles (1).

La litra remplece l'obole comme petite monnaie, et son ancienneté.

<sup>(1)</sup> Himera a en effet frappé des litrae, et la preuve nous en est fournie par

Cependant les pièces avec la légende archaïque NAXI pesant 0,89 et qui ne peuvent certainement pas être considérées comme des oboles, montrent combien la litra est ancienne dans cette partie de la Sicile.

A l'époque suivante que l'on reconnaît à la terminaison ON des légendes, le tétradrachme disparaît complétement. Naxos et Thermae émirent alors des didrachmes, des trio- de fabriquer de l'or boles et des litrae d'argent à l'imitation de Corinthe et de Syracuse. On peut ranger dans cette catégorie les pièces de Naxos avec la tête du fleuve Assinus et la légende NAEION, ainsi que le rare didrachme sur lequel on lit OEPMITAN. Dès lors Messine, les Mamertins et Rhegium ne frappèrent pour ainsi dire plus de grosses pièces d'argent, mais seulement des petites, et encore en quantité fort minime. On peut certainement attribuer à cette époque les pièces fort rares qui portent la légende PHΓINΩN, ainsi qu'une grande partie des litrae d'argent dont nous avons parlé ci-dessus, et sur lesquelles on lit MEX et PH.

plus récente : les villes consent et les grosses pièces d'argent disparalasent au moment oh commencent les pièces du Brattism.

Époque

Comme pour combler cette lacune, on voit apparaître tout à coup les nombreuses pièces d'or et d'argent du Bruttium; toutes avec des légendes en caractères récents BPETTIΩN. On pourrait croire qu'à la suite d'un traité ou d'une convention entre les villes de cette contrée l'émission des pièces d'or et des principales pièces d'argent fut confiée à un pouvoir central, et que les villes elles-mêmes ne nurent plus émettre en leur nom particulier que les petites fractions en argent et des monnaies de cuivre; nous ver-

une pièce à fleur de coin du Cabinet de France (Figure nue sur un bélier. n Monstre) et qui pèse 01º,85. L'hésitalion de M. Mommsen vient de ce que ce savant n'avait connu de cette monnaie que des exemplaires très-usés dont le polds était réduit à 0º,73 (A. Salinas, Revue mon., 1864, p. 58, note 2.), B.

Poids des pièces du Bruttium, rons plus tard le même fait se renouveler au profit de Rome, lorsque son autorité s'étendit sur l'Italie entière. Il est difficile de déterminer l'étalon qui à servi de mo-

dèle aux monnaies du Bruttium. Les pièces d'or sont en général des drachmes et des trioboles du système attique (1). tandis que les monnaies d'argent, ainsi que les pièces assez rares sur lesquelles on voit la légende PHIINON et qui, évidemment, appartiennent à la même série, sont d'une espèce tout à fait particulière. Celles du Bruttium présentent trois variétés : elles pèsent de 54,77 à 54,65; de 5 grammes à 4sr,3 (2), et enfin de 2sr,5 à 2sr,2; les deux pièces de Rhegium pèsent 3r,28 et 1r,18. Pour trouver des monnaies analogues en argent, il faut aller les chercher en Sicile; et en effet, les pièces d'Agrigente, de date plus récente, au type de l'aigle, présentent des poids correspondants; la plus forte pèse 31,57 et l'autre 17,17. Il en est de même des monnaies de Syracuse avec les noms des souverains qui régnèrent entre Agathocle et Hiéronyme; on peut citer en particulier toutes les pièces d'argent de Pyrrhus de fabrique positivement sicilienne, qui pèsent de 5er,6 à 5er,4, et celles d'Iliéron II, en petit nombre, qui pèsent de 5s,68 à 5s,06 (3). Ce rapprochement peut servir à déterminer d'une manière au moins approximative la date des pièces des Bruttiens et des dernières pièces de Rhegium. L'or gréco-sicilien nous fournit aussi des poids semblables à une époque anté-

L or resemblance avec les mounales sicilieures.

Il est fait mention de ces pièces d'or dans une ancienne inscription du Bruttium, Corp. inscr. gr., nº 5713 : Τὸς τρίς γρωτίως,

<sup>(2)</sup> On peut leur adjoindre une pièce isolée qui pèse exceptionnellement 5º,29, et quelques autres qui pèsent un peu moins.

<sup>(3)</sup> La pièce de Tauromenium avec la légende TAYPOMENITAN, pesant 5-7,61 (= 87, coll. Northwick) est frappée sur le même pied.

rieure (1). Une grande partie de ces monnaies sont des drachmes du système attique, des tétroboles (auxquelles il faut joindre les pièces en électrum ayant le poids du pentobole), des trioboles et des oboles du même système; mais il n'existe pas d'autres monnaies d'or qui puissent entrer dans cette catégorie. Ainsi, et avant tout, ce ne seront pas les belles pièces d'or de Syracuse au type de la tête de femme, à Roue dans un carré creux, copies évidentes des premières pièces d'argent quoique beaucoup plus récentes que celles-ci, et cependant qu'on doit considérercomme les plus anciennes monnaies d'or de Syracuse, Elles pèsent de 1st,17 à 1st,13 et 0st,53. Évidemment elles représentent des unités et leurs moitiés. Nous en trouvons de semblables parmi les pièces d'or les plus récentes de Tauromenium qui pèsent de 15°,08 à 05°,86, et parmi celles de Géla de 1º,15 à 0º,85 (si toutefois ces dernières ne sont pas fausses). Nous ne pouvons partager l'opinion de M. Beckh (2) qui croit y voir le trihémiobolion attique dont le poids normal est de 117,09 : d'abord parce que celles de ces pièces qui sont les plus anciennes et en même temps les plus régulièrement frappées dépassent presque toujours ce poids, et ensuite parce qu'il nous est-impossible d'admettre que pendant un espace de temps aussi long Syracuse n'a pas émis d'autres pièces d'or que des monnaies de la valeur du trihémiobolion, et que Tauromenium et Géla n'en ont jamais en d'autres (3). On ne peut évidem-

Fibees d'or siciliennes qui ressemblent à celles du Bruttium,

<sup>(1)</sup> Le poids de ces plèces se trouve à l'annexe B.

<sup>(2)</sup> Met. Unters., p. 328. .

<sup>(3)</sup> Les nombreuses pièces d'or gréco-siciliennes de la collection Northwick confirment en general les anciennes données sur le peids de ces nomnaies. Nous cropons rependant devoir citer plus particulièrement les pièces suivantes: llercule cloufant le llon, 5°,82 (= 89,8° de Syraeuse; Tétel d'A.

ment ranger daus le système attique ni les monnaies d'or au type de la lyre (pesant de 1º,87 à 1º,83), ni celles où l'on voit llercule étouffant le lion (de 5º,70), ni les pièces analogues avec le nom d'Agathocle (de 5º,75 à 5º,6), ni enfin celles de Syracuse avec la tête de Diane Sotira (de 7º,14 à 6º,51). M. Bockh lui-même le reconnait en partie. La ressemblance des pièces d'or d'Agathocle avec les pièces siciliennes de Pyrthus en argent est frappante et n'a pas échappé à ce savant.

Quelle est la pièce qui a servi e prototype à l'or du Bruttiom.

Ce sera sans aucun doute par des pièces d'or analogues que nous parviendrons à expliquer le pied monétaire de ces monuaies; d'abord, parce que le poids de la litra d'argent (de 047,87) est hors de toute proportion et ne peut se combiner avec ces différentes monnaies, et parce que les pièces d'or taillées sur ce pied sont plus anciennes que les pièces d'argent qui y correspondent. Nous trouverons tout naturellement cette explication dans les anciennes pièces d'or de Syracuse (de 12,17 et de 04,53); en effet, de même que la valeur de la livre de cuivre est représentée en argent monnayé par la litra d'argent, les principales pièces d'argent, qui étaient à cette époque le tétradrachme ou double statère attique et le statère, ont pu aussi avoir leur équivalent en or. Aristote (1) nous apprend qu'il y avait à Cyrène des tétrastatères, des statères et des demistatères en or; nous ne connaissons pas de pièces de ce poids dans la série monétaire de Cyrène, mais si nous fai-

pollon et le trépled,  $1^{\alpha}, 23$  ( $\Rightarrow$  19) de Tauromenium; enfin deux pièces ave la leigende  $\Pi A$  en monogramme : Tête de Minerve,  $\eta^i$  Chouelte,  $0^{\alpha}, 53$  ( $\Rightarrow$  8 11). Tête d'Apollon,  $\hat{\eta}^i$  Lyre,  $0^{\alpha}, 33$  ( $\Rightarrow$  5 13). Cette dernière pièce, evidemment un hémiobolion attique, est toute nouvelle; la pièce d'or de  $0^{\alpha}, 53$  se rattache aux pièces de Syracus du même polds.

<sup>(1)</sup> Cité par Pollute iX. 62.

sons réflexion que les valeurs de l'or et de l'argent devaient être dans la proportion de 1 à 12, comme en Égypte, nous trouverons que les pièces d'or de la Cyrénaïque, qui ont le poids du tétrobole et de l'obole (1), et qui ne sont pas rares, représentent tout juste la valeur du tétrastatère et du statère d'argent; il est donc probable que c'est de ces pièces qu'Aristote a voulu parler. En appliquant le même calcul à la Sicile, et en supposant l'or et l'argent dans la proportion de 1 à 15, proportion dont l'exactitude n'est pas, il est vrai, rigoureusement prouvée, mais qui nous paraît suffisamment exacte, le tétradrachme attique de 17º,46 pourra être représenté en or par une pièce pesant 45,164 (1 obole 3/5), et le didrachme par une pièce d'or de 0s, 582; ce résultat correspond exactement au poids réel des pièces que nous possédons, et nous aurons ainsi très-probablement l'unité demandee.

Tableau comparatif de l'or et de l'argent, montrant toutes les espèces de monnaies qui peuvent se développer sur cette base.

| 87 | WHITES D'UR. |         | VALETR        | EN OR.   | TALETE EN ABGENT.  |         |  |  |
|----|--------------|---------|---------------|----------|--------------------|---------|--|--|
|    | 1            | OI<br>f | ooles.<br>3/5 | Grammes. | Drachmes attiques. | Litrae. |  |  |
|    | 1 3/5        | 2       | 14/25         | 1,862    | 6 2/5              | 32      |  |  |
|    | 2            | 3       | 1/5           | 2,329    | 8                  | 40      |  |  |
|    | 3            | 4       | 4/5           | 3,493    | 12                 | 60      |  |  |
|    | 4            | 6       | 2/5           | 4,657    | 16                 | 80      |  |  |
|    | 5            | 8       |               | 5,821    | 20                 | 100     |  |  |
|    | 6            | 9       | 3/5           | 6,986    | 24                 | 120     |  |  |
|    |              |         |               |          |                    |         |  |  |

Ce tableau explique la valeur de toutes les pièces dont il

Burckh, Met. Unters., p. 133. — Mionnet, Poids, p. 208. Nous n'avons jameis rencontré d'hémioboles en or.

Volenr en argent de la monnale d'or.

vient d'être fait mention et leurs rapports. Les pièces de Syracuse avant pour type la tête de Diane Sotira , llercule ou la lyre valent en argent 120, 100 ou 32 litrae fortes. celles d'Agathocle 100 litrae. Les didrachmes d'or de Pyrrhus, les drachmes d'or du même prince, d'Hicétas, d'Hiéron et du Bruttium, ainsi que les trioboles d'or du Bruttium devront être considérées comme des pièces valant 150 litrae, la moitié et le quart de cette valeur; absolument comme nous avons vu que les tétradrachmes d'argent de la monnaie de Syracuse représentent plutôt des pièces de 20 litrae que des pièces de 4 drachmes. A Syracuse l'argent a été longtemps en faveur, et à cette époque la monnaie d'or n'était énise que rarement et en petite quantité; dans les premiers temps de son règne, Agathocle avait frappé des tétradrachmes d'argent, mais après avoir pris le titre de roi, il ne frappa plus que de la monnaie d'or; il paraît s'être déterminé à prendre ce parti surtout à cause du profit qu'il devait en tirer, l'or monnayé étant à l'argent monnayé dans la proportion de 4:45.

Influence de ce changement sur la fortune publique. de 1:15.
L'adoption de l'étalon d'or pour la monnaie d'argent eut pour la fortune publique des résultats bien plus graves que n'en avait eu le changement de métal pour la principale monnaie. En effet, si les Bruttiens, à l'exemple de Pyrrhus et d'Iliéron, firent frapper des pièces d'argent d'un poids égal à celui des pièces d'or de 100 litrae, si la ville d'Agrigente en émit du même poids que les pièces d'or de 60 et de 20 litrae, évidemment ces innovations n'avaient d'aurre but que d'arriver au r'ésultat que Denys avait déjà obtenu par la réduction qu'il avait fait subir aux unonnaies, c'est-à-dire à l'abaissement de la valeur réélle de l'unité de compte, dans le but de faciliter le payement

des dettes. La valeur d'un victoriat (1) que Festus donne au talent de Rhegium est encore une preuve de cette dépréciation. Évidemment ce tarif officiel de la monuaie de cnivre (semblable à celui qui fixait la valeur du talent de Syracuse à 3 deniers), date de l'époque où, quoiqu'il existat encore des pièces de cuivre indigènes, le sesterce romain était devenu l'unité d'argent à la place de la litra de Rhegium: cependant comme, dans l'origine, ce tarif a dû nécessairement être basé sur les anciennes valeurs monétaires du pays, il peut nous donner une indication suffisante de la proportion qui existait entre la litra d'argent de Rhegium et la litra de cuivre à l'époque où la première fut supprimée. En supposant donc, ce qui est parfaitement admissible, que la litra d'argent de Rhegium valait autant que celle de Syracuse, et que les Romains les remplacèrent l'une et l'autre par leur sesterce, il en résultera que la litra d'argent de Rhegium valait 60 litrae de cuivre ou de compte; ou en dernière analyse, que la litra de compte de Syracuse est le dixième de la litra d'argent, et celle de Rhegium seulement le soixantième de la même litra. Il y a donc eu à une époque quelconque dans cette dernière contrée une réduction de l'unité de compte à un sixième de sa valeur primitive, et il est probable que cette réduction est due à l'adoption de l'unité d'or pour la monnaie d'argent. Que Pyrrhus et Hiéron aient trouvé ce changement déjà établi dans le pays des Bruttiens, ou que Pyrrhus l'ait introduit à Syracuse, toujours est-il que cette innovation ne dura que peu de temps dans cette dernière ville, tandis qu'elle resta définitivement dans le pays des Bruttiens. En prenant

Le tarif romain d'après Festus peut donner la поващее de la proportion qui existait aupersyspt.

(1) Nous n'avons aucune raison pour supposer qu'il s'agit ici de l'ancien vic-

toriat valant 3 sesterces, et Festus n'avait certainement en vue que le quinaire.

la proportion de 1:15, la pièce d'or de 100 litrae fortes devait valoir à Syracuse 1,000 litrae de compte, et à Rhegium 6,000 litrae ou 50 talents de compte; la pièce d'argent qui aurait eu le même poids que cette pièce d'or, devait valoir d'après la même proportion, 66 2/3 litrae de compte à Syracuse et 400 à Rhegium.

Au surplus, il paraît que la pièce d'argent pesant 5º,82, c'est-à-dire autant que la pièce d'or de 100 litrae, devint la drachme qui servit de base à la série monetaire du Bruttium et de Blugium. Les pièces de 5º,77,5º,20, 4º,54 nous semblent devoir représenter les diverses réductions que cette drachme a éprouvées successivement. Les pièces de 3º,28 seront alors des trioboles, celles de 2º,5 à 2º,2, qui sont les plus communes, deviendront des demi-drachmes, et la pièce de 1º,18 sera le cinquième de drachme ou la litra.

# g VI.

## Monnaies de cuivre des colonies chalcidionnes.

Premièree pièces de cuivre à Himéra et à Rhegium. Les monnaies de cuivre des colonies chalcidiennes méritent de fixer notre attention. Elles sont, comme de raison, plus récentes que les pièces du système d'Égine, et elles sont même encore fort rares à l'époque des tétradrachimes. Les plus anciennes se rapprochent, pour le style et pour le temps, de celles de Syracuse dont nous avons parlé plus haut. Elles ont été frappées à Himéra et à Rhegium; les premières ont pour type le coq et au revers six, quatre ou deux globules (1), elles mont pas de

<sup>(1)</sup> Minimet, I, p. 241, Himera, nº 275, 276, 277. — Leake donne une piece marquee de six globules resant 14°.06 (= 217.5, grains).

légende; le type des secondes est une tête de lion sur le droit, avec la légende RE et un globule sur le revers (1). Pour le type, la dimension et le poids êlles se rattachent aux oboles ou plutôt aux litrae d'argent sur lesquelles on lit RECL. Par leur analogie avec les monnaise de Syracuse il est facile d'y reconnaître des hémilitrae, des tétrantes, des hexantes et des onces d'argent. Toutes ces pièces sont peities, lègères et d'une valeur purement conventionnelle : ainsi la pièce de cuivre de Rhegium d'un dou-zième de litra, dont la valeur en argent serait de 0°,073, ne pèse que 0°,92.

Peu à peu le monnayage de cuivre prit plus d'importance; il est cependant difficile de rien dire de certain sur les pièces de cette seconde période, parce qu'elles ne portent pas de marques indiquant leur valeur. Il est évident que cette valeur, nominale ou reelle, était alors trop connue pour avoir besoin d'être indiquée, et que le besoin d'en rétablir le signe ne se fit sentir qu'à la suite de la confusion que durent amener, plus tard, les nombreux changements qui furent successivement introduits. Les pièces du Bruttium avec deux globules semblent être les plus anciennes (2) de la alernière période, car on ne voit, en général, ces

Importance croissante de la monnele de cuivro.

<sup>(1)</sup> Eckhel, Doctrina Num., Vet. I, p. 178. — Carelli, Numnorum veterum Balier descriptio, nº 32 (0º°, 92 = 18 grains), pl. CXIV, n° 23. Les monnales de cuivre avec les légendes RECI, RECIN, RECINON, que l'on trouve dans cet ouvrage sous les n° 23, 25, 26, et dans Mionnet, I, Suppl., p. 348, n° 1010, 1052, 1053, nous insolrent leu de cendionee.

<sup>(2)</sup> Elles pésent 18<sup>n</sup> (= 250, Carelli, I. et i., n° 12?), 11<sup>n</sup> i, (=1 5), 6, loth., collection de M. Posern-Kleily; 15<sup>n</sup> i, 7 (= 367, Carelli, ibid., n° 128); 13<sup>n</sup> (= 15 carats, Arigoni, I, 11). Le quadrans des Bruttiens, dont parle M. Bæckh, Metr. Unterz., p. 361, nous semble appartenir pluiót à Brundisium.

Monnaies des Mamertins et de Rheginia, Leuis marques. marques sur les pièces des Mannertins (1) et de fihegium (2) que peu de temps avant la fermeture définitive des ateliers monétaires de ces villes et lorsque cenx du Bruttium étaient déjà supprimés. Les chiffres que l'on voit sur ces pièces indiquent six, cinq, quatre ou trois unités, et cette unité est toujours l'once de la litra d'argent; de sorte que ces mêmes pièces devaient valoir 15, 20, 25 et 30 litrae de compte. Les signes de la valeur sont les mêmes que sur les anciennes

### (I` Aveè la légende MAMEPTINΩN :

- ..... Tete d'Apollon. R Victoire deboui (Mionnet, I, p. 257, u\* 410).
- ...... Tête de Jupiter. nº Personnage nu, debout, avec le bouclier et la fauce (Mionnet, 1, Suppl. p. 403, n° 288).
  - P Le même type d'un plus petit module (Mionnet, I, p. 257, n

    403, et 404, I, Suppl., p. 402, u

    281-287).
    - T Tete d'Apollon, n' Semblable au precédent; quelquefois le personnage est assis ou bien il lient un cheval par la crinière (Mionnel, I, p. 258, nº 419, 420, et 1, Suppl., p. 404 et 405, nº 295, 297, 200).
- III Tete d'Apollon. n' Victoire debout (Mionnet, I, p. 257, n<sup>∞</sup> 408, 409).

### (2) Avec la légende PHΓINΩN :

- P Double têle de femme, § Personnage barbu assis (Carelli, Deser., nº 141-151, pl. CXCIX, nº 91-102).
- Tete de Diane. n° Apollon assis (Carelli, Descr., n° 132-134, pl. CXCVIII., n° 80-82).
   Téte casquée de Minerve. n° Minerve debout (Carelli, Descr., n° 132-134).
- n\*135-140, pl. CXCIV, n\*\* 33-34).

  Tete d'Apollou et de Diane, n Trepled (Carelli, Descr., n\*\* 107-
- 110, pl. CXCVII, non 71-76.

  IIII Tèle de Diane. n' Lyre (Carelli, *Descr*, non 126-13t, pl. CXCVIII, non 95).
- IIII Têtes laurées des Dioscures. 8 Divinité debout (Carelli, Descr., nº 161-218, pl. CC, nº 118-126).
- W Tele d'Erculape, nº Hygie debout (Carelli, Descr., nº 152-157, d'un plus grand module; 158-163, d'un plus petit module, pl. CX/IX, nº 103-113).

pièces de l'Italie ou de Syracuse, avec la différence que la moitié est indiquée par six globules, et que l'on ne voit jamais le signe S sur aucune d'elles. Les valeurs de 1 et de 5 onces sont indiquées sur les pièces plus récentes par le signe I et par le P grec. Les pièces qui nous ont été conservées indiquent assez les nombreux changements que subit le système monétaire dans ces contrées; ainsi on a des hexantes du Bruttium dont la valeur en argent est d'environ 0er. 146 et qui pèsent jusqu'à 18 grammes, ce qui leur donne une valeur réclie à peu près égale à la moitié de leur valeur nominale, tandis que les anciennes pièces de cuivre n'ont matériellement aucune valeur intrinsèque. Ce fait (l'augmentation du poids des pièces de cuivre) se retrouve en Sicile et en Egypte. On ne peut pas l'attribuer à l'influence de la monnaie de cuivre italiote, et on peut facilement l'expliquer autrement, Dans l'origine les pièces de cuivre n'étaient frappées que rarement et dans des cas de grande nécessité: on les considérait plutôt comme des signes représentant une valeur que comme une véritable valeur, on peut les comparer à des monnaies obsidionales ou des assignats. Quand plus tard leur emploi fut tout à fait adopté dans les systèmes monétaires, et qu'elles commencèrent à être frappées en grande quantité et régulièrement, l'ancienne habitude de ne considérer comme monnaies réelles que celles qui avaient une valeur intrinsèque, fit augmenter leur poids, et elles devinrent ainsi à cette seconde période une espèce de milieu entre la monnaie réelle et la monnaie de confiance. Enfin lorsque, dans la suite, la transformation continuelle des monnaies amena petit à petit la définitive du cultire dépréciation matérielle du cuivre, les pièces de cuivre redeviurent un signe représentatif saus aucune valeur intrinsèque. Les monnaies de Rhegium nous font con-

Les pières de cuivre plus récentes plus fortes one les enclepage.

Dépréciation monnayé,

Variations de la monnale de cuivre de Rhegium et surfrappes.

naître la suite de toutes ces variations : ainsi les dernières pièces de cuivre valant 5 onces, pèsent trois fois moins que celles de 2 onces du Bruttium d'une époque antérieure; les anciennes pièces de Rhegium de 5 onces, sur lesquelles on voit une divinité assise, sont plus grandes et à peu près deux fois plus pesantes que celles qui ont pour type Minerve debout. Les pièces de 4 onces marquées de quatre globules sont plus grandes et trois fois plus lourdes que celles dont la valeur est indiquée par le signe IIII. Chacune de ces transformations se retrouve aussi sur les pièces de 3 onces au type d'Ilvgie. Ces changements expliquent la fréquence des surfrappes que l'on remarque dans la monnaie de Rhegium. Parmi les pièces gravées dans l'ouvrage de Carelli trois au type de la tête d'Apollon avec le trépied au revers et sans marque de leur valeur ont été surfrappées pour devenir de grandes pièces de 3 onces: trois pièces de 4 onces marquées de quatre globules ont été surfrappées pour devenir des pièces de 5; enfin huit pièces de 4 onces au type de la lyre sont devenues des pièces de même valeur avec la divinité debout. Ces variations de la petite monnaie analogues à celles qui eurent lieu en Sicile (1), ne sont, du reste, que des modifications sans importance réelle, et il ne faut pas les confondre avec ces révolutions monétaires qui modifient l'unité de compte, comme la suppression de l'as libral à Rome, comme la réduction de l'argent à Syracuse, sous le règne de Denys, et même comme cette crise monétaire du Bruttium et de la

<sup>(1)</sup> Ainsi Leake (Invular Greece, p. 50), donne eucore, outre l'hémillitron d'Himéra de 14º,00 (ci-dessus, p. 131), d'autres pièces qui ont aussi la marque de leur valeur, mais qui, d'après leur type, doivent être plus récentes; elles pèsent 9º,46 (= 146), 5º,73 (= 88,5) et 3º,63 (= 59).

Sicile, qui a laissé sur les monnaies de cuivre de Rhegium et des Mamertins des traces si profondes.

Parmi les pièces qui portent l'indication de leur valeur, il en est une qui, par son poids et sa dimension, devrait valoir moins de 3 onces, et sur laquelle on voit cependant le nombre XII en chiffres romains (1). D'après la méthode italosicilienne, les chiffres n'indiquent pas le nombre des divisions de l'unité supérieure, mais le nombre des unités inférieures; le chiffre XII doit donc indiquer douze unités. Or il est clair que cette unité ne peut être que la litra de compte, comme nous l'avons vu pour la pièce marquée :XIII, c'està-dire la plus petite unité possible; ainsi cette pièce vaudrait le cinquième de la litra d'argent ou 12 litrae de compte. Dans la division originaire de la litra par onces l'existence de pièces d'un cinquième est difficile à justifier. et cependant quand on voit des pièces de 30, 25, 20 et 15 litrae de compte, pourquoi ne pas en admettre aussi de 12?

On peut considérer ce système comme particulier au pays des Bruttiens et à Messine, où il se maintint jusque vers l'époque de la Guerre Sociale; il ne s'appliquait plus, dans les derniers temps, qu'aux monnaies de cuivre. Dans tout ce pays les monnaies des colonies latines de Copia et de Valentia appartiennent scules au système des as; toutes les autres peuvent se rattacher à la monnaie de Rhegium. Nous pouvons citer celles de Pétélia qui,

Limites de co système.

a

d'après leurs marques, valent 1, 2 et 3 onces, celles de la

<sup>(1)</sup> Rhegium, Tête d'Apollon, ŋ Les Dioscures à cheval (Carelli, loc. cit., nº 219 - 222); le polds varie de 2º à iº,7. — Messine. Tête d'Hercule jeune, ŋ Diane marchaul (Mionnei, I, p. 259, nº 424; I, Suppl., p. 405, nº 205).

Lucanie qui n'out pas de marques indiquant leur valeur (1), les nombreuses monnaies de Locres, celles de Vibo, de Medma, de Nucéria (dans le Bruttium). Il est clair que ces ateliers restèrent encore en activité après que Rome eut centralisé à son profit la fabrication de la monnaie d'argent. Les nombreuses pièces des Mamertins en particulier doivent toutes être postérieures à cette époque, car on y voit leur valeur indiquée en chiffres romains comme sur celles de Rhegium.

g VII.

Système monétaire de Tarente et d'Héraclés. - Le voyog et la litra de Tarente.

Les systèmes monétaires de Tarente et d'Héraclée ont pour base une pièce d'argent dont le poids effectif ne dépasse pas le maximum de S<sup>ir</sup>, 23 (2); nous avons vu plus

<sup>(1)</sup> Les trois variétés suivantes Indiquent parfaitement la distinction des espèces et des époques :

<sup>1-</sup> Miperve marchant, ΛΟΥΚΑΝΟΜ, 15°,2 (= 298, Carelli), 14°,2 (= 218, Carelli), 14°,8 (= 270, Carelli), 45°,7 (Caia, de Berlin, voyer Mionnet, 1, p. 150, m° 185); le même type et la légende ΛΥΚΙΑΝΩΝ 16° (= 273, Carelli), 12°,8 (= 231, Carelli).

<sup>2&</sup>quot; Aigle, ΛΟΥΚΑΝΟΜ, 9",5 (Cab. de Berlin, Mionnel, I, Suppl., p. 294, n" 632), ou bien ΛΥΚΙΑΝΩΝ, 7",2 (= 141, Carelli).

<sup>2-</sup> Jujiter marchant à droile, ave la légende ΛΟΥΚΑΝΟΜ, 3°,6 (Cab. de Berlin, Mionnet, 1, Suppl., p. 201, n° and), 3°,4 (lédel.), 3°,2 (e=6, Carelli), 3°,2 (e=6, Carelli), ou lète, Jujiter dans un char et la légende ΑΥΚΙΑΝΩΝ, 3°,6 (Cab. de Berlin, Mionnet, Joc., cil., n° G1). Cas pièces doivent représenter le tripie de l'unité, le double de l'unité et l'unité aimpte.

<sup>(2)</sup> Les pièces de Tarente et des colonies achéennes, les plus fortes que nous connaissions, ne pèsent pas au-dessus de 8º (86 (de Tarente, Mux. Brit., n° 10); 8º,47 (deu Caulonia, Carelli, pl. CLAXXVIII, n° 1); 8º,47 (deux exemplaires de Veira, Carelli, Pever., n° 35 et 31, pl. (SAXXVIII, n° 10); 8º,27 (de Veira, Carelli, Pever., n° 35 et 31, pl. (SAXXVIII, n° 10); 8º,27 (de Veira, Carelli, Pever., n° 35 et 31, pl. (SAXXVIII, n° 10); 8º,27 (de Veira, Carelli, Pever., n° 35 et 31, pl. (SAXXVIII, n° 10); 8º,27 (de Veira, Carelli, Pever., n° 35 et 31, pl. (SAXXVIII, n° 10); 8º,27 (de Veira, Carelli, Pever.)

haut l'origine de cette pièce. Aristote nous a conservé son Nomes de Terente nom νόμος (1), et nous la voyons mentionnée sur les tables d'Héraclée qui fixent le taux des amendes en mines et en nomes (νόμος) (2). Parmi les divisions les plus anciennes nous trouvons des demi-nomes, avec le type du demi-hippocampe, tandis que l'hippocampe tout entier se voit sur le nome. Il n'existe dans cette série ni tiers, ni quarts, ni sixièmes de l'unité. Les petites pièces d'argent sans légende, mais évidemment frappées à Tarente, sur lesquelles on voit la coquille et la roue, et qui forment une suite décroissante pesant de 0er,87 à 0er,69, se rattachent évidemment aux nomes d'ancien style, au type du héros à cheval sur un daupkin et de la roue à quatre rayons au revers avec la légende TARAS. Cette observation s'applique également aux petites pièces qui ont pour type la coquille et la

leurs divisions.

Carelli, ibid., nº 32, pl. CXXXVII, nº 20); 8º,31 (de Tarente, Carelli, ibid., nº 113, pl. CIX nº 102; de Caulonia, Carelli, pl. CLXXXVIII, nº 2), Toutes les autres pèsent au-dessous de 8º,23. - Sur les sept pièces plus fortes que les autres que nous venons de citer, les deux de Caulonia sont seules anciennes, les autres sont plus récentes. On en trouve même de lout à fait semblables qui pésent le poids ordinaire; ainsi une pièce de Tarente avec la legende ΦΙΛΟΚΛΗΣ et ΛΥ, tout à fait semblable à celle de 8º,68, ne pèse que 7st,93 (= 1221/2, Hunter, nº 75). Il v a donc eu évidemment ici méprise ou fromperie de la part du monétaire. Car la seule monnaie d'or de cette espèce dont nous connaissions le poids pèse 7º,92, et eu fixant le poids normal à 84,23, nous l'avons estimé plutôt frep haut que trop bas. Le didrachme de Corinthe, qui a été le prototype de ces pièces, est beaucoup plus fort; il pèse ordinairement 817,66 à 847,50, et ne s'éjoigne par conséquent pas beaucoup du poids normal attique, 8º,73.

<sup>(1)</sup> Poliux, IX, 80 : Αριστοτέλης έν τη Ταραντίνων πολιτεία καλεϊσθαί φησι νόμισμα παρ' αύτοις νούμμον, έφ' ού έντετυπώσθαι Τάραντα τον Ποσειδώνος δελείνι έπογούμενον. Ce type est surtout particulier aux statères.

<sup>(2)</sup> Δύο μνᾶς άργυς ω el δίκα νόμως άργυρω. Corp. insc. gr., nº 5774, ligne [23, li est bien probable que le mot ápyução a été mis ici plutot par opposition aux monnaies d'or qu'à celles de cuivre.

tête de femme ou la coquille et le dauphin. De même que le nome de Tarente, dont le poids varie de 8º,11 à 7º,70, est une copie du statère de Corinthe ou de Syracuse, ces petites pièces sont évidemment des copies de la litra de Syracuse et leur poids normal de 0s.82 ne se trouve que rarement dépassé dans quelques pièces isolées. La plupart de celles qui ont pour type une coquille et une tête de femme, ou une coquille et un dauphin sont des hémilitrae; elles pesent 0er,44, 0er,41, 0er,38, 0er,36 et audessous. Nous retrouvons de même le quart de la litra, autrement dit le trias, dans la pièce marquée d'un T avec 3 globules qui pèse 0st,18 et au-dessous (1). Enfin on peut reconnaître l'hexantion dans la plus petite pièce sur laquelle on voit une tête de femme et la roue, qui pèse effectivement 0er.11, et dont le poids normal devrait être 0sr.14. Nous aurons donc la série des monnaies de Tarente de la première époque ainsi composée :

Pièces de Tarente de la première époque. 1° Le nome; 2° Le demi-nome:

3º La litra;

4º La demi-litra (hémi-litra);

5° Le trias;

6° L'hexante.

Influence simultanée d'Athènes, de Syracuso et des villes de la Grande Grèce,

Comme nous l'avons dit plus haut, il est facile d'y reconnaître l'influence que les villes voisines d'origine achéenne ont exercée, en même temps qu'Athènes et Syracuse, sur la formation du système monétaire de Tarente.

<sup>(</sup>i) Il se pourrait cependant que le T fut l'Initiale du mot Tarente comme sur les autres pièces de la même ville, el nous devons avouer qu'il n'est pas bien certain que les trols globules ne soient pas de simples ornements sans aucune signification numérique.

L'unité de compte, ainsi que le montrent les tables d'Héraclée, n'était pas la livre de cuivre comme à Syracuse, mais le statère, et de là vient que ce même nom de vouos désignait en Sicile la litra et à Tarente le statère. Il paraît que l'étymologie de ce mot répond à l'idée de division, ou plutôt, de l'unité comme partie d'un tout, et il est devenu tout naturellement le nom de l'espèce de monnaie qui représentait cette unité. Au point de vue historique, il est important de remarquer que la litra d'argent représentait à Syracuse la valeur d'un poids de cuivre déterminé, et formait la base de tout le système monétaire, tandis qu'à Tarente et à Corinthe la litra n'était de fait qu'une division du statère et nullement l'unité de compte, et que, par conséquent, l'argent seul servit de base au système monétaire de ces deux villes. De là vient certainement que la petite monnaie de cuivre ne fut usitée à Tarente que fort tard et en trèspetite quantité, tandis que la petite monnaie d'argent v était très-abondante et continua à y être émise jusque dans les derniers temps : c'est justement l'inverse de ce que nous avons vu à Syracuse.

Différence des litrae de Taranto et de Corintho avec celle de Syracuse.

Plus tard le système monétaire de Tarente éprouva quelques modifications. Nous voyons apparaître d'abord la monaite d'or plus nombreuse ici que dans aucune autre ville de l'Italie. Cette monnaie d'or conserva le poids et la division de celle d'Athènes, avec cette seule différence qu'à la suite des difrachmes, drachmes, ttroboles, tiroboles, dioboles et oboles, il y eut aussi des litrae de 0°,00 à 0°,85 et des hémi-litrae de 0°,30°, ce qui prouve combien la division par ditièmes de statere était profondement enracinée dans les habitudes des Tarenties. Nous retrouvons ici un singulier rapprochement à faire avec les pièces d'or de la Cyrénaïque; à Tarente comme à Cyrène

Seconde époque de le monnais de Tarente. Commencement de le

de le monnaie d'or. L'or suit le système attique sauf l'adjonction de la litra. toute la série d'or attique a été conservée, seulement la pièce d'un cinquième de drachme d'or pesant 0°,87 a été ajoutée (1).

Nous ne savons pas quelle était la valeur de convention que les Tarentins dounaient à leur mounaie d'or; nous savons seulement qu'il n'existe pas de proportion rationnelle entre le poids de la monnaie d'or et celui de la monnaie d'argent; on pourrait supposer que les litrae d'or de Tarente, et celles de la Cyrénaïque, n'ont été fabriquées que dans un but commercial et comme l'équivalent du statère corintho-sicilien.

l'ièces d'argent de cette seconde époque.

<sup>(</sup>i) Treiz de ces pièces se trouvent nu calabre de France; leurs poids son les usivants;  $0^{\circ}$ ,  $0^{\circ}$ ,  $0^{\circ}$ . In 1/2, Monor, V. N. p. S.,  $0^{\circ}$ ,  $0^{\circ}$ . In  $0^{\circ}$ ,  $0^{\circ}$ .  $0^{\circ}$ ,  $0^{\circ}$ ,

l'époque la plus récente, qui reproduisent l'ancien type, Taras sur le dauphin, et dont le poids varie de 64,6 à 64,1, Sur ces dernières monnaies on voit ordinairement des noms de magistrats et le sigma des légendes est souvent lunaire.

Les nomes d'Héraclée, qui appartiennent tous à l'époque Komps d'Héraclée. postérieure à Euclide, suivent les nomes de Tarente dans les variations de leurs poids; les demi-nomes sont rares, ils ont le même type que le nome entier, et appartiennent à la période des nomes les plus forts; leur poids va jusqu'à 317,9. Les nombreuses pièces de Tarente et les rares pièces d'Héraclée sur lesquelles on voit la tête casquée de Minerve et la chouette au revers, sont toutes, ou du moins pour le plus grand nombre, de la dernière époque et ne dépassent pas 3sr, 2.

> 4'Héraclée et les diabolrs de Tarente

Nous ne connaissons pas de tiers ni de quarts de nomes frappés à Iléraclée, mais seulement des sixièmes, avec la légende archaïque HE; comme il n'existe pas de nomes correspondants à ces sixièmes, il paraît assez vraisemblable qu'Héraclée a été à une certaine époque, sinon tout à fait soumise à Tarente, du moins dans sa dépendance, et que pendant cette période elle n'a frappé que de la petite monnaie. On peut ranger dans la même catégorie les sixièmes qui portent la légende ΠΕΡΙΠΟΛΩΝ ΠΙΤΑΝΑΤΑΝ, et qui, comme nous le verrons plus tard, appartiennent à une colonie fondée par les Tarentins dans le Samnium. A la dernière époque, Tarente frappa aussi beaucoup de sixièmes. Il est probable qu'ils y étaient regardés comme des dioboles et nous pourrions en conclure que dans le même temps, ou peut-être plus tôt, le nome de Tarente était considéré dans cette ville comme un didrachme. Ce qui nous fait faire cette supposition, c'est que le type particulier à ces sixièmes (llercule étouffant le lion) est égaleLear poids

ment celui des dioboles d'or, du système attique, frappés à Tarente. Les dioboles ne dépassent pas en général le poids de l'',3, qui est le poids normal de ces didrachmes, et descendent rarement au-dessous de 0<sup>1</sup>',9.

Pièces de Tareute ayant poor type le cheval ou le tête da cheval, Nous arrivous maintenant aux pièces de Tarente sur lesquelles on voit un cheval ou une tête de cheval; ou y reconnaît l'unité ou diobole, et la moitié de l'unité ou obole. Le type des premières est le cheval ou la double tête de cheval, le type des secondes est une seule tête de cheval. Les premières sont plus rares que les secondes. Nous regarderons également comme des oboles les pièces au type de la diota qui pésent autant que celles au type de la têtede cheval; mais celles sur lesquelles on voit un vase avec une seule anse seront des demi-oboles, ainsi que celles du mêmo poids qui ont pour type deux croissants.

La litra conticoa à être frappée. L'emission des oboles ne suspendit pas celle des anciennes litrae. Celles-ci sont toujours reconnaissables à leur type particulier (la coquille et le dauphin, et plus rarement Taras sur le dauphin) ainsi qu'à leur poids. On connait aussi, mais isolèment, quelques spaz d'argent de style récent; quant aux hexautes d'argent on n'en frappait plus, du moins à cette époque.

Explication de cette multiplicité de mocoales. Ainsi Tarente, à l'époque la plus ancienne et probablement tant que son commerce fut suhordonné à celui de Corinthe et de Syracuse, n'a frappé que des litrae d'argent. Plus tard et peut-être par suite de ses relations avec Athènes cette ville énite on même temps des oboles d'or et d'argent. Grâce à la différence minime qui séparait ces deux espèces, on pouvait dans le commerce de détail échanger indifféremment la litra et l'obole. On peut donner une raison analogue à la grande quantité de dioboles qui furent frappés à Tarente; en effet, le diobole de Tarente pesant f\*-2 set, comme nous le verrons plus loin, en rapport exact avec la valeur de la livre de cuivre italique. Le commerce de Tarento avec la Sicile et l'Italia e a lonc exercé une influence importante sur le monnayage de cette ville; mais cette influence n'a eu d'autre résultat que la fabrication de quelques pièces correspondantes à la litra du système siculo-italien, sans que le cuivre y ait jamais été pour cela considéré autrement que comme une marchandise. Aux preuves que nous en avons données, plus haut, on peut ajouter encore le silence des auteurs sur l'existence, à l'arrente, d'un talent de cuivre.

Il y a tout lieu de croire que la monnaie de Tarente circula sur la côte orientale de l'Italie jusqu'aux Abruzzes, et
même dans l'intérieur du pays des Sannites, jusqu'à l'époque où la pression romaine rendit ces peuples entièrement
indépendants de leurs voisins. Nous verrons plus tard que ce
voisinage ne fut pas sans influence sur les moonaies d'argent
que les Samnites ont frappé en fort petite quantité (1). On
peut en dirgs ajant de celles de leurs monnaies de cuive,
qu'i ne rentrent pas dans le système des as romains, et qui
sont un peu plus nombreuses. Cependant les monnaies de
cuivre de l'Étoie, de l'Épire de de l'Acarnanie, celles en particulier sur lesquelles on lit OINIADAN, se trouvent en trèsgrand nombre dans l'Apulie, où elles ont été souvent surfrappées avec des types apuliens (2). On pourrait en concluer

<sup>(1)</sup> Nost traverse dans le Bultein erchéel, mojolitain, nouvelle série, I, p.
103, me meante de syls behrate, reproduie par N. le doce le Lupes, Rev.
Nom., 1829, pl. XV. FAAEGAS (rétregrade), Homme su sur un dauphin, i)
HE BAAEGAS (rétregrade). Crobsont, felable et dauphin. Poids.
17-651. Le type et le pied monetaire ut cette plèce la rangent évidemment dans la catégoré des meanuies de Turente, et sa légande messapieme doit la faire autilier da la ville de Baledum, (Veya me Molefelleine, p. 63).

<sup>(2)</sup> Riccio, Monete di Luceria, p. 4, note 13.

que le commerce de l'Apulie avec la côte opposée de l'Adriatique faisait concurrence à celui de Tarente et a pu même exercer une certaine influence sur les monnaies de cette contrée.

#### 3 VIII.

Système monétaire des colonies achéennes,

Confédération monétaire des vittes de la Granda Grèce. Les villes de la Grande Grèce, Caulonia, Crotone, Laüs, Locres, Métaponte, Pandosia, Posidonia, Pyxus, Siris, Sybaris, Thurium, Témésa, Téria sont généralement considérées comme ayant toutes suivi un seul et même système monétaire. Les plus importantes et les plus anciennes de ces villes étaient des colonies achéennes, et elles établirent entre elles quelque chose de semblable à ce qui eut lieu plus tard, lorsque les Achéens du Péloponnèse adoptèrent, pour tous les États qui faisaient partie de leur ligue, les mêmes monnaies, les mêmes poids et les mêmes mesures (1). La manière de frapper les principales pièces d'argent en creux d'un côté et en relief de l'autre est particulière à ces villes qui conservèrent ce système jusque vers l'époque des Décemvirs (2); elles avaient sans doute eu pour l'adopter cenvirs (2); elles avaient sans doute eu pour l'adopter

<sup>(1)</sup> Polyb., II, 37, 10.

<sup>(2)</sup> Bullet, de l'Inst. arch., 1831, p. 140. Le grand nombre des pièces de Crotone, Casolina de autres villes fioppéen en relief des deux côsis et syntacte-pendant des légendes en caractères notérieurs à l'archotat d'Excilig prouve que le système du revers incus varil été abandones avant le changement de l'applabet. M. le due de Laynes (Nove., Annabe de l'Inst., arch., 1, p. 389) citue du Chargeset obligates autres propess sur des plectes de Gid, de Syracus et d'Argesquée contemporation d'Histone III, mort l'an 131 de Rome, le la type en relief des deux cloids sout plus encleances qu'en le plus confecence que l'anche nom de Caulonia, AVA, se voit sur une ne deseptées.

une raison particulière qui nous est inconnue, peut-être était-ce dans le but de rendre la contrefacon plus difficile; toujours est-il que cette méthode ne se trouve employée nulle part ailleurs, excepté toutes fois par deux villes du voisinage. Posidonia et Tarente.

On lit quelquefois sur des monnaies de cette espèce les noms de deux villes qui ne sont pas toujours rapprochées l'une de l'autre, et qui souvent ne sont même pas toutes les deux d'origine achéenne, par exemple Pyxus et Siris, Métaponte et Posidonia, Crotone et Pandosia, Crotone et Témésa, Crotone et Himéra (1). La présence de deux noms de villes sur les mêmes pièces avait sans doute pour but de donner à ces pièces un cours légal dans ces deux villes; on pourrait en conclure que cette circonstance n'est qu'une excention, et qu'en général la circulation des monnaies était restreinte au territoire des États qui les avaient fait franner. Nous allons examiner quelles étaient l'étendue et l'importance de la ligue des colonies achéennes de la Grande Grèce et du système monétaire qu'elle avait adopté.

Pibees tocuses portunt deax nome de villes.

Ces villes, nous l'avons vu, ont la même unité monétaire Polds. [de ces monnaire que Tarente, et le poids effectif de cette unité (qui peut passer pour être son poids normal) est de 8er,23. A part quelques exemplaires isolés, probablement mal frappés ou excessivement usés, et dont nous ne tenons pas compte, les

pesées (en y comprenant celles des pièces les plus an-Caulonia. . . . . . . . . . . . . . de 8.57 à 7.66 Crotone (seule ou avec Pandosia). . . 

ciennes), donnent les résultats suivants :

<sup>(1)</sup> Trépied, PPO. B Coq. IM. Minervini, Bullet. archeol. napolitana nuova serie V, p. 50.

| Métapont | le |     |    |   |    |   |   |     |    |    |    |    |    |  | de 8,23 | à | 7,65 |
|----------|----|-----|----|---|----|---|---|-----|----|----|----|----|----|--|---------|---|------|
| Posidoni | a  | (:  | ıu | t | уp | e | đ | lu  | ta | ıu | re | aı | 1) |  | 8,11    |   | 7,28 |
| Pyxus et | 5  | iir | is |   |    |   |   |     |    |    |    |    |    |  | 8,23    |   | 7,80 |
| Sybaris. |    |     |    |   |    |   |   | ٠., |    |    |    |    |    |  | 8,21    |   | 7,60 |
| Temesa.  |    |     |    |   |    |   |   |     |    |    |    |    |    |  | 7,83    |   | 7,54 |
| Térina . |    |     |    |   |    |   |   |     |    | ٠  |    |    |    |  | 8       |   | 7,60 |
|          |    |     |    |   |    |   |   |     |    |    |    |    |    |  |         |   |      |

Toutes ces monnaies out le même type des deux côtés ou avec peu de différence comme on le voit sur les médailles de Témésa et de Térina. Sur les pièces de Crotone et Pandosia les emblèmes des deux villes (le trépied et le taureau), se trouvent réunis; quelques monnaies de Posidonia ont de même l'ancien emblème de la ville (Neptune debout combattant) réuni à celui de Sybaris; elles ont probablement été frappées après la colonisation de cette ville par les Sybarites. Les anciennes pièces de Posidonia, sur lesquelles on voit des deux côtés le type de Neptune combattant, n'appartiennent pas à ce système, mais à l'ancien système campanien, que nous étudierons plus tard. Les monnaies de ce système sont taillées avec assez d'exactitude; il est rare de trouver des pièces au-dessous de 75,6, et la plupart de celles-ci ne se rencontrent que dans la série de Crotone. Un grand nombre de trouvailles prouve, ce qui du reste était facile à supposer, que ces statères achéens se confondaient dans le commerce avec les statères incus frappés à Tarente; il est cependant probable que l'on a toujours fait une distinction entre ces pièces et les didrachmes ou les tétradrachmes du système attique, qui sont un peu plus pesants, et qui se françaient dans le Bruttium et en Sicile. En effet, la rencontre fortuite de ces deux sortes de monnaies dans un même dépôt (1), rencontre qui n'a d'ailleurs encore été

Les anciennes pièces de Posidonia n'appartiennent pas à la même serie.

Etendoe de leur errentation prouvée par les trouvailles.

<sup>(1)</sup> Des trois cent quatre-vingt-une pièces d'argent archaiques découvertes

constatée qu'une seule fois et la pièce d'argent citée plus haut (f. 14%) note 1), sur laquelle se voient les noms réunis de Crotone et d'Himéra, ne sont pas des preuves suffissantes de leur identité; et l'on peut dire que la surfrappe des didrachmes de 66ta, d'Agrigente et de Syracues avec le coin des statres de Métaponte semblerait prouver le contraire, et cela avec d'autant plus de vraisemblance que ectre opération entralnait toujours un affaiblissement dans le poids (1). Il est difficile de fixer la valeur des fractions, tant à cause de leur rareté que paree qu'elles ont été taillées avec beaucoup

Valeur et poids des fractions.

en Calabre et dont Avellino a donné la description (Opusco/i, fl, p, 167), 277 appartenaient aux colonies achéennes, savoir : 13 pièces incuses el 36 au type du cerf, de Caulonia; 89 incuses et 3 avec l'aigle en crenx de Crotone, ; 7 de Crotone et Temesa; 5 de Laus; 86 de Métaponte; 24 de Posidonia (au type du taureau); 1 de Siris; 13 de Sybarls; de plus 40 pièces de Tarente au type de Taras sur le dauphin, 19 au type de la roue, 13 avec l'hippocampe,7 au type de la léto de femme et une incuse de la mêma ville; enfin 64 tétradrachmes dont 23 de Messine au type du llèvre et du char; 3 de Rhegium avec le même type; 36 de Syracuse avec la tête de femme et le char, 1 de Géla au type du taureau et du char, I d'Agrigente avec l'aigle et le crabe. Cette dernière pièce était peut-être un didrachme. - On a découvert aussi en Calabre un autre dépôt de plus de mille monnales, presque toutes incuses, ne conjenant. A notre connaissance, que des monnales de colonies achéennes (la pinpart de Sybaris, de Crotone et de Caulonia, 3 de Pyxus et 2 de Laus), et quelques pièces incases de Tarente (Bullet, de l'Inst. arch., 1842, p. 71). - Nous no savons pas si les dépôts de Naxos et de Rhegium, mentionnés dans le Bullet. de l'Inst. arch., 1853, p. 153 et sulv.; 1854, p. xxxix et suiv.; 1856, p. vii; 1857, p. 55 et suiv., ne contenaient que des monnaies attiques, siciliennes et du Bruttium, ou bien s'il s'y trouvait également des monnaies de Sybaris, de Métaponie, de Crotone et de Canionia; toujours est-il que jusqu'ici on n'a signalé dans ces dépôts la présence d'aucune monnale achéenne.

(1) You, an aujet de ces sufrappes ce quo disent M. le duc de Luynos (Vocus, Amedr. p., 280), et Arellino (Jearofel, 14), p. 81 et suiv.), Une vivoue, amedr p. p. 81 et suiv.), Une semblable quil était ou type de Géls, et qui a été surfrappee au type de Mc-reure page de Mc-reure page de Mc-reure page d'autres directemes de Géls d'un poids aussi fallés, mais ce moids est acactement chall des monaisses de Micanomaisse de Mica

moins de soin et qu'elles sont fort inégales; on en reconnaît cependant trois différentes espèces, émises à une époque fort ancienne, ce sont des tiers, des sixièmes et des douzièmes, dont nous donnous ici le tableau:

| POURS NORWAL,       | CAPL          | ONTA | Chot | ove.        | EAS   | bs. | MÉTAPONTS. |     |  |
|---------------------|---------------|------|------|-------------|-------|-----|------------|-----|--|
|                     | -             | -    | -    |             | _     | -   |            | _   |  |
| Le tiers (2,73)     | gr.<br>2,55 a | 1,95 | 2,57 | er.<br>2 05 | 2,3   | 36  | 2,62 a     | 2,2 |  |
| Le sixième (1,36)   | 1,18          | 0,77 | 1.38 | 0,98        | 1,5 a | 0,9 | 1,39       | 1,1 |  |
| Le douzième. (0,68) | ъ             | 20   | 0,65 | 0,51        |       | 20  | 0,74       | 0,4 |  |

| POIDS NORMAL.      | POSIDONIA.  | FYRING.     | TERINA.    |  |  |
|--------------------|-------------|-------------|------------|--|--|
| Le tiers (2,73)    | 2,39        | 2,55 à 1,93 | 2,46 à 1,9 |  |  |
| Le sixième (1,36)  | 1,66 h 0,87 | 1,28 0,85   | 1,33 0,67  |  |  |
| Le douzième (0,68) | 0,37 0,30   | 0,43 0,36   |            |  |  |

On pourrait peut-être joindre encore à cette nomenclature des pièces valant les deux tiers de l'unité, et dont le poids légal serait 5r-,46 (si outefois on peut regarder comme telles deux momaies isolées, l'une de Caulonia pesant 4r-,72, l'autre de Posidonia pesant 4r-,73, l'autre de Posidonia pesant 4r-,73, avis que d'autres pièces valant le cinquième de l'unité et dont le poids serait 1r-,72; on pourrait attribuer cette dernière valeur aux pièces que nous fournit une série particulière, avec les types de Sybaris et de Posidonia réunis, et dont on ne peut pas faire des sixièmes puisque leur poids varie de 1r-,02 à 1r-,05, et que quatre pièces, parmi celles que nous possédons, dépassent le poids normal du sixième. Nous n'avons trouvé nulle part aucune trace de moitiés qui devraient peser 4r-,10, ni de quarts dont le poids devrait être de 2r-,05.

Daje probable de ces pièces. Antiquité de celles de Corintbe-

Nous avons vu plus haut (p. 91) comment ce système se rattache à celui de Corinthe, et par conséquent au statère de Phocée, et nous y trouvons une confirmation de ce que d'autres données nous avaient déjà appris, savoir que le

système monétaire de Corinthe est plus ancien que celui qui fut introduit à Athènes par Solon. En effet, les monnaies de Siris ont évidemment été frappées avant la destruction (1) de cette ville arrivée pendant la cinquantième Olympiade (174 de Rome); les monnaies si nombreuses de Sybaris doivent se placer entre sa fondation, Olymp, xiv-h (de Rome 33), et sa destruction, Olymp. LXVII-2 (de Rome 243) (2); par conséquent les ateliers monétaires de la Grande Grèce étaient déjà en pleine activité du temps de Solon, et il est clair que, à plus forte raison. Jes monnaies de Corinthe, prototypes des monnaies de la Grande Grèce, doivent être plus anciennes que celles d'Athènes.

Quels noms donnait-ou alors à ces pièces, et peut-on La dénomination déjà, pour une époque aussi reculée, leur appliquer les noms de drachmes et d'oboles? c'est ce que nous ignorons; nous savons seulement que sur les légendes de la nièce principale les adjectifs: Λαϊνος, Σιρίνος, Καυλωνιάτας, Κροτωviátas sont au masculin, qu'ils pourraient, par conséquent, se rapporter aussi bien au statère qu'au nome. Au sujet des types, nous remarquerons que les tiers et les deux tiers ont le même type que l'unité et ne se distinguent les uns des

do ces pièces est

sur les types.

<sup>(</sup>i) Voy. Lorenz (Vet. Tarent, res gestae, Elberfeld, 1838, p. 14 et 15). -Eckhel ( Doctr. num, vet., I, p. 152) classe, Il est vrai, ces monnaies à une époque postérieure, parce que Pyxus, dont le nom se tronve sinon toujours, du moins fort sonvent sur les monnaies de Siris, n'a été fondé par Micythus que vers l'an 283 de Rome (Olymp, LxxvII-2); mais M, le duc de Luynes (Nouv. Annales, I. p. 395) a démontré que Pyxus devait avoir existé à l'étal de colonie schéenne bien avant que Micythus ne s'en emparât, et s'y établit avec une colonie de Messéniens.

<sup>(2)</sup> Les monnaies de Syharis, frappées après le rétablissement de son autonomie et dont la legende est en caractères postérieurs à Euclide, YYBA. sont nécessairement plus récentes, et ne neuvent pas être c'assées avant la seconde moitié du quatrième siècle de Rome,

autres que par leur dimension et leur poids, tandis que les sixièmes ont souvent, en outre, un signe particulier; ainsi les sixièmes do Métaponte ont une tête de taureau en creux, la plupart des sixièmes de Sybaris, une amphore en creux, ceux de Crotone le Pégase ou le polype, ceux de Laŭs un gland. Sur les douzièmes on retrouve tantôt simplement le type de l'unité et tantôt un type particulier; par exemple, trois croïssants à Grotone et à Métaponte.

Pi-ces d'or.

Pendant la dernière période qui se reconnaît au changement de l'alphabet et qui commence vers le milier du riv siècle de Rome (1), nous voyons apparaître des pièces d'or. Cette émission eut lieu d'après le système monétaire local, et non d'après le système attique; elle fut peu importante, car il ne nous en reste que quelques tiers d'unité en fort petit nombre et tous frappès à Métaponte. C'est encore un des caractères particulières du nonnayage de

<sup>(</sup>i) il est probable que l'aiphabet d'Enclide a été adopté en Sicile en même temps ou peut-être même un pen plus tôt qu'à Athènes, où i'on sait qu'il ne fut définitivement accepté que l'an 351 de Rome (Otymp. xciv-2, av. J.-C. 403). A Cumes, qui cessa de battre monnaie en 331 de Rome (Olymp. axxiv-2), toutes les pièces ont encore leurs légendes en caractères antérjeurs à Euclide; à Héraclée (fondée en 321 de Romo, Olymp. 1xxxvi-4), on trouve encore quelques pièces avec des légendes en caractères anciens, tandis que plusieurs monnaies de Caulonia ont des légendes en caractères pouveaux ; l'atelier de cette dernière ville a dù cependant être supprimé lorsqu'elle fut prise par Denys l'Ancien, en 365 (Olymp, xcvn-4), Il est vrai qu'elle survécut à ce désastre, puisque nous la voyons encore saccagée par les Campaniens en 473 (Pausanias, VI, 3) pendant la guerre de Pyrrhus, mais toutes ses monnales ont un tel earactère d'archaisme qu'il est difficile de leur attribuer une date postérieure à la première catastrophe : d'ailleurs l'absence totale de monnaies do cuivre vient encore corroborer cette hypothèse (Eckhel, Doct. num. vet., I. p. 168). Ce qui est étrange, c'est que nous ne cononissions pas de monnaies de Thurium avec des legendes en caractères antérienrs à Enclide, queique cette ville alt été fondée l'an 310 de Rome (Olymp. axxxiv-1).

cette confédération et qui l'isole complétement du système de Tarente et du Bruttium.

En argent, le nome (numnus) est encore la principale monnaie de cette période, et ces pièces nous donnent les poids effectifs suivants pour les différentes villes : Argent de perte période.

| Caulonia. |  |  |  |  | de 8,11 | à 6,7 |
|-----------|--|--|--|--|---------|-------|
| Crotone . |  |  |  |  | 7,75    | 6,5   |
| Locres    |  |  |  |  | 7,78    | 6,9   |
| Métaponte |  |  |  |  | 8,20    | 6,3   |
| Posidonia |  |  |  |  | 7,70    | 7,5   |
| Térina    |  |  |  |  | 8,03    | 6,8   |
| Thurium.  |  |  |  |  | 8,16    | 6,2   |
| Vélia .   |  |  |  |  | 7 72    | 6 4   |

Quoique le poids des monnaies baisse considérablement dans ces villes comme à Tarente, cependant, dans les atcliers les plus productifs, à Thurium et à Métaponte, par exemple, le poids normal ne tombe guêre au-dessous de 7°, 5 et ou ne le voit jamais descendre jusqu'à 6°, de 10°,1, comme on l'observe pendant une assez longue période, pour les monnaies de Tarente. Les pièces d'argent de Paestum, devenue colonie latine en 481, sont une nouvelle preuve de cette différence; elles pèsent encore de 7°,18 à 7°,01, et il est probable qu'elles appartiennent au même système que les monnaies de l'ancienne Posidonia.

Parmi les pièces nouvelles introduites à cette seconde période nous trouvons le double nome qui n'est pas comnun, mais qui se rencontre quelquefois à Tburium et rarement à Métaponte (1). Nous trouvons également alors les

Pièces nouvelles Introduites à cette époque,

Minervini (Bullet. arch. Nap. N. S., VI, p. 96) considère comme fausse la monnale de Vella du Cableet Thorwaldsen, qui pése 11v.2 (L. Muller, Description des Monnaies antiques du musée Thorwaldsen, Coponhague 1851, p. 150).

demi-nomes qui manquaient tout à fait à la première époque et dont nous dounons ici les poids effectifs.

Crotone (au type de la chouette).......

| Métaponte (au type du chasseur)                                                                                                       | 3,55 | 2,67 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| - (au type de la chouette ou de la tête cas-                                                                                          |      |      |
| quée de Minerve)                                                                                                                      | 3,18 | 2,80 |
| Vélia (Tête casquée de Minerve. nº Chouette)  Avec lesquelles ou peut comparer les pièces suivantes, dont nons avons parlé plus haut. | 4,11 | 3,59 |
| Héraclée (Tête casquée de Minerve. 15 Chouette)                                                                                       | 3,72 | 3,11 |
| Tarente (aux mêmes types)                                                                                                             | 3,64 | 2,67 |

Ces pièces, qui ne sont nombreuses qu'à Vélia, à Tarente et à Métaponte, datent probablement des dernières années du monnayage d'argent en Italie, lorsque Tarente avait déjà réduit de beaucoup le poids de ses monnaies, et que Métaponte ne frappait déjà presque plus de nomes, mais seulement des fractions et en petite quantité. Elles doivent être originaires de Vélia, comme nous le verrons plus tard et comme le prouvent déjà leur poids et leur type les plus ordinaires. On ne pourrait expliquer autrement la faiblesse du poids de ces demi-nomes comparé avec celui de l'unité. Il doit y avoir aussi une raison particulière pour que l'on ne voie jamais de noms de magistrats sur les pièces d'argent des villes achéennes, tandis qu'on les trouve en toutes lettres sur les monnaies des villes de la Campanie et sur celles de Tarente de la dernière époque. L'histoire nous apprend qu'il y eut dans le courant du 1ve siècle de Rome une invasion de Lucaniens qui anéantit cette confédération, et que les villes qui ne furent pas détruites par les envahisseurs, eurent beaucoup à en souffrir. Nous pensons que c'est probablement à la suite de cette catastrophe que les villes achéennes n'émirent plus que de la petite monnaie d'argent et des pièces de cuivre, tandis que Tarente et Naples continuèrent encore quelque temps à frapper de grosses pièces d'argent.

Il existe très-peu de douzièmes avec des légendes en caractères récents; les tiers disparaissent même bientôt, et les sixièmes sont les seules petites pièces qui subsistent encore quelque temps, comme le montre le tableau suivant:

|       | POIDS NORMAL. |               | CROT               | OXE.   | LOCKES. | MÉTAPONTE. |             |        |        |  |  |  |
|-------|---------------|---------------|--------------------|--------|---------|------------|-------------|--------|--------|--|--|--|
| Le ti | ers           | ar.<br>(2,73) | 2,18;<br>(2 pièces |        | gr.     | 2,77 (red) | e.rrengt.); |        | h 1,85 |  |  |  |
| Lesi  | xième         | (1,36)        | 1,13               | a 0,82 | 0,69    | 1,28       | à 0,77      | 2000 1 | 0 694  |  |  |  |
| Lede  | ouzième.      | (0,68)        | ъ                  | 4      | 9       | 3          |             |        |        |  |  |  |

Lesixième. (1,36) 1,08 1,14à1,13 1,21à0,97 1,31à0,74 Ledouzième. (0,68) » 0,36 » 2

A cette époque les dénominations grecques de drachme et d'obole, furent appliquées à ces monnaies comme le prouvent les pièces de cuivre de Métaponte sur lesquelles on lit: OBOAOX (1). On peut se demander si la principale pièce de cette série doit être considérée comme une drachme ou comme un didrachme, et par conséquent si le sixème est un hémiobolion ou une obole, car il est évident que le tiers a disparu trop tot pour devenir la drachme comme à Corinthe. La glose d'Hésychius semble donner raison à la seconde hypothèes; elle nous apprend que les Achéens considéraient le didrachme

applicables à ces monnaies.

<sup>(1)</sup> Eckhel (Dorf. num. ref., I. p. 156). Le poiss est de 8e,67 (=9 trappest, 5 acini, Minervini, Osservazioni numirimatiche, p. 128, exemplaire de la collection Santangelo), 8e,42 (==164, Carelli, Descr., n\* 170, pl. CLVIII, n\* 162); 7e,95 (==155, Carelli, ibid., n\* 171).

(c'est-à-dire la pièce qui, d'après les poids attiques, pouvait paraltre un didrachme) comme une drachme forte (1). Cette donnée est encore confirmée par le type des tiers de Métaponte d'une époque récente, et qui nous sont parvenus en petit nombre, sur lesquels on voit deux épis, ce qui les áractéries assez comme dioboles, tandis que le sixième n'a qu'un seul épi et représente l'obole (2).

Dans aucune des colonies achécences nous ne trouvons de traces du système de la litra; les pièces de cuivre, dont nous avons parlé plus haut et qui portent la légende OBOAOS, prouvent d'ailleurs surabondamment que l'unité de compte était la drachme et non la litra; les monnaiss de cuivre dans les colonies achécences comme à Athères n'ont jamais été que des monnaies de convention, elles n'y ont jamais été fort nombreuses, et n'ont probablement été frappées que vers le commencement du v\* siècle de Rome (3). Aucun auteur ne parle du talent de cuivre des

<sup>(1)</sup> Hesychius. V. Βαχτίη δραχμή τὸ δίδραχμον άχαιοί. — Breckh (Met. Unters., p. 81) applique ce lexte à la drachme d'Egine; nous croyons qu'il so trompe, ear celle-ei pouvait bien êtro appeléo uno drachme forto, mais on ne nouvait pas en fairo un didrachme.

<sup>(2)</sup> Minervini (Drs. num., Juc. cit.) essipertor que le signe O pui se roit sur quelquer faccions de la monaio d'argent do Mctapont (Cr. aussi Carelli, Ioc. cit., n., nº 22, 28, 29) signife également oblec : 3il en étail ainsi, il n'y quarai plus de douite e converer. Malheureressement il doit nous en restre, parce que nous vryons le méme signe sur plusieurs nomes de Mctaponto (Carelli, d'odd., nº 23), et que d'altituers l'inclidation de la valuer e voit racmenta ur les monaises d'argent et n'y était pas indispensable. Nous ne counsissens pas lopida des petities pièces d'argent dout le type et un trépiel au droit avec l'indication do la valuer H au revers, et du revet sans legende, si, comme nous le supposone, ope doig erroritatio de les cales permit les douctimes et les distilents, nous aurious la preuve que ce sont Véritablement des hémito-bies ou de hémilitres, et que la pièce précipale de les téce et le distrabunches.

<sup>(3)</sup> Nous avons vu ci-dessus (§ t et § 6 ) que queiques villes de la Grande

Achéens, et on peut en conclure que ces peuples qui, de tous les États grees de l'Italie et de la Sicile ont eu le moins de rapports commerciaux avec les Italiotes, ne se sont jamais servi du cuivre au poids en guise de monnaie.

### § 1X.

Système monétaire des Grees de la Campanie. — Litra campanienne.

Les monaies de la Campanie diffirent radicalement de celles de Tarente et des colonies achéennes. Les plus anciennes ont pour type un lion dévorant une proie et un carré creux au revers; elles ont été aver raison attribuées à la colonie phocéenne de Vélia, elles pèsent de 3º,08 à 3º,06, et valent évidenment le tiers de l'ancien statère perse d'argent ou tridrachmon; ce tridrachme lui-même ne se retrouver dians la série qui nous occupe, ni dans les autres séries grecques. Il est difficile de déterminer la valeur des petites monnaies de fabrique ancienne qui s'y tratachent, et qu'il d'après leurs types ont dè ûter frappées

Monsaics campaulennes.

Vella.

Gréce et de la Sicile peuvent bien avoir exceptionnellement frapsé des monmaies de cuitre avaire la réference de l'application de la mais de cuitre avaire, mais l'introduction régulière de ce métait dans le système monétaire de ces contrées n'eut et pas de monnies de cuitre de Splaris et de Zancle, mais nous rêts avaire pas de monnies de cuitre de Splaris et de Zancle, mais nous rêts avaire na vans maire pas de leis de l'application de la monnie de cuitre que le plus toil « de l'application de la monnie de cuitre d'application de la monnie de la monnie de cuitre d'application de la monnie de cuitre d'application de la monnie à Phocée, à Vélia et à Marseille. La plupart sont probablement des oboles correspondant à cette drachme; elles pèsent 0°,65 et au-dessous. Il s'en trouve dans le nombre quelques exemplaires un peu plus forts et qu'on pourrait regarder comme des dioboles (1).

Posidonia.

Plus tard nous voyons le didrachine paraître en tête de cette série, mais à Posidonia et non à Vélia. Cette série de monnaies se compose alors des trois pièces suivantes :

> Le didrachme de 7<sup>sr</sup>,60 à 7<sup>sr</sup>,26; La drachme de 3<sup>sr</sup>,95 à 2<sup>sr</sup>,95; Et l'obole de. . 0<sup>sr</sup>,60 à 0<sup>sr</sup>,45.

Il est certain qu'il existe plusieurs points de ressemblance entre ces pièces et celles des colonies achéennes; ainsi, le didrachme se rapproche beaucoup du nome, l'un et l'autre ont le type du revers en creux, et cependant ces monaies de Posidonia, tant par leur poids que par leur système de fractionnement, appartiennent comme celles de Vélia au système du statère perse d'argent. Ce système fut remplacé plus tard dans ces deux villes par le système achéen, et nous avons déjà vu que les pièces sur lesquelles l'ancien type de Posidonia se trouve réuni à celui de Sybaris sont taillées d'après l'ancien système achéen. On peut en dire autant des monaies de Vélia qui ont une légende et qui sont d'une époque plus récente (2).

<sup>(1)</sup> Cette observation s'applique surtout aux monnales de Marseille ayant pour type la téte d'Apollon et la roue (1. de la Suuraye, Num. de la Gaule Nord, "n° 11-16), On peut les diviser ne ducs series distinctes, l'une pesant 0°,90 (quaire exemplaires; ét c'''-0,1 l'autre de 0°,7,1 et 0°,73. Il en résulte que les petites monnales qui ont le même type que les grandes et qui péent de 0°,800 0°,550 sont des obdes et des diboles. On les trouvers à l'annexe E.

<sup>(2)</sup> On doit évidemment regarder comme un statère du système phocéen

Marseille resta plus longtemps fidèle au système monétaire de la mère patrie que Vélia et Posidonia. Cette colonie, après avoir dans l'origine émis seulement des monnaies du plus petit module, commença à l'époque du beau style à frapper des drachimes de 3".77 à l'imitation de celles de Piocée: nais i sanais elle n'eut de didrachme (1).

système phocécu ac conserve à Marseille,

Ge système pénétra aussi dans la Campanie, où pendant longtemps il fut seul en usage. Nous avons va plus laut que Cumes appartenait à la région où la monnaie chalcidienne était en usage et que cette ville fit tailler d'abord ses pièces sur le pied de celles d'Égine; elle adopta ensuite le système attique réformé par Solon. Cependant on peut dire que la plus grande partie des pièces de Cumes et toutes celles de la Campanie sont plocéennes. Les didrachmes de Cumes pèsent jusqu'à 7º,70, ceux de Naples jusqu'à 7º,00, et la plus grande partie de ces derniers varient de 7º,50 à 7º,40, les pièces au-fessous de 7º,2 sont fort rares.

t la variété de ses monnales.

Villes de la Campanie.

Les didrachmes des autres villes telles que Phistélia (2) et

(1) Tête de Diane, 8 MAZXA, Lion marchant; poids, 3°,77 (frois exemplaires), 3°,76, 3°,72, 3°,56 (L. de la Saussaye, Numismatique de la Gaule Narb., p. 14). Nous n'entendous parler ici ni des pièces barbares ni de celles qui ont sobi une réduction sous l'influence du victoriat romain.

(2) Ces monuaies appartiennent certainement à un atelier des environs de Cumes, c'est ce dont il n'est plus permis de donter (Friedhender, Osk. Münzen, p. 28 el suiv.). Elles se rencontrent, il est vral, assex souvent dans

la monnate de Zanche pesant "2", 60, que 31. et ac de Laynes nous a fait conunitre dans son remarqualte Irarual sur le nomus de Servita Talluis dans la Reuse nomine, [1839, p. 282, pl. XIV et XV. Co stabler so trouve seul de son especé dans la nérie des monnaies de Zanch, toutes allillers, du reste sur le pied monctaire de Chalcis. Nous avons ful la même observation pour la drechne chalcidienne de Cumes, luciée au milite des monnaies phocéennes de cette ville. — Nous cieyons pouvoir trouver l'explication de cette singularité dans l'explication commune des deux vişatienes, loss de suct déviente du stables perus, seulement avec cette différence que le système phocéen divisair ce sanches pretiens, et le système phocéen di-

Ilyria (1), dont les ateliers monétaires sont les plus anciens de la Campanie avec ceux de Cumes, de Naples et d'Allifa, pèsent 7°,5; les mêmes pièces frappées dans les villes qui ne commencèrent que plus tard à fabriquer de la monnaie comme Nola, Nucéria, Teanum, Calès (depuis 20), Suessa (depuis 241), ne dépassent pas le poids de 7°,3 ou au plus 7°,4; la même observation peut s'appliquer tant aux pièces autonomes de Capoue, dont la légende est à moitié grecque et qui furent frappées avant l'année 410 de legende ROMANO et qui sont postérieures à cette époque.

Fractions.

La drachme n'existe pas dans la série campanienne de la première période; elle ne se rencontre que vers la fin de cette même période à Naples, à Nola, et un peu plus tard dans la série romano-campanienne; Cumes, Phistélia, Ilyria, non plus que les autres villes monétaires de cette contrée n'en on

le Samninm (Bullet. arch. Nap. N. S., III., p. 1301; mais elles sont si communes ion a trouvé réanies dans le même dépôt 130 oboles de Phistélia et d'Allifa ) que ce fait n'a rien d'étonnant et ne prouve rien pour leur origine; d'ailleurs le Samnium n'avait pas de monanies nationales.

Hyria peut être considérée comme la Palæopolis de Nola (Friediænder, loc. cil., p. 37).

<sup>(2)</sup> Arcillino (Opacori, III.), 2-50 et après lui M. Friedlender (Ork. Mönze, p. 2). Conteinent l'attribution finit è clopue des difractiones avec la légende KAMTIANO, KATTIANO, HAMTIANO, KATTIANO 2, par la raison qu'une légende luybried ne peut pas convenir à une utille parenint opage, mais nous avons demontre dans nos Unterbalishese Dialecte (p. 101 et suiv., 113, 207), que et s'un carractive particulier des anciences monnaies opages du vi sicle de house, de moler souveil is gree ser l'osque, nous itermatives de la convenir de la convenir

et au-dessous, mais à une époque récente et en petite quantité. La petite monnaie proprement dite a plus d'importance. Excepté sur les petites pièces napolitaines fort rares avec le type d'Hercule étouffant le lion, les légendes sont toujours en caractères antérieurs à l'époque d'Euclide. Toutes ces petites monnaies sont d'ancien style et appartiennent aux six ateliers monétaires les plus anciens, Vélia, Posidonia, Cumes, Naples, Phistélia et Allifa; plus tard elles furent remplacées par la monnaie de cuivre. Un fait curieux à constater, c'est que les plus anciennes de ces petites pièces sont plus légères que les plus récentes; celles de Posidonia pèsent de 0er,60 à 0er,45, celles de Cumes de 0er,52 à 0er,40, celles de Naples an contraire de 0er,70 à 0er,40, les pièces sans légende avec le type du lion, attribuées à Phistélia pèsent de 0s,66 à 0s,51, celles de cette ville qui ont une légende et qui sont beaucoup plus nombreuses que les autres, pèsent de 0er.77 à 0er.46, celles d'Allifa de 0er.83 à 0er.58. Sans aucun doute la division décimale a dû, à une certaine époque, remplacer dans ces contrées la division duodécimale; et la litra sicilienne, ou plutôt une litra particulière, pesant au maximum 0er,78 a dû remplacer l'ancienne obole, dont le poids au maximum était de 0º .65. La monnaie de Marseille semble avoir suivi cet exemple; les petites pièces de cette ville d'une date plus récente ont plus d'analogie avec la litra qu'avec l'obole (1), et comme nous l'avons

emplace l'obole.

Mine h Maraellle

<sup>(1)</sup> Nous trouvons dans la Num, de la Gaule Narb, (p. 11-13) les poids suivants pour les petites monnaies de Marseille, qui ne sont ni fourrées ni barbares, et qui ont pour type : Tête d'Apollon, R Roue, avec la légende MA. 01',85, 01',79 (trois exemplaires), 01',75 (quatre exemplaires), 01',74 (deux exemplaires), 04,70 (deux exemplaires), 04,69 (trois exemplaires), 04,65, 04,64, 04,63 (deux exemplaires), 04,66 (trois exemplaires), 04,58, 04,55,

Les hémi-litrae,

toujours vu pour les monnaies du plus petit module, il est souvent impossible de déterminer la limite qui les sépare.

Il existe aussi des pièces valant la moitié de cette petite pièce d'argent, c'est-à-dire des hémi-litrae (car c'est peutêtre la seule signification qu'on puisse donner à la lettre H qui se voit sur le revers) (1), elles ont été frappées à Naples, à Phisicilia et à Allifa.

Litra d'argent napolitaine. Sa valeur, Le passage de Festus relatif au talent de cuivre napolitain valant six deniers, corrobore ce que nous venons de dire sur l'existence de la litra d'argent dans la Campanie, où on la trouve non-seulement à l'état de petite monnaie réelle, mais où elle devint bientôt l'unité de compte comme en Sicile et dans le Bruttium. Probablement ici encore le nummus romain a remplacé celui de la Campanie; il en résulte que la litra napolitaine d'argent de 0°-,78 valait 5 litrae de cuivre et qu'il y eut à Naples comme nous l'avons vu à Syracuse, une dépréciation des monnaies à la suite de laquelle l'unité de compte fut réduite à un cinquième de sa valeur primitive.

Nous n'avons que peu d'observations à faire sur la mon-

ov,53 (deux exemplaires), 0°,18 (deux exemplaires), 0°,76, el pour les suivantes (p. 31) MAZZA, Tete d'Apploin, 3 (sign, 0°,85,0°,86,0°,85,0°), or suivantes (p. 31) MAZZA, Tete d'Apploin, 3 (sign, 0°,85,0°,86,0°), or suivantes plus légères, faux il les considérer comme des molties, et est-ce à la trit ou sere raison que le marquis de Lagay (Malenges de numirembre, p. 5) a cris découvrir une nouvelle fraction dans une toute petite pâce de or,162 etcs in no greeffon que nous n'osons pas transport.

<sup>(</sup>i) M. Friellander (Ouk. Minzes, p. 27) n'adinet pas cette conjecture, qui appartient à M. Friella; il flat deserver que les jamilages de l'H sur ces mannales sont quesquestient è des recourbés, et que l'indication de la valerré voit arreinent sur les monantes neutres en géreral; nais cette objection tombe, en non semble, decant un fait qui seruit incepticable autrement : c'est que ce signe H ne se voit que sur les monantes de trois villes, et nni-quement sur les plus petites de ces monantes (cf. Minervini, Butlet, orch. Np. N. S., 1. V. p. 52; 1. V. p. 83;

Monnaire de cuivre dans la Campania.

naie de cuivre de la Campanie; quelques-uns des plus anciens ateliers, et en particulier celui de Cumes (supprimé lors du sac de cette ville par les Campaniens, l'an 331 de Rome), ceux de Phistélia, d'Allifa, de Nucéria, n'ont jamais émis que de la monnaie d'argent (1); à Nola les pièces de cuivre sont plus rares que celles d'argent (2). Plus tard, au contraire, vers le commencement du ve siècle de Rome, on fabriqua dans la Campanie, beaucoup de monnaies de cuivre, et il y a même des ateliers qui n'ont jamais employé un autre métal. On est étonné de voir un si grand nombre de pièces de cuivre dans la Campanie et du long espace de temps qu'a duré leur émission, tandis qu'elles sont si rares dans les pays voisins, comme à Tarente et dans les colonies achéennes. L'adoption du système de la litra par les Campaniens, à l'exemple du Bruttium et de la Sicile, nous semble être la seule explication possible de cette espèce d'anomalie. Naples est la ville qui fournit le plus de pièces de cuivre; après Naples nous trouvons Calès (depuis 420), Suessa (depuis 441), Bénévent (depuis 486), Aesernia (depuis 491), Téanum, Compultéria, Nucéria, Calatia, Aquinum et Aquilonia. Beaucoup de ces pièces, en particulier celles de Naples, Suessa, Calès, Aesernia, Compultéria, Teanum (avec la légende osque), ont toutes le même type (Tête d'Apollon, à taureau à face humaine), et très souvent avec la légende 12 qui n'a pas encore été expliquée. Ces pièces datent probablement, pour la plupart, de la seconde moitié du ve siècle de Rome,

Les seules monnaies qui aient été trouvées dans la nécropole de Cumes, que tout prouve d'ailleurs appartenir à l'époque osque, sont des pièces napolitaines de enivre (Fiorelli, Mon, Cumani parte IV, p. 13).

<sup>(2)</sup> Avellino, Opuscoli, II, p. 53. Sur les drachmes et sur les plèces de cuivre, ou voit les lettres MI entre les jambés du taureau.

car il en existe quelques-unes d'Aesernia, mais en petite quantité. Les pièces au type de la tête de Minerve avec le coq au revers, frappões à Teanum, à Calès, à Suessa, à Calatia, à Aquinum et à Télésia, doivent être encore plus récentes; celles de Teanum ont même une légende latine. Nous ne savons pas au juste combien de temps a duré cette émission de pièces de cuivre, mais nous ne doutons pas qu'elle ne se soit prolongée longtemps encore après l'an 85s de Rome; cependant la forme ancienne des lettres dans les légendes latines ne permet pas de les faire descendre tout à fait jusqu'à l'époque de la Guerre Sociale (1).

Ce dépôt centenait des mennsies

| Ce depot centi   | mart o  | co men  | 110100     |                                                 |                       |
|------------------|---------|---------|------------|-------------------------------------------------|-----------------------|
|                  |         |         |            | • • • • • • • • • • •                           | Très-usées.<br>Usées. |
| De Compultéria,  | Taure   | au.     |            |                                                 | *                     |
| De Calés.        | 30      | 29      |            | _                                               |                       |
| De Suessa.       | 91      | 30      |            | -                                               |                       |
| Campaniennes, s  | vec la  | legende | ROMAN      | O, Tête de cheval.                              | Usees.                |
| Id.              |         | -       | _          | Lien                                            |                       |
| Id.              | _       |         | ROMA.      | Téte de cheval.                                 | 10                    |
| ld.              | _       |         | _          | Cheval                                          | >=                    |
| Id.              | -       |         | -          | Pégase                                          |                       |
| Id.              | ***     |         | en e       | Chien                                           |                       |
| D'Aesernia, Téte | de Vu   | dcain.  | Bige       |                                                 | En ben élat.          |
| De Suessa, Tèle  | de Mi   | nerve.  | B Cog      |                                                 | **                    |
| De Teanum.       | Id.     |         | id.        |                                                 |                       |
| De Calés.        | Id.     |         | id.        | _                                               |                       |
| catien de la va  | leur, r | nais du | reste semb | forte) sans indi-<br>lables aux sexians<br>Très | -bien conservé        |

Cette treuvaille confirme parfaitement les données chronelogiques qu

Line Street

<sup>(1)</sup> Bans le pays des Mares, non loin d'Antinum, auprès du village actual de Marino, entre Sora et Avezanne, on a découvert, il n'y a pas longiemps, un dépôt contenant enviren 300 pièces de cuivre, la plupart de fabrique campanienne. Le P. Garrucci (Bullet, de l'Inst. arch., 1860, p. 132 et suiv.) en a denné la descriation.

Leur circulation était sans doute fort restreinte et leur usage devait être purement local, car il existe des pièces de Naples surfrappées aux types de Calès, de Suessa et de Compultérin (1); il en existe aussi quelques-unes qui portent deux noms et qui, par conséquent, avaient cours dans le territoire de deux villes voisines (2). Nous verrons plus tard qu'on en a trouvé une assez grande quantité dans les dépôts de l'Italia centrale; mais la nature même de ces dépôts, composés des dons offerts à certains temples par des pèlerins venus de loin, explique assez la présence de ces monaies dans des lieux si éloires de leur pars d'émission.

Ces pièces n'ont pas de marque indiquant leur valeur; à en juger par leur poidis 6º7,4 (en moyenne) et leur module uniforme, elles devaient avoir toutes la même valeur; Nucéria seule en a frappé de plus petites qui doivent être considérées comme valant la moitié des autres. Évidem-

nous avons adoptées. Le poids des sextans, à fleur de coin, derrait les places avant l'année 537 de finee, comme nous le verross plas loin; mais l'irrégularité des fractions et l'alsence de signes indiquant la valour nous commandeux une grande circospection dans l'attribution de cette date; nous semanes sins toutéois de ne pas nous tromper en les classant au ry sidelo. Nous avons classé un commencement de ce sibele les mon-naice ayant na cop paur l'ipé du revers. Cette irouvaille confirme annei notre opinion sur l'époque des monnaise de Capose au tipe de la tête de cheral avec la légrade ROMANO et ROMA; nous considérens les promières comme les plus methemes de cette série et contemporation de l'array processament, et mour process de cette série et contemporations de l'array presentant, et mour process de cette série et contemporations de l'array presentant, et mour processe de cette série et contemporations de l'array presentant, et mour processe de cette série et contemporations de l'array presentant, et mour processe de cette série et contemporations de l'array presentant, et mour processe de l'array de

<sup>(1)</sup> Eckhel, I, p. 117. - Mionnet, I, Snppl., p. 267, nº 343.

<sup>(2)</sup> Neapolis et Calès (Carelli, Descr., nº 426); Neapolis et Suessa (Riccio, Monete di città, p. 11. — Minervipi, Osservazioni numismatiche, p. 69); Calès et Suessa (Riccio, loc. cit., p. 12).

ment nous devons reconnaitre dans ces pièces des litrae et des hémitirae, qui, à une certaine époque, ont remplacé les anciennes petites monnaies d'argent. Et si de plus, comme c'est probable, l'époque de cette substitution coîncide avec celle de la réduction de l'unité de compte dont il a été question au commencement de ce chapitre, elles doivent représenter des litrae de cuirre; il en fallait cinquante pour faire un didrachme napolitain.

Le lecteur aura remarqué, comme nous que, à part le brouze romano-campaine auquel nous reviendrons, il ne se trouve point, parmi toutes les monaies de la Campanie, une seule pièce que l'ou puisse rattacher au système des as romains; nous verrons plus tard que ce aystème n'avait unême pas été adopté par les colonies latines de ces contrées.

### § X.

### Mounaies des Sumnites.

Il nous reste à étudier au point de vue monétaire une coutrée qui, placée au milieu de provinces, ayant chacune un système monétaire différent, n'en a cependant jamais possédé un spécial. Excepté les pièces frappées pendant la Guerre Sociale, les villes de la confédération samite n'ont jamais eu de monnaies particulières; il n'y a même jamais eu, à proprement parler, de pièces sammites, mais les villes du Sammium avaient, pour ainsi dire, adopté les monnaies des pays voisins et surtout celles de la Campanie. Nous voyons, en effet, que les pièces de cuivre très-rares, il est vrai, de Télésia, ville située sur l'extreme frontière de la Campanie et du Sammium, et celles des colonies latines situées au centre même de ce pass, comme Étievent et Assertuées au centre même de ce pass, comme Étievent et desnia, sont, à en juger par les types, tout à fait analogues aux pièces de la Campanie. Le résultat des fouilles nous en fournit une nouvelle preuve. Dans celles de Campo-Laurelli, près de Toro, non loin de Campo Basso, il ne s'est pas trouvé de pièces de bronze campaniennes; mais sur les quatre-vingtdix-huit monnaies qui en proviennent et qui ont été soigneusement observées, il s'en est trouvé soixante-trois d'argent, dont quarante-trois de Phistélia, buit d'Allifa, cinq de Naples, trois d'Ilvria, une de Nola, trois de Capoue (1): le nombre de ces pièces est tout à fait en proportion avec ce que nous savons d'ailleurs de la production de ces divers ateliers. Ces mêmes fouilles prouvent que les monnaies de Tarente et des villes voisines circulaient dans le Samnium concurremment avec celles de la Campanie, car on y a trouvé une pièce de Posidonia, cinq de Vélia, deux de Crotone, deux de Thurium, une de Métaponte, cinq de Tarente; et, ce qui est plus extraordinaire, deux pièces d'argent fort rares au type d'Hercule étouffant le lion, avec la légende ΠΕΡΙΠΟΑΩΝ ΠΙΤΑΝΑΤΑΝ, tout à fait semblables pour le module, la fabrique et sans doute aussi pour le poids aux dioboles de Tarente et d'Héraclée du même type. Il est évident que ces monnaies ont été frappées par les Pitanates, qui, au dire de Strabon (2), étaient une colo-

<sup>(1)</sup> Bullet. arch. Nap. N. S., III, p. 130. Nous regrellons que les types de ces monnales n'aient pas cid décrits plus exactement. Nous arons déjà (ci-dessas, note 2, page 161) combattu l'opinion de M. Minerrini, qui attribue les monnaies de Phistelia aux Samaites.

<sup>(2)</sup> V. p. 250 : Tode & san lássowar svostowac sérvici (Errofenz) protédus paria al do sérvis san épülőspar, écripien, royat é sa Herszáres padiologya écripien, volt é sa Herszáres padiologya éventő padiologya és san Taparettow résérpa svéréténu. Il parail donc que ce fali n'est pas un cente inventé par les Tarcantins, et qu'en effet une garantien de Planates, partie de Sparte ou plutôt de Tarcate, sérail établie dans le Sammium, et qu'elle y avait en maine temps fonder une ville.

nie de Tarente (1) établie dans le Sannium. Enfin les monnaties latines de cuivre frappées en Apulie avaient également cours dans le Sannium; car un bronze de Téate, un autre d'Arpi, un triens de Lucéria, sept deniers ou quinaires et sept as romains se sont également trouvés à Campo-Laurelli,

On a retiré du lac Fucin des monnaies de Naples et de Calès avec des as de la série librale et de la série onciale (2); dans une nécropole à Rapino, dans le pays des Maruciniens, il s'est rencontré une pièce d'argent de Naples, dix monnaies de cuivre d'Assernia; une de Frentanum, deux de Teanum à légende latine, et de plus un certain nombre de pièces romaines et latines (3). A Agnone, dans le Samnium, M. Friedländer a trouvé et acheté pour le musée de Berlin un assez grand nombre de bronzes du système libral. On le voit, les systèmes les plus différents et les plus

opposés se rencontrent ici côte à côte, et il est probable que les mounaies de Tarente qui avaient été d'abord les plus nombreuses dans le Samnium y ont ensuite été remplacées par celles de la Campanie.

<sup>(1)</sup> Le buth pris aux Sammltes en séi avait éés vendu pour 3,533,000 as penants, on avait enlevé en metne men 1,530 livres d'argent, quot captom se uvibre cort (T. Liv., X, 46). Celte donné ne prouve rien au sujet desmonaite da Sammlum, et on pour tesselment ne conceilure qu'avec les desmonaites d'argent de la Campanie et de Taronte, on avait culoré aussi des lingues et de la valustelle du même métal.

<sup>(2)</sup> Chaupy, Maison d'Horace, III, p. 231.

<sup>(3)</sup> Annales de l'Institut arch., XVIII, p. 118.

# HISTOIRE

# MONNAIE ROMAINE

PREMIÈRE PARTIE

# HISTOIRE

# LA MONNAIE ROMAINE

# PREMIÈRE PARTIE.

SYSTÈMES MONÉTAIRES DES LATINS, DES ÉTRUSQUES, DES ROMAINS ET DE LEURS ALLIÉS AVANT D'AN 406 DE ROME (266 AV. I.-C.).

# CHAPITRE I.

ANCIENNES MONNAIES.

§ I.

Introduction. - Aes rude. - Aes eignatum,

Chez les habitants de l'Italie, comme chez tous les peuples de race indo-germanique, les bestiaux furent la base des premières transactions commerciales (1). Lorsque plus tard l'agriculture eut remplacé la vie nomade, le cuivre et le fer que les hommes employaient à fabriquer leurs instruments de labour devinrent aussi un objet de commerce et d'échange, et s'il était prouvé que le mot 6604¢ signifiait originairement une barre de fer, comme l'ont dit quelques auteurs, il n'y aurait plus à douter que même dans la Gréce

Notions

Foy. Marquardt, Handbuch, III, 2, 3. — Voy. aussi notre Hist. romaine, I, p. 181.

les métaux employés aux usages domestiques et à l'agriculture n'aient également servi à faire des échanges. Nous aurions ainsi une explication satisfiaisante de ce que les historiens ou la tradition nous disent, soit des obétisques (petites barres de métal) que l'on conservait dans le temple de Junon Argienne, et que Phidon, roi d'Argos (dont le nom dans la légende hellénique personnifie l'argent monnayé), aurait fait briser (1), soit même de la prétendue monnaie de fer des Spartiates.

Quoi qu'il en soit les Grees eurent de bonne heure de l'argent monnayé, et l'habitude d'échanger les métaux utiles
se conserva chez les Italiotes beaucoup plus longtemps que
chez eux. Des traces de cet usage subsistèrent même après
l'introduction de la monnaie proprement dite en Italie, et
se retrouvent, jusqu'à une époque récente, dans plusieurs
coutumes civiles ou religieuses des Romains et dans quelques formes du langage (2). Ainsi, longtemps encore il fut
d'usage de se donner mutuellement un morceau de cuivre
brut ou rond (raudus, roduculum) comme gage d'une
transaction et pour symboliser la transmission; longtemps
aussi on consacra aux Dieux des morceaux de métal brut
(atipem jacert).

Tronvailles de Falterona et des Aquae Apollinares.

Beaucoup de ces morceaux de métal ont été trouvés dans les dépôts de dons offerts aux divinités des fontaines, comme aux sources de l'Arno, au pied du mont Falterona et aux Aquac Apollinares, près de Vicarello, non loin de Tarquinies (3). Ces fragments étaient confondus avec un grand

<sup>(1)</sup> Berckh, Metr. Unters., p. 76.

<sup>(2)</sup> La racine du verbe oestimare est aes.

<sup>(3)</sup> Ces morceaux de cuivre brut représentaient sans doute la monnaie primitive; on trouve rarement des pièces d'argent dans les dépôts sacrés, et il n'était pas permis dans les actes juridiques de remplacer le rodusculum

nombre de monnaics de bronze de différents pays et de diverses époques; il est même probable que quelques-uns d'entre eux sont d'une date relativement récente, puisque leur analyse donne 4,80 0/0 de zine sur 95,20 0/0 de cuivre et que cet alliage ne fut pas employé avant l'époque impérriale. Ceux qui paraissent les plus anciens contiennent 93,70 de cuivre pour 6,30 d'étain (et pas de plomb). Ces dernières proportions sont exactment celles que l'on trouve dans la plupart des anciens ustensites de bronze (1)

Quelques curicuses qu'aient été ces découvertes le trésor trouvé en 1828 auprès de Vulci, et qui semble remonter à une époque plus ancienne, est beaucoup plus intéressant pour l'histoire monétaire. Au sud-est de la ville, auprès de Ponte della Badia, dans une construction antique, et parfaitement intacte, à 1\*,25 environ au-dessous du niveau du sol, on trouva un vase de terre grossière contenant des pièces de bronce de trois différentes essheess, asvoir :

4° Des quadrilatères en partie brisés, pesant de deux à trois livres et ayant diverses empreintes, entre autres celles du bœuf et du trident. Trois de ces fragments sont aujourd'hai au musée kircher, à Rome (2).

2º Des morceaux de cuivre coulés en forme de cube et en fort mauvais état, sans aucune espèce d'empreinte, ni Tronvaille de Vulci.



par une pièce d'un resterce. — Voy. Bullet. de l'inst. norch., 1838, p. 65-10; 1842, p. 19. — Micali Monumenti imediti, p. 88. — Gennarelli, La Moneta e i monumenti primitiri dell'Italia antica messi in rapporto cronologico e ravicinati alle opere d'arte delle altre mazioni civili dell' antichità, 1843, Roma, in "4", p. 93. — P. Marchl. Sitge travela nelle coper. Apolit., p. 7.

Yoy. Gozzadini (Sepolcretto etrusco, Bologne, 1854, p. 22). L'analyse que donne cet auteur a été faite sur un morceau de culvre trouvé à Villanova, non loiu de Bologne, dans un tombeau étrusque.

<sup>(2)</sup> Ces trois pièces ont pour type: 1° un bœuf sur les deux faces; 2° un aviron avec deux dauphins, n' deux poulets; 3° une haste sur les deux faces.

rien qui indiquât leur valeur; leur poids variait depuis une once jusqu'à une livre. Ces cubes formaient environ un sixième de la masse totale.

3° Des pièces en forme d'ellipse aplati et dont les poids représentaient les diverses fractions de l'as; les plus nombreux étaient ceux qui correspondent au sextans (1).

Le vase qui contenait tous ces objets était complétement isolé; on n'a découvert dans les environs immédiats aucune trace de sépulture et il offre tous les caractères d'un trésor enfoui.

On a remarqué que sur ces quadrilatères le type est tantôt le mème, tantôt différent sur les deux faces, et que jamais on n'y voit la proue de navire, cet emblème pour ainsi dire officiel de la monnaie romaine e cuivre, ni aucune marque indiquant leur valeur (2).

Aes ende et ses signatum. Ces découvertes, tout en confirmant l'opinion d'après laquelle l'aes rude était plus anciennement en usage que l'aes signaturs, nous apprennent aussi que ces deux valeurs circulaient en même temps et que les lingots les plus pesants (ceux dont le poids est au-dessus d'une livre) étaient à cette époque les seuls qui eussent une empreinte. L'image du beuf qui se trouve sur la plupart d'entre eux est conforme à la tradition d'ances lauvelle Servius Tullis aurait été le

<sup>(1)</sup> Comp. le rapport de Fossati (Gennarelli, Poc. etr., p. 113, et le P. Marchi (Ioc. ett., p. 22). Ce trésor fut porté au palais Candelori, et le cardinal Galeffi Tacheta avec d'autres antiquités pour le musée du Vatican, d'où il passe easuite au musée Grégorien par les soins de M. Luigi Griffi; on assure qu'il en a dissaur on ne sait comment.

<sup>(2)</sup> Fog. à l'annere F. Nous donnons lei le poids des onre pièces qui ont été perées: de 1700 à 1704 (3 evemplaires), 1698, 1680, 1680, 1611, 1525, 1488, 1330, 6281-5-dire de 4 liv. 1/3 à 5 liv. 1/3 rom; on cite aussi un fragment qui pées 1467, et il nous paraît par conséquent fort douteux qu'il un anaque le moitié des on points, comme on l'a prétendu.

premier à marquer le bronze (primus signarit ges), eu v faisant représenter un bouf, une brebis ou un porc (1). D'après la même tradition ce roi fut aussi le premier qui introduisit à Rouse les poids et les mesures (2).

On peut donc, sans crainte de se tromper, admettre que ces lingots constituaient une sorte de monnaie fabriquée sous la surveillance du gouvernement et par son ordre. La légende ROMANOM (3) qui se voit sur quelques-uns de ces quadrilatères semble appuver cette opinion, et son absence sur la plupart des autres ne prouve pas le contraire, puisque les pièces rondes qui out été bien positivement coulées à Rome sont toujours sans légende.

Nous conclurous de tout ce que venons de voir que ces lingots, avec ou saus légende, circulaient à l'instar de la véritable monnaie des àges suivants. Le gouvernement, par la marque qu'il y faisait apposer, l'approuvait comme moven d'échange légalement reconnu, il garantissait la qualité du métal, mais non le poids, que la balance seule devait constater.

On pourrait, il est vrai, essaver de faire remonter la fabrication de ces lingots à l'origine même de l'art monétaire

de l'ace elematore

<sup>(</sup>i) Foy. Marquardt, Handhbuch, III, 2, 4 et les notes 5 et 6. Il pous semble inutile de rappeler icl les fables debitées par quelques auteurs sur les prétendues monnaies de cuir, de fer on de terre cuite attribuées a Numa.

<sup>(2)</sup> Sex, Anrel, Victor, De viris illustribus urbis Romae, VII, 8.

<sup>(3)</sup> L'anthenticité du lingot ayant pour type un Foudre et Pégase avec la legende ROMANOM est actuellement incontestable (Eckhel, Sylloge, p. v0; Doctrina num, ret , 1, p. 86, et V, p. 50. - Bullet, de l'Inst, arch., 1814, p. 51, 52), car on a decouvert un nouveau fragment semblahie et d'une authenticité incontestable sur lequel on lit ROM. (Capranes), cité par Din- PI, VII. 1042 et 4. milla, Memorie numismatiche, I, p. 42 j. La fabrique ne nous en semble pas tout à fait romaine; et la forme de la lettre A et la désinence du génitif

en Italie. Mais il est plus facile de constater leur ancienneté relative que leur âge réel. En effet, plusieurs villes de l'Italie avaient déjà un monnayage perfectionné, lorsque d'autres plus retardées, comme celles de l'Étrurie et de l'Ombrie par exemple, conservaient encore l'ancien système; et il est certain que les lingots (ceux mêmes qui n'étaient pas marqués) continuèrent à circuler concurremment avec la monnaie proprement dite et à être reçus, au poids, dans les transactions commerciales, tant que le cuivre conserva une valeur intrinsèque (1).

Le style de ces quadrilatères ne dénote pas en général une très-haute antiquité; le type reproduit sur les deux faces doit hécessairement en reculer la date jusqu'après l'époque du perfectionnement de l'art monétaire en Gréce, et nous pensons que la plupart de ceux que l'on voit dans nos musées sont contemporains de l'as libral. Quant à la variété qui porte la marque de sa valeur, cette circonstance ainsi que sa légéreté nous engagent à la faire descendre jusqu'après la suppression de l'as d'une livre (2).

Pl. et Il.

march County

NOM, variante du génitif NO qui se voit sur les plus anciennes monnales latines de la Campante semblent être des indications qui ne ront pas à négliger. Ces pièces ont été trouvées l'une et l'autre dans le Lalium.

<sup>(</sup>t) Il en fut à peu près de même à l'époque de Constantin et de ses successeurs, où les payements se faisaient indifféremment en lingots d'or d'une jivre ou en sous du même métal.

<sup>(3)</sup> Clarks. Lenormant (Elite der monument oframoprophiques, 1. I. introduction, p. xxxxx park of un quadritaire de lenorme for ancient et et style archaque que M. le due de Layaes aurait vu dans un de ses voyages en Italie. Ce monument dont le type est uue Ancre, ji Trejded, et que M. le due de Luques avait en effet vu à Gennan en 1819 deur un nomme Carnerail, est d'un beau style; on preu en juger par le dessin que nous en dononn, mais il n'est pas suusi s'archaque que Ch. Lenormant semblait in

Į II.

Monnaie de cuivre proprement dite instituée par les Décemvirs.

Le second pas à faire dans le monnayage était l'emploi de la monnaie proprement dite, c'est-à-dire de moreaux de métal portant l'indication de leur valeur l'égale. Nous pouvons conclure de ce qui a été dit au paragraphe précédent que malgré le témoignage de quelques historiens, il est difficile sinon impossible d'en faire remonter l'usage à Rome à une époque antérieure à celle des Décemvirs.

En effet, la loi attribuée à Nuna Pompilius, et qui accordait 100, 200 ou 300 as au vaiuqueur chargé de dépouilles opimes est d'une époque beaucoup plus récente, et le cens fixé par Servius Tullius était basé sur l'étendue des propriétés foncières et non sur leur valeur en monnaie. Le Sacramentum ou amende, que celui qui perdait un procès était obligé de payer au pontife, était ordinairement fixé

PL XVIII, L

présumer; le trépied ressemble à celui des monntes de Grotone, el Tancra celle des monnies étrusques affruibres à une ville incomme des nortres d'Arczeo, par M. Mommen et dont nous donnons egalement la gravure d'Arczeo, par M. Mommen et dont nous donnons egalement la gravure. Son pudies et de 1491 grammes. Poy. J. Innover. P., r. 8, à la fin de ce volume, et l'explication de nos planches, au troistème volume. Quoi qu'ill en sot de l'anciennetid de ce linea, il a dû en cuister de beau-

coup plus anciens. Carnoni, dans son ouvrage anonyme initiuté Roggongotio di vioggio di in effetiente entupriera conducto in Barberon, Miano, 1805. I. II., p. 133, pl. XIII, décrit un qualucussis de brouse, de forme carrée avec la fégende N. ROMANOM. Ce lingo tipe pet 188 grammes, a une fraction près, et nous semble remonter beaucoup plus hout qu'inscun de ceut que nous avions un jourqu'il. Foy, au troitème volume, à l'explication de nous avions un jourqu'il. Foy, au troitème volume, à l'explication de nous avions un jourqu'il. Foy, au troitème volume, à l'explication de nous avions un jourqu'il. Foy, au troitème volume, à l'explication de nous avions un jourqu'il. Foy, au troitème volume, à l'explication de l'

1864, p. 264.

Pl. III et IV.

ь.

en bestiaux : on payait alors cinq moutons pour les petits procès et cinq beuts pour les grands ; plus tard, on les remplaça par des amendes pécuniaires de 50 à 500 as. Quant à l'impôt qui se payait à la naissance ou à la mort d'un citoyen, et aux trois as qu'une jeune épouse devait apporter à son époux, si ces taxes remontent jusqu'au temps de Servius Tullius, ne pouvaient-elles pas être payées en fragments d'aes rude semblables à ceux qui ont été trouvés à Vulci et ailleurs? On peut en dire autant du quadrans qui se payait pour le trajet du Capitole au Palatin et de la cotisation d'un sextans par téte, destinée à payer l'enterrement des citoyens illustres, et qui fut décrétée, dit-on, pour la première fois à l'occasion de la mort de Menenius Agrippa.

Nous voyons, au contraire, que la loi des Douze Tables fixe en espèces monnayées le montant du Sacramentum et celui des amendes qui étatient imposées pour voies de fait et blessures, ou autres déliis. L'introduction de la monnaie proprement dite ne peut donc pas être postérieure au Décemvirat; mais elle ne l'a sans doute pas précédé, et tout porte à croire qu'elle fut une des premières réformes introduites par les Décemvirs. En effet, nous voyons d'une part les amendes en bestiaux converties en argent par la loi Julia Papiria (1), en 324. Festus (2) seuble même rattacher cette loi à l'émission des nouvelles monnaies; et d'un autre côté, la tradition attribue la fixation de ces mêmes amendes en bestiaux à la loi Atternia-Tarpien, votée en 300. l'année même où les Romaius envovèrent des

430 av. J.-C.

454 av. J.-4

<sup>(1)</sup> Gicero, De Republica, II, 35 .- T. Liv., IV, 30.

<sup>(2)</sup> Sub verb, Orthur,

452 av. J.-C.

ambasadeurs en Grèce pour y étudier (1) la législation athénienne, ou à la loi Menenia-Sestia, votée en 302 (2), un an avant l'entrée en fonction des Décemvirs. Il ne faut pas prendre ces dates de 302 et 300, comme des dates d'une certitude historique, mais ces traditions prouvent seulement que la loi qui fixe le montant des amendes en bestiaux est plus ancienne que celle qui les fixe en argent. Les Décemvirs en les fixant en argent, suivirent l'exemple de Solon (3) qui, au moment même où il réformait la momaie d'Athènes, tarifait à une drachme et à cinq drachmes les amendes précédemment fixées par les lois draconiennes à un mouton et à un beutit.

<sup>(1)</sup> Cicero, De Rep., ibid. - Dionys. Halicarn., X, 50.

<sup>(2)</sup> Festus, sub verb. Peculatus.

<sup>(3)</sup> Pollux, IX, 61. — Plutarch., Sol., 23. — Bœckh, Metr. Unlers., p. 122.

## CHAPITRE II.

AES GRAVE, OU SYSTÉME DE L'AS LIBRAL. — VILLES DU LATIUM ET DE L'ITALIE MÉRIDIONALE OU IL ÉTAIT EN USAGE. — HISTOIRE ET PARTICULARITÉS DE CE MONNAYAGE.

ž 1.

### Differentes séries de l'ass grave latin.

Nous avons vo au chapitre précédent que les Décemvirs avaient introduit à Rome un monnayage régulier et qu'une série de lourdes pièces de cuivre avait remplacé l'ars rude. Ce système que l'en désigne ordinairement sous les noms d'as grare ou de système de l'as libral avait ét à la même époque adopté par un certain nombre de villes voisines ou alliées de Rome. Il en existe plusieurs séries que nous allons étudier. Pour plus de clarté, nous désignerons les séries dont la patric n'est pas connue d'une manière certaine par le type de l'as de chacune d'elles; nous avons réuni, dans les Annezes à la fine de ce volume, la description détaillée et le poids de toutes ces pièces.

4re séate. Tête de divinité coiffée du casque phrygien.
(Annexe G, n° 1.)

2º — Semblable à la précèdente avec une massue dans le champ. (Ann. G, n° 2.)

- Tête de Mercure et tête de Janus. (Ann. G, nº 3.)

4\* — Semblable à la précédente avec une faucille dans le champ, (Ann. G. n° h.)

5° — Tête d'Apollon. (Aun. G, n° 5.)

6° - Roue. (Ann. G, n° 6.)

7° SÉBIE. Vase à deux anses. (Ann. G, n° 7.)
8° — De Luceria. (Ann. H.)
9° — De Venusia. (Ann. l.)

10° — Des Vestini. (Ann. K, n° 1.) 11° — D'Hatria. (Ann. K, n° 2.)

12° — De Firmum. (Ann. K, n° 4.)

13° - D'Ariminum. (Ann. K, n° 5.)

1h. - La lettre A. Asculum-Picenum? (Ann. K, n. 3.)

Outre ces quatorze séries on connaît encore quelques pièces isolées, beaucoup plus rares que les autres, appartenant à des séries qui n'ont pas encore pu être complétées (Ann. G. n. 8). Toutes ces pièces, mais surtout les plus pesantes, sont fort rares; celles de la série n. 3 (Mercure et Janus) et celles de la série n. 5 (Tête d'Apollon) sont relativement les plus communes (1).

On les a souvent trouvées dans les mêmes dépôts que les monnaies romaines coulées d'après le même système, et Dépôts à ont été trouvers des pièces de l'ass grave.

(1) Le nombre des pièces de clascune de ces series existant à Boura musée Kircher peut nous donner approximativement le degré de reté de chacune d'elles. Nous empruntous ces renseignements à l'ouvrage délà cité de Cannarelli, Le Mondes e i monument primitiré del rout rague antica messi in rupprote cronologico con quelli delle altre nazioni civili dell' antichia. Bouna, 1843.

```
    3º série. Mercarre et Janus.
    71

    5º — Apollon.
    62

    1º Divinité coilfée du casque phrygien.
    27

    6º Roue.
    22

    4' Mercarre et Janus avre la fauellie.
    21

    2º Divinité coilfée du casque phrygien avre la massue.
    20
```

Le P. Marchi (L'Aes grave del museo Kircheriano ordinato e descritto, Roma, 1839, p. 61) assure que quelques-unes des pièces dont se compose la série d'Apollon (n° 5) sont plus nombreuses aux environs de Rome que leurs équivalents de la série romaine.

cette coîncidence constitue une première preuve de leur affinité. De ces divers dépôts nous ne citerons ici que les trois plus importants :

1º Celui de la villa Petagna, sur le Monte Mario, près de Rome (1).

2º Celui d'Amelia, sur la rive droite de la Nera, à huit milles environ de son confluent avec le Tibre (2); il fut découvert en 1843 et ne contenait que 45 pièces.

3º Enfin celui de Vicarello auprès de Tarquinies (3).

Nous donnons ici, autant que le permettent les renseignements insuffisants qui nous sont parvenus, le nombre de ces diverses espèces de monnaies qui s'est trouvé dans chacun de ces dépôts.

| SERIES.                                                | MONTE MARIO.  | ANELIA.                        | VICARELLO.            |           |                                                                                                           |  |  |  |
|--------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| l'éle de divinité avec le<br>casque phrygien.          | Phisieurs as. | 2 as.                          | 36 pièces (pas d'as). |           |                                                                                                           |  |  |  |
| d. avec la massue                                      | Physicurs as. | -                              | 11                    |           | (pas d'as).                                                                                               |  |  |  |
| dercure el Janus                                       | Plusieurs as. | 3 as.                          | 1109                  | 44        | (don1 13 as'.                                                                                             |  |  |  |
| ete d'Apolion                                          | I as.         | I Iriens.                      | 108                   |           | (dont 4 as).                                                                                              |  |  |  |
| loue                                                   | 2 as.         | 2 dupondius,<br>4 as, 1 semis. | 1                     |           | -                                                                                                         |  |  |  |
| donnaies romaines du)<br>système librai\(\frac{1}{2}\) | Plusieurs as. | 27 as,<br>5 semis.             | RC<br>ave             | MA<br>cA, | (don1 2 as).<br>5 as avec le<br>1 la légende<br>1, 41 pièces<br>1 pièce ovaie<br>outres de di-<br>spèces. |  |  |  |

<sup>(1)</sup> Toul ce que renfermaient ce trésor et le suivant est venu enrichir les collections du musée Kircher (L'Aes grave, p. 48, 54, 56, 61 ). (2) Ce tresor ful découvert du 20 au 23 mai 1813 (Gennarelli, loc. cit.,

p. 167).

<sup>(3)</sup> P. Marchi, La Stipe tributata alle divinità delle acque Apollinari. Roma, 1852, in-4°, p. 7 el suiv. Cf. lienzen, Rhein. Museum, Nouvelle scrie, IX, p. 20 et suiv.

Nous allons étudier avec soin tout ce que nous savons de ces divers depôts ou d'autres du même genre, ainsi que des lieux où ils ont été découverts; de cette manière, malgré l'insuffisance de nos renseignements et des observations faites jusqu'ici, nous arriverons à nous former une opinion sur la patrie probable de chacune de ces séries et sur les contrées où elles circulaient.

Commençons par la série nº 3 (Mercure et Janus). Un dépôt découvert aux environs d'Ostie, qui était plus considérable que celui de Monte Mario, était exclusivement composé d'as de cette série (1), celui de Vicarello contensit 1109 pièces de cette série avec 13 pièces romaines; celui d'Amelia n'en contensit que 2 avec 32 pièces romaines on en a également trouvé isolément que quesunes à Viterbe (2) ou aux environs, et même à Trente (3), au pied des Alpes. Enfin les plus petites fractions de la même série depuis le triens et au-dessous se rencontrent aussi rueduredois en Apulle (dh.

Ces pièces sont trop nombreuses aux environs d'Ostie pour que l'atclier où on les fabriquait en fût bien éloigné; il est impossible de les attribuer à Ostie même, parce que cette ville était une colonie romaine, mais nous croyons qu'elles peuvent appartenir à Ardea. Les arts étaient assez avancés dans cette ville et son commerce avait dels lors assez d'importance pour que nous puissions admettre qu'à

Série de Mercure et Janus,

<sup>(1)</sup> L'Aes grave, p. 48.

<sup>(2)</sup> Un semis de celle espèce a élé trouvé à Musarna près de Viterbe (Bullet. de l'Inst. arch., 1850, p. 43).

<sup>(3)</sup> On a trouve aux environs de Trente en Tyrol le triens, le quadrans et l'once de cette série, en même lemps qu'un sextans romain (Giovanelli, Dei Retj, p. 81).

<sup>(4)</sup> Fiorelli, Monete rare, 1843, p. 12.

une époque aussi reculée ses monnaies aient pu faire, pour ainsi dire, concurrence à celles de Rome et se trouver même en plus grand nombre que ces dernières sur les côtes du Latium, et de l'Étrurie.

Sirie d'Apollor nº 3. La série n° 5 (Tête d'Apollon) semblerait appartenir à une ville plus méridionale située peut-être sur la frontière de la Campanie; ce qui nous le fait supposer cest qu'elle est supérieure à toutes les autres par la beauté du style, que les fouilles de Monte Mario et d'Amelia n'ont fourni chacune qu'une seule pièce de cette série et que le dépôt de Vicarello n'en contensit que 408, nombre proportionnellement peu considérable. On les trouve le plus souvent dans la campagne de Rome, surtout du côté du littoral (1). Dix-sept quadrans de cette espéce viennent de la vallée de Sarzano, près de Capoue (2), deux exemplaires ont été trouvés à Agnone, dans le Sammiun: M. Friedlander les a achetés pour le musée de Berlin. Nous croyons donc que cette série peut être attribuée à Fondi, à Formies, ou à la riche cité de Fregellae.

Séries n° 1 et 2. Tête de divinité coiffée du casque en bec d'oiseau, avec ou aons la mansue, Les deux séries avec la tête de divinité coiffée du casque phrygien, terminé en bec d'oiseau, peuvent être attribuées avec assez de vraisemblance à quelque ville du Latium, non loin de Rome, comme Tibur ou Prêneste, puisque malgré leur rareté elles ont fourni un nombre assez considérable de pièces au dépôt de Monte Mario. On a trouvé à Amelia des as de la série (sans la massue), et à Vicarello, quelques pièces seulement des deux séries, mais point d'as. Trois cents onces de la première série (sans la massue) on tété découvertes ensemble dans le royaume de Naples, en

<sup>(1)</sup> EAes grave, p. 61.

<sup>(2)</sup> Francesco Daniele, Numismatica Capuana. Napoli, 1862, p. 18.

Apulie (1); enfin le musée de Berlin a acheté à Agnone quelques pièces de la série avec la massue (2).

D'après tous les autres indices on devrait attribuer à Ardea la série nº A (têtes de Mercure et Janus avec la faucille); mais il faut nécessairement lui chercher une autre attribution, car elle manque complétement à Monte Mario, à Vicarello et à Amelia, et le seul as de cette série que possède le musée Kircher vient de la Sabine (3). Sept pièces de cette même série ont été achetées à Agnone pour le musée de Berlin. Les pièces d'une valeur au-dessous du triens se rencontrent en Apulie (4). Un semis a été, dit-on, trouvé auprès de Chiusi (5).

erec la fancille.

La série nº 6 (au type de la roue) manquait entièrement série de la Rou dans la trouvaille de Vicarello, mais on l'a retrouvée à Monte Mario et à Amelia. Les petites fractions (en particulier le sextans) ne sont pas rares dans les musées du royaume de Naples (6). Des sextans et des quadrans au type de la roue ont été trouvés à Rapino, dans le territoire des Maruciniens (p. 170). Le cabinet de Berlin en a également acheté quelques-uns à Agnone; il est probable que cette série a été fabriquée à Albe sur le lao Fucin avant que l'on n'y frappat des pièces d'argent.

<sup>(1)</sup> Fioreiti (loc. cit., p. 12). Cè savant possédait fui-même quarante-cinq de ces pièces dans sa collection.

<sup>(2)</sup> Malgré le témolgnage du P. R. Garrucci (Isernia, p. 182), nous ne croyons pas à l'authenticité du lingot carré avont le même type que cet as et portant la légende ARICIA-

<sup>(3)</sup> L'Aes grave, p. 48 et 54. (1) Fiorelli, loc. cit., p. 12.

<sup>(5)</sup> Gorl, Mus. Etr., 11, p. 426.

<sup>(6)</sup> M. Fiorelli (loc cit.) attribue à tort une partie de ces pièces à Luceria, probablement à cause du lieu où elles ont été trouvées.

Antres series. Annexe F. nos 8

Nous ne savons rien de la série du vase, si ce n'est qu'elle est fort rare. L'as au type de la tête de lion vient de Pérouse (1) Deux semis avec le vase et le sanglier ont été trouvés à Tivoli (2).

et 9, Luccria, Venusia et antres ateilers de l'Apulie.

Les monnaies du système libral de Luceria sont fort rares et presque toutes sans légende. Les pièces de Venusia appartenant au même système sont également rares et tou-Pt. 41, XII, XIII. jours sans légende, mais on les reconnaît facilement, à

-Mongales des Vestiniens leur analogie avec les pièces de poids réduit qui ont des légendes. On trouve les unes et les autres surtout en Applie dans les environs de ces deux villes, et il paraît qu'elles n'ont pas circulé dans le Latium. Quant aux monnaies des Vestiniens, leur attribution est indubitable, tant à cause de leurs légendes que du pays où on les trouve le plus souvent (3). Nous pouvons en dire autant des séries d'Hatria et de Firmum et même de celle d'Ariminum,

Hstria, Firmum, Ariminum.

quoique cette dernière soit sans légende, mais à cause de sa ressemblance avec les pièces qui en ont (Annexe K, nº 5): la moins rare de ces dernières séries est celle d'Hatria. Le résultat de ces trouvailles prouve combien la circula-

Ctrculation de ces pièces tion de chacune de ces séries de monnaies était restreinte; elle devait même presque toujours être limitée au territoire des villes qui les fabriquaient. On a, il est vrai, trouvé des pièces d'Hatria à Ariminum (h). Mais on n'en a trouvé au-

<sup>(1)</sup> Passeri, In Th. Dempsteri libros de Etruria regali Paralipomena, p. 185.

<sup>(2)</sup> L'Aes grave, p. 65.

<sup>(3)</sup> Plusieurs onces et demi-onces viennent de Pinna (L'Aer grave, p. 114), d'autres viennent d'Asculum Picenum (Lanzi, Saggio di lingua etrusca, II, p. 517, 2º éd.).

<sup>(4)</sup> Borghest, cité par Gennarelli, loc. cit., p. 49.

cone dans la contrée qui sépare ces deux villes (1); et on peut croire qu'elles y avaient été apportées par le commerce maritime.

Dans le Latium, et en général à l'ouest des Apennins, les monnaies du Picenum et d'Ariminum sont aussi rares que les monnaies de l'Apulie; de toutes les séries de cette contrée celle qui est marquée d'un A (ci-dessus, nº 14, Annere K, nº 3), et dont l'attribution n'est pas encore bien certaine, est la seule dont on ait trouvé quelques pièces dans le dépôt de Vicarello.

Outre ces quatorze séries et les quelques pièces isolées Monnsierromaine dont nous venons de parler, il nous reste encore à classer des pièces de trois différentes sortes, qui, par leurs légendes et leurs emblèmes, appartiennent évidemment à Rome, et qui cependant ne peuvent pas avoir été fabriquées dans cette ville. Nous en donnons ici la description :

du système de l'as libre! fabriquées hors de Rome.

1° Un semis coulé, du même type que les autres semis romains, du poids ordinaire et avec l'indication de sa valeur, sans légende, mais marqué de la lettre ▶ (2).

2º Un as coulé du même poids que l'as libral romain ordinaire (3), ayant pour type d'un côté, une tête de femme casquée et de face, et au revers un bœuf debout, au-dessus tantôt un caducée, tantôt la lettre L, et dessous, le mot

<sup>(</sup>i) L'Aes grave, p. 110.- Lelire de M. l'avocat Gaétano De Minicis sur la monnale de Fermo (Gennarelli, loc. cit., p. 50).

<sup>(2)</sup> Riccio (Monete di Città, p. 30) indique le poids de 134 grammes ( = 5 onces de Naples ), et par une singulière contradiction dans son catalogue (p. 26 64) il indique 174 grammes (6 1/2 onces de Naples), taudis que les semis romains ordinaires ne depassent jamais 5 onces ou 5 onces 1/2.

<sup>(3) 294</sup> grammes ( == 11 onces de Naples , Riccio, Bon. di Città, p. 29), 275 grammes (= 9 onces, Catalogue d'Ennery, p. 127), 230 grammes (= 8 onces i d., Zelada). On a prétendu que l'exemplaire du musée de Parme pesqi) 12 onces (lesquelles?), ce qui ferai) 7,200 grains (Lama, Tarola ali-

ROMA. Le style de cette pièce n'est pas romain, et d'après les endroits où on la trouve ordinairement on pourrait l'attribuer à l'Italie centrale (1).

3° Des fractions d'as frappées, correspondant pour le poids à des as de 5 onces à 6 onces 4/2, avec la légende:

ROMA, l'indication de la valeur et les types suivants (2):

Triens. This de fenune diadémée, à llercule combattant

un centaure.

Quadrans. Tête de femme jeune, coiffée de la dépouille

rı, xvı, s. s.

\*\*Oudrans. Tête de femme jeune, coilfée de la dépouille d'un sanglier. 

\*\*Rataucau cornupète, et dessous un serpent.

\*\*Sextans. La louve avec les jumeaux. 

\*\*Râjele portant une fleur dans son bec.

Once. Tête radiée de face. & Croissant avec deux étoiles. Ces pièces sont de style grec et probablement de fabrique apulienne (3) ; elles rentrent évidemment dans le système ro-

mentaria Velejate, detta Trajana, restituita alla sua vera lezione. Parma, 1819, in-4°, p. 57).— L'Aes grave, atlas, incerte, pl. V, n° 15.

<sup>(1)</sup> Fug. Brecks, Jec. cit., p. 369. Le musée Kircher en posside un qui vient du Lailum (L'Aer grave, p. 69); cinq autres, dont trisi avec le critiucie et drux avec le, viennent de Vicarello, un nutre vient de Veleja (Lama, Joc. cit., ). C'est avec raison que le P. Barchi suppose que le semis et quadrans un leuqueda en voi un candoce (L'Aes grave de Hus. Kirch, atlas, incerte, pl. II, nº 1, e I, pl. III, nº 9.— P. Marchi, Acque Apollin., p. 10) aparticiment à la mime serie que cet as.

<sup>(2)</sup> Becht (doc. cit., p. 406 et suit.) donne un nombre suffisant de persers nous pouvous şlouiter enorel a poids de quiques triens: 25% (= 2 ones 31 car., Arigoni, IV, 11); 52° 4 (Cabinet de Berlin); 19°,63 (= 20 ones 31 car., Arigoni, IV, 11); 52° 4 (Cabinet de Berlin); 19°,63 (= 20 01), 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27° 2, 27

<sup>(3)</sup> Cavedoni (Bull. arch. Nap., 11, p. 116) fait remarquer combien ces pièces ressemblent pour le type à celles de Canusium, Arpi, Salapia; et

main, mais elles en différent par le poids, le type et la légende. Ces différences ne peuvent s'expliquer que par une influence de localité; nous aurons occasion de faire la même remarque au sujet des monnaies romaines frappées à Capoue.

Une attribution à peu près certaine est possible pour le nº 1. Cette pièce appartient évidemment à Luceria, et elle est incontestablement le produit le plus ancieu de la succursale monétaire établie dans cette ville par les Romains. Nous pourrions aussi attribuer à Luceria l'as au type de la tête de face avec le taureau au revers, mais ce ne serait qu'avec une certaine hésitation, parce que cette attribution ne semble pas d'accord avec ce que nous savons des localités où cette pièce se trouve le plus souvent. Quant aux fractions d'as réunies sous le nº 3, elles sont évidemment originaires de l'Apulie, et elles v ont été frappées sous l'autorité romaine dans quelque atelier dont le nom est resté inconnu.

Nous étudierons plus tard et plus spécialement le pied monétaire, le type et la valeur des différentes pièces de chacune des séries que nous avons examinées; mais nous et conséquences pouvous dire des à présent, malgré les différences qui les distinguent et quoiqu'elles n'eussent légalement de valeur monétaire, suivant toute apparence, que dans les villes où elles avaient été coulées ou frappées, qu'il existe

pent-on les attilbner?

Influence de Rome spr les mounales latines on'en tire l'auteur.

pour la fabrique, à celles de Salapia et d'Arpt, le bord est comme pour ces dernières en forme de cône obtus. Riccto (Mon. di Luceria, p. 4) cile un triena de cette espèce qui grâce à une surfrappe est devenu un triena de la serie onciale avec la legende CA, ce qui confirme l'opinion qui les attribue à Canusium. - Aveilino (Opusc., II, p. 32) attribue, sans beaucoup de fondement, ces monnaies à la Campanie. - Nous n'avons pu avoir aucune donnée positive sur les lieux où on les rencontre le plus souvent. On a trouvé dans le lrésor de Vicarello 3 sextans c1 4 onces de celte espèce.

cependant entre elles et les monnaies romaines un grand nombre de points de ressemblance, tandis que les monnaies de l'Étrurie et de l'Ombrie sont tout à fait différentes.

Cette similitude ne peut s'expliquer que comme étant le résultat d'une influence supérieure dominant tous ces ateliers isolés, et leur donnant pour ainsi dire une direction. Tout bien considéré, le centre de cette influence ne peut être cherché qu'à Rome. Il est en effet bien remarquable que toutes les petites républiques qui ont émis de la monnaie de cuivre du système libral comme Luceria, Venusia, Ariminum . Firmum . Hatria . et même Ardea . Freuellae et Albe, étaient toutes (excepté les Vestiniens) des colonies latines. C'est douc aux colonies latines, c'est-à dire aux villes alliées rattachées à Rome soit par un pacte d'alliance, soit par la nationalité, que nous attribuons sans hésitation, toute cette classe de monnaies. Ces villes étaient nonseulement indépendantes mais souveraines, et du droit de souveraineté découle le droit de battre monnaie. Elles auraient pu adopter des systèmes particuliers, mais toutes les fois que leurs habitudes, les circonstances et les besoins locaux l'ont permis elles ont fait concorder le plus possible leur système monétaire avec le système romain.

de leur febrication et de leur circulation, Licux ob on les trouve. Les limites de ce monnayage ont été suffisamment faées par tout ce que nous en avons dit plus haut. En dehors du Latium il s'étend surtout dans l'Étrurie méridionale; en effet, on ne trouve pas d'as étrusques à Veies, Caere, Toscanella, Corneto (envienne Turquinies), Bonarro, mais on y trouve souvent des as romains, même dans les tombeaux étrusques. Fossati (1), cite des as romains du système oncial qui ont été découverts dans un tombeau prês de Tar-

<sup>(1)</sup> Gennarelli, loc. cit., p. 12,

quinies, ce tombeau est le seul de tous œux qu'il avait pu visiter qui contint des monnaies. M. Carlo Campanari a trouvé des as latins à Vulci et à Toscanella; M. Parchiprètre Regulini en a va à Caere (1) et Arduini en a rencontré dans les tombeaux d'Orte, sur la rive droite du Tibre, à moitié chemin entre Rome et Chiusi. Des cinquante monnaies qu'Arduini y découvrit, aucune n'était étrusque, toutes étaient romaines, excepté trois qui étaient des as latins (2). Les dépôts d'Amelia et de Vicarello, dont nous avons déjà parlé, confirment encore ces données. Ce n'est qu'aux environs de Clusium et de Tuder que l'on commence à trouver des monnaies étrusques et ombréunes.

A l'Est et au Sud, les monnaies appartenant au système libral du Latium se rencontrent sur la côte transapennine, dans le pays des Senones (Senogallia vel Sena gallice, nunc Sinigaglia) et dans le Picenum, ainsi que dans la Sabine, dans le pays des Marese, dans les Abruzzes, enfin dans l'Apulie septentrionale, jusqu'à Luceria et Venusia; on en a trouvé aussi dans le nord de la Campanie et même dans le Samnium, mais elles n'y ont probablement pas été-fabriquées.

L'as est en général fort rare partout, et les petites divisions beaucoup plus communes; nous reviendrons sur cette particularité.

Plusieurs des villes où ces pièces furent fabriquées étant des colonies latines fondées à une date parfaitement connue, nous savons au juste l'époque à laquelle put remonter ce monnayage; ainsi les monnaies de Luceria sont nécessairement postérieures à l'année 4h0 de Rome, celles de Venusia à 403, celles d'Hatria À 405, d'Ariminum à 486, de Firmun

Époque de cette fabrication,

814 av. J.-C. 291 av. J.-C. 289 av. J.-C.

<sup>(1)</sup> Gennarelli, loc. cit., p. 27.

<sup>(2)</sup> L'Aes grave, p. 101.

Influence de Rome sur l'adoption et l'abandon de cesystème. Les monnales remaines sunt probablement plus anciennes que les monnales latines.

264 av. J. C.

à 400, et celles des Vestiniens étantcopièces sur celles d'Hatria doivent être encore plus récentes; toutes sont donc du vr ou du vr siècle de Rome, ce qui résulte déjà de nos observations sur les trouvailles de Monte Mario et d'Amelia. Nous verrons plus tard que la suppression du système de l'as libral à Rome amena sinon immédiatement, du moins peu après, son abandon par toutes les villes latines. Cet ensemble de faits, à défaut de documents historiques plus positifs, nous permettra d'établir avec un certain degré de probabilité que Rome a été la première de toutes les villes de l'Italie centrale qui ait fabriqué des monnaies proprement dites.

§ II.

Type at style de l'aes grave de Rome et du Latium.

Types adoptés par les Romains. A quelques modifications près, les Italiotes durent employer pour fabriquer leurs monnaies les procedés déjà connus en Grècc, où cct art était entièrement développé depuis longtemps et où l'on frappait déjà des pièces ayant un type des deux côtés (1).

Les pièces romaines du système de l'aes grave ont toujours une proue pour type du revers. On pourrait y voir un symbole de cette ancienne puissance marinne, à laquelle le gouvernement des Décemvirs cherchait à donner une nouvelle impulsion (2). Du côté du droit se trouve

<sup>(1)</sup> Si une monnaie d'argent a servi de modèle aux premiers as, ça a dû être une pièce frappée sur un fian régulier et décorée de figures en haut relief (Ch. Lenormant, Élite des mon. céramograph., 1. 1, introduct., p. xxx).

<sup>(2)</sup> L'opinion de certains auteurs anciens (voir les passages cités par Eckliei, Doct. num. vct., 1. V, p. 14) qui ont voulu raitacher ce type à la fable de Janus

toujours uns tête de divinité qui varie pour chacune des pieces de la série. On voit sur l'as la tête de Janus à n.v., vi. vii. double face (penes Janum prima); sur le semis celle de Jupiter (penes Joren summa) (1); sur le triens et sur l'once la tête casquée de Minerre qui inventa les nombres, ou peut-être celle de la déesse Roma. Hercule, le protecteur des richesses, se voit sur le quadrans, et Mercure, le dieu du commerce, sur le sextans. La raison d'être, si l'on peut s'exprimer ainsi, des types choisis par les Romains, prove une fois de plus la priorité de leurs monanies du système libral, sur les séries latines, qui en dérivent et qui en different (2), par les types.

Dans les séries d'Hatria, de Venusia, celle de la roue et

Types et style

n's, as fult, ancun fonsiement, puisque ce 150 ne se trouve pas uniquement ou revers de lo tide de Janua, mais ser tous les brunces manias. Quant à la supposition de Preliter (Röninche Mydhologie, p. 153), qul y voi tuse allusion. À Jonus honorie commo Portunus, elle nous parait encore moins admissible. La difference que quelques outers oni vosita écolofie entre la prous qui se voil ou revers du trens et du quadrans oi ceille qui ost emprénite sur les autres pièces n'existo récliement pas.

(1) Yarro, ap. S. Augustin, De Cie. Dr., VII, 9, 1.— La têto de Inpiler que Pon voit sira una sa da musée Brioninajae (Asternan, Cotal., of Boman cosiar, p. 7), do même que lo têto de Jonus qui se voil sur un semis publica par Arigoni (IV, 5), en supposena que ces monnales soient authentiques pour partica par l'erreur d'un ouvrier qui s'est probablement temps de moule.

(2) Prelier (Rom. Myth., p. 164) n'admet pas quo le Junus des as soli d'invension romaine, parce que ceit même felte ne trevueus uz les monaites de Capone, de Telamon et do Volaterrae; mais nous croyons que les monaites de Capone, de Telamon et do Volaterrae; mais nous croyons que les monaites de Capone ont elé frappier dans lo v° ou vr sélecido Rome, et par conséquent sous l'influence romaine. Quant à celles de Voloterroe, nous ferons remonquer quélies sous d'un poids blem folido, que probablement est pièces sont les plus récentée de ces systems, et que par consequent, ion d'être plus anchemnes que les monaites de Rome, elles peuvent fort bien, nu contrale, avoir dés également foliciquées sous son influencées sous des midencées sous son influencées so

celle de l'amphore, toute la suite offre un même type du côté du droit, tandis que le type des revers change pour chacune des pièces. Elles se rapprochent, sous ce rapport, de la série romaine plus que les autres séries qui n'ont pas la même uniformité pour toutes leurs pièces; car tantot le même type est répété sur les deux faces, comme dans la série d'Apollon et celle de la divinité au bonnet phrygien, tantot les deux types sont différents et changent l'un et l'autre pour chacune des pièces de la série (1).

Le style subit nécessairement les influences locales. La magnifique série d'Apollon se ressent du voisinage de la Gampanie; la tête de sanglier des médailes de Venusia, la tête d'Apollon et le cheval de Luceria rappellent l'art hellenique. Les monnaies fabriquées au delà des Apennias sont inférieures à celles du Latium et de l'Apulie; sur la plupart l'as seul porte une tête de divinité, tandis que les fractions n'on pour type que des fers de lance, des massues, des vases, des coquilles, des étoiles et autres objets qui trabissent le peu d'habileté des artistes. Malgré leur infériorité, les pièces d'illatris et de Firmum sont encore préferables à celles d'Ariminum (2), cette forteresse romaine, située à l'extrême frontière de l'Italie, au milieu d'un pays barbare.

Style de la série romaine. On remarquera en général qu'il y a plus de rudesse et de négligence de style que d'archaïsme dans les as romains (3). Cette observation s'applique surtout à la tête de Janus, qui devient de plus en plus barbare à mesure que le poids

<sup>(1)</sup> Voy. les annexes G, l, K.

<sup>(2)</sup> L'Aes grave, p. 108, 113.

<sup>(3)</sup> Aldini, Sul tipo primario delle antiche monete della Romana Republica

<sup>(</sup> Memorie dell' Acc. di Torino, t. IV, p. 256).

diminue (il en est de mêue de la monnaie frappée) (1). Les autres types ressemblent de loin aux modèles grees que les artistes ont imités sans les copier servilement; on pourrait reconnaître, entre autres, l'influence de la d'aclime attique sur le style de la tête de Minerve (2).

Ce n'était point par ignorance de meilleurs procédés que les Latins et les Romains coulaient (3) leurs monnaies au lieu de les frapper, mais c'était une méthode plus expéditive et surtout plus commode et moins chère à cause de

<sup>(1)</sup> L'Aes grave, p. 45. - Barth, Romisches As, p. 14.

<sup>(2)</sup> Ch. Lenormant (Élite des mon. céramograph., t. I, introduct., p. xxx) fait à ce sujet les observations sulvantes : « Qu'on examine avec attention les « as en apparence les plus grossiers, oa y trouvera toutes les qualités qui an-« partiennent esseatiellement aux monneies de la grande époque et à l'art « le plus avancé; la lentille est de belle forme, renflée dans le centre, s'a-« mincissant sur les bords ; le relief des figures est ferme, savant, et les « raccourcis conformes aux lois de la perspective. La couronne de Jupiter « sur le semis, le casque de Minerve sur le triens el sur l'once, la peau de tion « qui recouvre la tête d'Hercule sur le quadrans, le pétase aité de Mercure « sur le sextans, sont ajustés avec la grâce facile qui n'appartient qu'aux « beaux temps de l'art. Ces pièces, il est vrai, et surtout les as, présentent « une appareace de rudesse : mais cette rudesse même n'est pas le résultat de « l'inexpérience; celui qui a modelé les cheveux et la barbe des têtes de Janus, « les plus grossières, auruit certainement été capable d'exécuter un travail « plus complet et plus soigné ; le procédé qu'il a mis en pratique, et qui « consistait à masser les andulations de la chevelure et même la convexité « des yeux au moyen de boulettes de cire ou d'argile posées sur le rellef de « la tête, dénote une main qui se joue des difficultés de l'art. »

<sup>(3)</sup> Il «tiste au musice Britannique quatre as qui sont encore reimis rassemble (Pinkerton, Euroy o media), p. 101).—Ficoron posedial, à ce qu'il parail, des moules en grès sur lesquels étaient distinctement indiqués les marques des onces, et dans lesquels on pouvalt cualer plausiers pièces à la fois ; ces moules avaient été trouvés à Rome. Il ne noues a pas été possible de retrouver dans Ficoroni e passage etle par Passeri (Partifiponou, p. 102). Il ne pourrail que ce dérnier, qui ne se pique pas d'une grande cuctilisée, ait applique aux monnales de brouse un passage relatif à des noules de medialites de plonh, qui ne sent pas returner.

la dimension de ces pièces dont la plus légère pessit à elle seule plus que six drachmes attiques ensemble; ce qui le prouve, c'est que nons avons des fractions (des onces et des sextans) qui ont été frappées dès cette époque à Bome même, et dont le poids correspond à celui de l'as libral.

Les pièces coulées ne portaient pas originairement d'autre légende que l'indication de leur valeur. Rome a toujours conscrvé cette habitude ainsi que Yenusia, Ariminum et la plupart des ateliers monétaires qui suivaient le même système. Le nom de la ville ne se voit que sur les monnaies de la côte orientale de l'Italie centrale, telles que celles des Vestiniens, d'Hatria, de Firmum, celles qui sont marquées de l'initiale A et quelques-unes de Luceria. Sur ces dernières on voit quelquefois un nom de magistrat. Toutes ces villes situées au delà des Apennins adoptèrent plus tard que les autres le système libral, et c'est probablement pour rester plus près du prototype romain qu'A-riminum, qui se trouve dans ces mêmes conditions, n'a pas suivi leur exemple.

### § III.

Divisions de l'as et signes indiquant la valeur de chaque monnaie

Les monnaies de bronze des Romains sont toujours marquées d'un signe indiquant leur valeur; il en est à peu près de même de la plupart des pièces du système libral dans l'Italie du centre; nous donnons ici un tableau des diverses espèces sorties de chacun des atcliers monétaires de l'Italie, et nous marquons d'une \* celles qui, par exception, ne portent pas de signe indiquant leur valeur.

# TABLEAU Des diverses espèces dont se compose chacune des séries librales de l'Italie.

|                | 1             | Semaneia.                                                           | ı                      | Semuncia.                  | 1                        | ı             | ı                             | ٠.                       | Semuneia.      | ~                 | *Semunela.      | 1            | -             | Semuneia.      | Semuneia?           | i                                 |  |
|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------|-------------------------------|--------------------------|----------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------|----------------|---------------------|-----------------------------------|--|
| Plante         | elicia.       | Uncla.                                                              | Uncla.                 | Uncla,                     | Uncla.                   | Unela.        | ı                             | Unela.                   | Uneia.         | ~                 | Uncia.          | Uncla.       | •-            | Uncla.         | 1                   | Unela.                            |  |
| Contage        | SCALGERS.     | Sextana.                                                            | Sextans.               | Scattans.                  | Sextans.                 | Sextana.      | Sextans.                      | Sextans.                 | Sextans.       | Sevlans.          | Sextans.        | Sextans.     | Sectans.      | Sextana.       | ı                   | Sextans.                          |  |
| O. of decision | Cuadrana.     | Quadrans.                                                           | Quadrans.              | Quadrans.                  | Quadrans.                | Quadrans.     | Quadrans.                     | Quadrans.                | Quadrans.      | Quadrans.         | •-              | Quadrans.    | Quadrans.     | Quadrans.      | ı                   | Quadrans.                         |  |
| Polan          | Liens.        | Triens.                                                             | Triens.                | Triens.                    | Triens.                  | Triens.       | Triens.                       | •-                       | Triens.        | Triens.           | Triens.         | Triens.      | ۵.            | Triens.        | ı                   | Triens.                           |  |
|                | 1             | 1                                                                   | ŧ                      | ı                          | 1                        | ı             | ı                             | ١                        | Quinennx.      | Quincunx? Triens. | ٥.              | Quinconx.    | ~             | Quincunx.      | 1                   | ı                                 |  |
| -              | Senis.        | Semis.                                                              | Semis.                 | Semia.                     | Semis.                   | Semis.        | Semis.                        | e.                       | ī              | ı                 | ı               | t            | 1             | 1              | ı                   | 1                                 |  |
| 2              | ě.            | γ3.                                                                 | ¥.                     | A3.                        | .γ2                      | ٠,            | γ γ3:                         | . A.S.                   | Α3.            | .¥                | •-              | Α3.          | n,            | .γγ            | 1                   | ı                                 |  |
|                | ł             | ı                                                                   | I                      | i                          | 1                        | ı             | Dupondius                     | ı                        | ı              | 1                 | 1               | ı            | ı             | ı              | 1                   | 1                                 |  |
|                | Serie de Rome | Id. à tête de divinité avec le casque l'<br>terminé en bec d'oiseau | Id. id. avec la massue | Id. de Mercure et de Janus | ld, id. avee la faueille | Id. d'Apollon | 1d. de la roue Dupondius. As. | Id. du vase à deux anses | Id. de Luceria | Id. de Vennsia.   | Id. des Vestini | Id. d'Hatria | Id. de Firmum | Id. d'Arimianm | d'A(sculum Picenum) | Id. frappée avec la légende ROMA. |  |
| -              | 9             | -                                                                   | -                      | 2                          | -2                       | -             | 2                             | -                        | 70             |                   |                 |              | -             | 3              | Id. d               | 25                                |  |

AES GRAVE LATIN.

Nomenciature des multiples et des divisions de l'as. La monnaie librale se divise par douzième; ce système et les signes qui distinguent les pièces d'après leur valeur sont particuliers à l'Italie. Nous pensons que cette manière d'indiquer la valeur est fort ancienne dans ce pays, et qu'elle y est peut être même autérieure à l'usage de l'écriture (1). La grande unité se nomme as, et la petite unité. Celle-ci.

est la douzième partie de la première. L'étymologie des deux noms se rapporte, suivant toute apparence, à l'unité (2). Les multiples de l'as se nomment dupondius (2 as), tressis (3 as), quadrussis (4 as), quincussis (5 as), et ainsi jusqu'à nonussis (9 as) et depuis decussis (10 as) jusqu'à centussis (100 as). Mais cette nomenclature ne va pas au delà. Quant aux multiples de l'once qui sont en même temps des fractions de l'as, leurs noms indiquent leur rapport avec l'as. Ainsi, sextans = 2 onces (six font 1 as), quadrans = 3 onces (quatre font 1 as), triens = h onces (trois font 1 as), bes = 8 onces (deux tiers de l'as bi-as), dodrans = 9 onces (de quadrans ou 1 as moins 1 quadrans), dextans = 10 onces (de sextans, 1 as moins 1 sextans). Le quincunx = 5 onces, septunx = 7 onces ne se voient que beaucoup plus tard, ainsi que decunx=10 onces et deunx = 11 onces (3).

<sup>(</sup>i) L'expression ar, comme l'explique Merchans (Ir aux et ejus partikus, El), repont a l'inè de authiria, c'acid due au hout, l'import lequel; in moi sanscrit gius, racine du mot latin ers, répond aussi à crite l'ête.—Bes semble deviré de liè ar a répond à l'âtée de deux parties, dues portes, c'est-a-direct le drie un letter d'un tout (Festus, Epième, na une Bessem); les Grees rendent exte dégle ar le me Blaques, Aussi pour explinére deux as ne es acrt-op se de l'expression der ou bentir, qui seruit analogue à tressir, quandrantie, etc., mais on emploie o met d'appondus.

<sup>(2)</sup> Varro, De lingua lotina, V, 169 et 170.

<sup>(3)</sup> C'est ce que nous apprend l'Anonyme d'Alevandrie, que nous avons souvent clié dans notre introduction historique; en parlant des noms que

Signes qui les distinguent.

La grande unité est indiquée sur les monnaies par une ligne verticale I. La petite par un point, . (1). Plusieurs grandes unités s'expriment par la répétition du signe 1; au delà de quatre on emploie les chiffres romains généralement connus: V.X.J.C. (2). Plusieurs petites unités s'expriment par la répétition du .. le semis est indiqué par un S: on peut croire cependant que ce signe n'est pas aussi ancien que les autres, puisque l'on trouve six globules sur les semis de la Sicile et de l'Étrurie. Il n'existait originairement ni signes ni noms propres pour exprimer les fractions de la petite unité. On ne les comptait pas, ou bien on les comptait comme des onces. Plus tard lorsqu'on perfectionna le système numéral, on leur donna des noms et l'on inventa des signes particuliers pour les indiquer; mais jamais ce système ne fut complet, et il v eut toujours des fractions impossibles à rendre en chiffres. X. qui indique la demi-once, est le plus ancien de ces signes; il appartient à l'ancien alphabet latin qui a beaucoup d'ana-

les Bomains donnent aux fractions, il ne parte ni du quinerum, ni du septum, ni du deunz, et il ajoute : Tà 80 μέρη ταύτα ilδας δουματίας έχουπ παρά τοίς Poujatios, λόγεταϊες (Yoy, Letronne, Héron, p. 53, et Gronovius, De pecunia referrum, p. 183; ce dernier auteur donne quelques variantes qui semblent préférables). — Quand dans son d'it poétious (vers 253) florace nous dit i

> Romani pueri longis rationibus assem Discunt in partes centum diducere,

ce poète entend parler de l'intérêt d'en pour cent par mois qui se payalt à Rome; le mot as est pris ici au figuré pour signifier un capital quelconque, el II n'est nuilement question d'une division de l'as en lant que monnaie. l'og. Maecianus, foc. cit. § 13.

(t) L'usage d'indiquer l'once par un trait horizontal — ne prévaiut qu'après la République.

(2) Comme de raison, les signes qui sont lirés de l'alphabet gree, par exemple ↓, sont moins anciens que les autres, et ne peuvent remonter au delà de l'époque où ect alphabet fut introduit à Rome.



logie avec l'alphabet gréco-sicilien (1). Outre la demi-once, Varron (2) ne parle pas d'autre fraction que de la sextula qui s'indiquait ainsi : ~, c'est-à-dire par l'initiale du mot placée à rebours et inclinée. Le sicilieus, un quart indiqué par 3 (qui, comme nous le verrons, appartint originairement à la monnaie d'argent et passa ensuite à la monnaie de cuivre), le douzième, ou dimidia sextula e et le vingt-quatrième, ou scriptulum 3, ne sont usités que depuis l'époque impériale (3). Ces nouveaux signes pouvaient se répéter plusieurs fois comme les anciens; ainsi, on écrivait deux fois le signe du sixième pour exprimer un tiers (4); pour exprimer plusieurs vingt-quatrièmes l'usage prévalut de n'inscrire qu'une fois le chiffre principal en mettant à côté autant d'unités qu'il devait être répété de fois ; ainsi, 3III signifie trois scrupules; plus tard, on en arriva à réduire toutes les fractions en scrupules (5), mais on n'alla pas plus loin,

<sup>(1)</sup> Voy. mes Unteritalischen Dialecte, p. 30.

<sup>(3)</sup> De lingue Inlina, V. III. «Acris minima para sextida quod sexta para suciea.» — Verron parle bien du scrupale (scriptulum), mais de son lemps celle expression ne pouveil pes exprimer non fraction de la monale de cutrre (De re "utilica", 1, 16, 2) — L'Anonyme d'Alexandrie parle s'esplement du 1/2 de l'a, c'esta-dire de la sextinia, cemme de la plus petille fraction possible, el par conséquent il divise le denier en 1,152 pelles unités.

<sup>(3)</sup> Gos trijis noms et ces irola signes se trouvent dem Meccianns (dec. ett., 5 vol 1 st., Le signe du sicilicas so vois ure me des tables des fereta Arraites de l'an 80 (table n° xun de l'ouvrege de Marini), celni du seriptulum dans Promiin (De gouis, p. 30 ett), et dians les inscriptions (comparer Marini, Atti de Practifi Arvati, p. 230). — L'Alcandarin (digl. tile; parle lien de la demi-onec, du sitiéme et même du quart d'once, mais il ne nomme jamais nile douithem nile vinig-questième de l'once.

<sup>(4)</sup> Maecianus (loc. cil., § 28) et l'Alexandrin parlent également de ce liers valan1 un trente-sixième de l'as.

<sup>(5)</sup> C'est ce qui fait que dans ses évaluations Prontin n'emploie pas les

et celles qui ne répondaient pas à des combinaisons de 1/2, 1/4, 1/6, 1/12, 1/24, pour l'once ou bien 1/24, 1/48, 1/72, 1/144, 1/288 pour l'as, n'eurent pas de signes particuliers.

Conclusion.

De ces neuf pièces, les six principales qui appartiennent à la série romaine se retrouvent aussi dans toutes les séries; la demi-once n'est pas rare non plus, le dupondius ne se rencontre que dans la série de la roue. Nous verrons plus loin que tandis que le semie set particulier au Latium, le quincunx se trouve dans le Picenum, en Apulie, et en géoéral dans toute la partie orientale du pays qui avait adopté le système de l'as libre.

Nous avons vu plus haut (p. 176) qu'à l'époque où l'on coulait ces lourdes monnaies, on se servait aussi de lingots portant une empreinte et qui pesaient cinq livres.

#### § IV.

Poids et pied monétaire des pièces du système libral ou see grave.

— Rapport des as de ce système avec la livre.

La grande unité monétaire italique, l'as, a pour base le poids d'une livre; les historiens romains nous l'affirment tous; l'expression dupondius destinée à signifier deux as et surtout la concordance du poids de toutes les pièces de l'Italie centrale, qui se rapprochent beaucoup de la livre,

La livre est le point de départ de l'ss.

signes du sicilicus, de la sextula ni de la demi-sextula, mais seulement ceux de la demi-once ei du scriptulum.

<sup>(</sup>t) Voyez l'as d'Hatria, pl. XV.

le prouvent encore mieux. Mais ce poids constitue plutó le point de départ du système que le véritable poids legal de l'as : en effet, si l'on excepte le mot dupondius, les noms de toutes les autres pièces indiquent un poids relatif plutôt qu'un poids absolu. Le mot ar répond à l'idée d'un tout composé de douze parties sans indiquer d'ailleurs un poids positíf, et il peut s'appliquer tout aussi bien à l'unité pesant une livre que si elle n'avait pesé qu'une demi-livre ou tout autre poids. Pour connaître exactement la valeur réelle de l'aes grave, il nous faudra étudier successivement la composition du métal, le poids des pièces, et les divers rensei-genements que nous ont transanis les histories anciens.

Valeur intrinsèque. Analyse. L'analyse nous a donné pour les pièces du système libral un alliage de 7 à 8 pour 100 d'étain avec 20 pour 100, environ, de plomb (1), et comme dans les anciens usten-(1) L'analyse qui mérite le plus de confiance est celle de Phillipse (London, Chom, not, quarterly journal, IV, p. 25; et suir, 1; et est de la que l'à prier

Wöhler, Annalen der Chemie, t. LXXXI, p. 206 et suiv.). Nous donnons iel le résultat de ses opérations sur trois monnaies du système libral, et deux an-

<sup>(</sup>probablement celui de Sext. Pompée avec la 74,17 8,47 16,15 0,28 - légende Magnus Pius (imp.) (pesant 20°,02

siles de bronze, il ne se trouve que quelques fractions d'étain et nulle trace de plomb, on peut considérer cette adjonction comme une véritable altération de la monnaie, à moins qu'elle ne fût destinée à rendre le métal moins propre aux usages domestiques et à l'empêcher ainsi de prendre le chemin du creuset.

Nous ne connaissons encore qu'un seul as dont le poids dépasse une livre, c'est celui du musée Olivieri à Pesaro; il pèse 390°,30 ou environ 14 onces romaines (1). Après cette pièce, les plus fortes que nous connaissions sont les suivantes :

Un as publié par Riccio (2), pesant plus de 307 grammes (en supposant qu'il n'y ait pas eu d'erreur).

Un as du musée Kircher, pesant 304 grammes, c'està-dire plus de 14 onces.

Un semis du cabinet impérial de Vienne, pesant 161 grammes, c'est-à-dire un peu moins de 6 onces. Poids.

Vorzeit, Erlangen, 1812, in-8\*, p. 29) essure avoir frouvé 6,55 étain, et 14,14 plomb dans un sa, et, 56,8 étain, 1,1,6 homb dans un serinis: mais sea analyses nous semblent avoir été faites avec moins de soin et d'exactitude que celles que nous avons données, et d'ailleurs l'auteur ne décrit pas les pâces dont il a analysé le metal.

<sup>(1)</sup> Cat as, qui ne se trouve pas dans les listes d'Olivierl, a cie public par Passet (Parrilynome, pl. III, et p. 1.85, et peis, d'après ca taieur, 13 il 20 noce romaines ou 368 grammes. — Borghest, qui l'avait cusminé attentivement, sous écritait, no date du 6 december 1850 : « lo opisifices invervé excendene nogisitale les poines in più pusti dell'ories, elle ha sempre » resistità olla punt del bulim sense achegipieri. Le neu fabbrice » molto « resistità nolla punti del bulim sense achegipieri. Le nua fabbrice » molto « resistità nulla puntine» ( nei de l'anni del bulim sense achegipieri. Le nua fabbrice » molto « resistità nulla puntine» ( nei dell'anni del l'anni del

<sup>(2)</sup> Catologo, etc., p. 2. Plus de 11 1/2 onces napolitaines; Riccio donne aussi (ibid, p. 26 biv), un semis pesant jusqu'à 174 gr. (=6 1/2 onces).

Ces pièces sont très-rares, la plus grande partie des as romains bien conservés et des semis sont taillés sur le pied (1) de 9 à 10 onces par as. Il nous semble insuité d'entrer dans plus de détails sur les fractions dont le poids coñcide asser régulièrement avec celui de la pièce principale. Remarquons seulement que lorsque les sextans et les onces de ce système sont frappés, ils sont un peu plus faibles et paraïssent se rapporter à un as de 5 à

<sup>(1)</sup> Gennarelli (Specchio dei pesi dell' aes grave del museo Kircheriano, p. 68 de l'ouvrage intitule La Moneta primitiva, etc., déià cité ) donne le poids de 21 as du système libral conservés au musée Kircher, savoir : 304 gr. (= 10 onc. 6 dr.), 300 gr. (= 10 onc. 5 dr., doux exempl.), 290 gr, (= 10 onc, 2 dr.), 286 gr. (= 10 onc, 1 dr.), 279 gr. (= 9 onc, 7 dr., trois exempl.), 275 gr. (= 9 onc. 6 dr., deux exempl.), 272 gr. (= 9 onc. 5 dr., trois exempl.), 268 gr. (= 9 onc. 4 dr., deux exempl.), 265 gr. (= 9 onc. 3 dr., deux exempl.), 261 gr. (= 9 onc. 2 dr., deux exempl.), 258 gr. (= 9 onc. 1 dr.), 254 gr. (= 9 onc.); enfin un as de 130 gr. (= 4 onc. 5 dr.). - Sur douze semis du même système que nous trouvons sur ce tableau, lo plus fort pèse 141 gr. (= 5 onc.), le plus faible, 113 gr. (=4 onc.), puls vient un semis de 74 gr. (= 2 onc. 5 dr.). - Les cinq as du système libral du Cabinet de Vienno pésent 269 gr. (= 15 loth 85 gr., Seidl, loc. cit.) et 237 gr. ( = 13 loth 130 gr., ibid.), après eux vient an as pesant 95 gr. (= 5 loth 102 gr.); les neuf semis du mémo Cabinet pèsent de 161 gr. (= 9 loth 42 gr.) à 122 gr. (= 6 loth 237 gr.), immédiatement sulvis d'un autre semis de 55 gr. (= 3 loth 36 gr.).-- Les deux as du même système appartenant au Cabinet do Gotha pésent 290 gr. et 255 gr. - Les as et les semis qui se trouvent dans l'ouvrage de M. Buckh (p. 401, 402 et 391) varient d'un peu plus de 10 à un peu plus de 11 onces romaines; ceux quo donne Barth (Das Römische Ass und seine Theile, Leipzig, 1838, p. 9) varient de 11 à 9 onces faibles (20 1/2 loth et 16 loth de Cologne); la série des poids dans l'ouvrage de Passeri (In Thome Dempsteri libros de Etruria regali Paralipomena, Lucz, 1767, p. 193 et suiv.) s'arrêto à 9 onces faibles ot ne recommence qu'à 5. - M. Cohon (Médailles consulaires, p. 354) cite nn as de sa collection qui pèse 2927,35; lo plus fort des as d'Arigoni pèso 288 gr. (= 11 onces 67 carats). On le voit, toutes les données concordent parfaitement, et les résultats obtenus sont partout les mémes.

6 onces (1). Ceci ne doit pas nous étonner, car, d'une part, il est assez naturel que les petites fractions aient plutôt une valeur conventionnelle qu'une valeur intrinsèque, et d'autre part, les pièces frappées ont toujours, par suite de leur mode de fabrication, une certaine tendance à être plus faibles et plus maniables. L'as du musée Olivieri à lui tout seul ne suffit pas pour nous persuader qu'il a existé (2) chez les Romains deux poids différents portant tous les deux le nom de livre et destinés à peser les monnaies. D'ailleurs pour les pièces coulées le poids est beaucoup moins régulier que pour les pièces frappées, et ce surpoids extraordinaire peut parfaitement s'expliquer par la maladresse de l'ouvrier fondeur. Ceux qui ne se contenteraient pas de cette explication pourraient, au besoin, supposer que cette pièce a été fabriquée à Ariminum ou à Hatria sur le pied des monnaies de ces villes, et ce que nous savons des pièces romano-lucériennes ne rend pas cette hypothèse tout à fait invraisem-

<sup>(1)</sup> Dans le Specchio du musée Kircher (Genarelli, foc. cit.), nous trouvous due settants frappés qui plema? 3 gr. (=1 nous (que va cempinires), par conseiquent sur le pied d'un as de 6 onces fortes, et d'autres de 21 gr. (=2 24 den, deux estempiatres) répondant à un as de plus de 4 onces 1/2, puis des nonces frappése de 19 gr. (= 16 den), (as de 8 1/2 cancés falleles), et de 1 gr. (= 12 den, cinq exempiatres) (as de 6 onces fares), Fog. Bucchi, Metre Lutera, p. 403.— Burth., foc. cit., p. 11 et 15.— L'Les genre del musee Kercleriano, p. 4.1. Dans ce d'entire ouvrares, ces momanies sont classées avec les as de 4 onces. Il n'est par probable expendant qu'un aussi grand d'une série frappes de ce d'une série frappes de catalentant au système librel, prover que la frappe substituée à la fonte des monanies, amène presque nécessairement un affai-blissement dans le podd des pièces.

<sup>(2)</sup> Telle est cependant l'opiulou de M. Beeckh ( toc. cit., p. 391), qui croît retrouver dans l'as du musée Olivieri na nouvean spécimen de sa prétendue libre d'Égine. Dans ce même passage, les poids tirés de l'ouvrage d'Arigoni u'ont pas élé calcolés exactement.

blable. Nous pouvons doue regarder comme prouvé par les monuments, que le poids normal de l'as romain ne dépasse pas 10 onces, et l'analyse démontre que le cinquième environ de ce poids est absorbé par l'alliage, de sorte que ces as ne contenaient en réalité que deux tiers de livre de cuivre pur.

Ce résultat, il est vrai, n'est pas conforme à la tradition : Varron (1), et les auteurs qui sont venus après lui, attribuent tous à l'ancien as, le poids d'une livre; comment nier cependant l'évidence des faits? La tolérance au profit du trésor ou la fraude ne pourraient expliquer suffisamment une différence aussi grande entre le poids normal et le poids réel, d'autant plus que l'alliage de plomb que nous v trouvons, devait suffire amplement à ce que pouvait raisonnablement exiger le boni en faveur du fisc, et quant à la fraude, comme nous le verrons, le gouvernement romain se piquait particulièrement d'une grande exactitude dans le poids des monnaies, et il n'est pas probable qu'il ait été plus déloyal dans ses premiers essais de monnavage qu'il ne le fut par la suite. Au surplus, la légère inexactitude commise par Varron, qui écrivait deux siècles après la suppression de l'as libral, est parfaitement excusable, et cet auteur peut avoir été trompé par la similitude de l'as romain avec l'as du Latium, dont le poids atteignait quelquefois la livre, quelquefois même la dépassait. Nous reviendrons sur les raisons qui ont pu influer sur cette différence ainsi que sur le rapport exis-



<sup>(1)</sup> the re rustica, 1, 10, 2, « Scriptula CCLXXXVIII—as antiquus noster—talebat; « et dans d'autres passages, par evemple De lingua latina, V, 169: « as crat libra pondus » (ou pondo), et V, 171: « libram pondo as palebat. »

tant entre l'as monnavé et la livre de cuivre quand nous traiterons la question du rapport de l'argent avec le cuivre. C'est donc par erreur que les auciens auteurs ont dit, d'après la tradition, que les as se prenaient au poids (1); s'il en eût été ainsi, il n'y aurait eu aucune dissérence entre leur valeur et celle des lingots bruts on des ustensiles de cuivre, l'État aurait par là même perdu tous ses frais de monnavage, et pris inutilement la peine de mettre sur ces pièces l'indication de leur valeur légale.

Ce n'était pas seulement pour faire plus facilement re- Pesunta signeta connaître et distinguer la valeur de leurs pièces que les Romains marquaient leurs monnaies de signes conventionnels qu'ils n'avaient pas empruntés aux Grecs, et qu'ils conservèrent toujours avec une persévérance remarquable. Il existait une loi qui donnait au cuivre, ainsi marqué, une valeur officielle indépendante de sa valeur intrinsèque; c'est à cette idée que répond l'expression Pecunia signata forma publica Populi romani, que l'on trouve employée dans le droit romain dès le temps de la république : ces pièces seules étaient considérées comme argent monnavé, et toutes les autres monnaies n'étaient aux yeux de la loi qu'une marchandise (2). Toute transaction conunerciale en monnaie nationale, ainsi désignée, entraînait une procédure particulière et plus sévère (actio pecuniae certae); et toutes les antres ne donnaient droit qu'an remboursement d'une valeur équivalente, et ne pouvaient motiver qu'une action

<sup>(1)</sup> Plin., Hist. natur., XXXIII, 3, 42. Cf. Gai. 1, 122.

<sup>(2)</sup> Plin., ibid., XXXIII, 3, 47. . Anten hic numerus (victorialus) ex Illy-» rico advectus mercis loco tenebatur Maecianus, 645 : « Olim (victoriatus) · ut peregrinus nummus loco mercis ut nunc tetradrachmum et drochmu

simple (quanti ea rre est) (1). Celui qui avait fait une transaction au poi is ne perdait sans doute pas le droit re badance quand il plaissit au créancier de le payer en as; mais celui qui avait à recevoir une somme d'as déterminée n'avait pas le droit de demander qu'ils finsent pesés, et il devait les accepter, quels qu'en fussent d'ailleurs l'alliage et le poids.

Nous donnons en résumé, dans le tableau suivant, le poids des pièces latines, on en urouvera le détail à la fin du volume dans les annexes G, Il, I, K; le poids des as antant que possible servi de base à nos calculs; il est impossible d'arriver à un résultat tout à fait satisfaisant pour les séries dans lesquelles l'as est rare ou manque complétement.

|       |                                                                                         |      | LIMITE<br>POIDS (2 | PIED . NONETAIR |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|-----------------|
| Sérle | d'Ariminam As                                                                           |      | 396                | Ubrea<br>14     |
|       | Les quincuux et les trous vazient de monore a donner                                    | un a | s de 💠             | 17 à 13 annes   |
| Hl.   | de Firmum Ince tain                                                                     |      |                    | 7               |
|       | D'après les quadrans l'as sersit de 8 onces 1 2, et d'a-                                | pris | le w atan          | de 14.          |
| ld.   | d'A(sculum?) Incerlain                                                                  |      |                    | ?               |
|       | Le pred monetaire de la 1/2 once, varie de 21 ei                                        | 1065 | i + 13.            |                 |
| Ы.    | d'Hairia, As de 3                                                                       | ne:  | 328 d              | 14 à 12         |
|       | Les petites fractions indiquent un as de 17 à 14 ouces<br>seiles un as de 20 à 22 ouces | et q | nelques q          | nineunz         |
| Ld.   |                                                                                         |      |                    | 12 1 2          |
|       | Le sextann et l'once sont taillés sur le ; ied de +18                                   | 1/2  | à 17 opce          | 9.              |
|       |                                                                                         |      |                    |                 |

<sup>(1)</sup> Lex Rubria, c. XXI et XXII: « Pecunia signata forma p. p. R. » — Cf. Maccian. (de Asse et ejus partibus, § 78): « Numini argentei in pecuunia forma publica dumtaxat nomen accipiunt. »

<sup>(2)</sup> Nous rappelous led à nos hecleurs la valeur dus formules abrégées dont lét ont pa voir le explication au commercement du volume e : mis des de partie l'acquient de manière de l'acquient de la commercement du volume e : mis des que le posité est fior r, ou dépasse un peu la somme indiquée ; en indiquée que le posité est faitée et reste un peu au clessous ; par prés actifaitée et reste un peu au clessous ; par prés actifaitée à valure, nous entendens (10 poide en ouver romatiers de l'ar, calcule d'aprex le poide effectif de privées indiques de l'arc poil que l'acquient de proprié de l'arc poil que l'arc prés indique de poil effectif de préces indiques de l'arc poil que l'arc prés indique de poil effectif de préces indiques de l'arc poil que l'arc prés de l'arc prés de l'arc prés de l'arc prés de l'arc poil que l'arc prés de l'arc pour l'arc prés de l'arc prés d

| 0.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | LIMITE<br>U.S POIDS. | PIED<br>MONETAIRE, |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
| Série de Luceria As au type de la tête<br>de cheval de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 341 à 294            | de 121/2à — 11     |
| Id. — au type du cheval de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 202 1 201            |                    |
| ld. — au type du coq. de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 207 a 294            |                    |
| Les petiles fractions sont taillées régulièrement que le                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | mind do se           | 8                  |
| Id. de Venusia As                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 321                  |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      | - 12               |
| td. des têtes de Mercure) et de Janus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 220 1 201            | 1e 181/24101/2     |
| et de Janus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 200 A 304            | ue + 13 4 10       |
| faucilie de:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                    |
| Id. de la Divinité avec le                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                    |
| racous termini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 73 à 248             |                    |
| bec d'oiseau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 110 # 218            | de 10 à 9          |
| Id, semblable avec lai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |                    |
| massue: de 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 80 4 242             | de + 10 à - 9      |
| ld. de la Roue Dup.de 622 à 527.—As de 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                    |
| Id. du Vase adeux anses. As                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 97 a 254 d           |                    |
| As au type de la tête:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . 292                | -11                |
| d'Hercule et de le                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |                    |
| tete de griffon au As de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 03 à 283             | 11 4 10 1.2        |
| revers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |                    |
| - au type de la tête de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                    |
| lion tenant un glaive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                    |
| dans la gueule et de As de :<br>la tête de cheval au                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 197 à 248            | 11 à 9             |
| revers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |                    |
| Semis au type du vase à                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                    |
| doub control of the c |                      |                    |
| deux anses et du Semis de t<br>sanglier au revers.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 77 4 131             | 13 à 9 1/2         |
| - au type de la tête de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                    |
| prope de pavire au Semis de t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 58 6 128             | 11 1/249 1/2       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 00 a 148             | 11 1/249 1/2       |
| Asavecia légende ROMA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |                    |
| AS a Cecta regende ROMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                    |
| au type du bœur As de 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 14 à 230             | - 11 à 8 t/2       |
| (p. 189)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                    |
| Serie frappée avec la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |                    |
| légende ROMA Triensde 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8 4 47               | 61/2 4 5           |
| (p. 190)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                    |

La plupart des séries que nous venous de donner coïncident donc pour le pied monétaire avec celui de l'as romain. Parmi celles qui s'en éloignent sensiblementet qui sont plus fortes, nous remarquons : 1º la série de la tête d'Apollon, et celle des têtes de Mercure et de Janus, qui circulaient cependant dans les mêmes contrées que les as romains et latins. comme l'ont prouvé les divers dépôts que l'on a découverts ; 2º les monnaies de l'Apulie ainsi que celles du Picenum et de la Gaule Cisalpine dont les as et surtout les petites divisions ont un poids exceptionnellement fort (les monnaies d'Hatria, en particulier, dépassent de beaucoup en moyenne le poids d'une livre). On ne peut donc pas nier que dans une partie de l'Italie, et surtout dans les provinces situées au delà des Apennins, l'as ne dépassât le poids de la livre, tandis qu'à Rome il restait au-dessous. Nous reviendrons plus tard sur les causes que l'on peut attribuer à cette augmentation de poids, La faiblesse de l'as coulé de Luceria au type du con n'a rien de surprenant, puisque c'est le plus récent de tous les as du système libral de cette localité, et celle des pièces frappées dans le même atelier, s'explique par le mode de fabrication, comme nous avous eu déjà l'occasion de le remarquer.

# CHAPITRE III.

## MONNAIES ÉTRUSQUES.

#### 8 1.

Introduction. - Divers systèmes. - Pieces d'or, d'argent et de cuivre.

Introduction.

L'Étrurie nous présente, au point de vue monétaire, un phénomène peut-être unique. C'est l'emploi simultané de deux systèmes tout à fait différents l'un de l'autre.

Le premier, et probablement le plus ancien en date, est le système hellénique; il se compose d'une série de pièces d'or, d'argent et de bronze; le second qui répond à l'ass grave des Romains, se compose d'une suite de pièces de cuivre coulées. Nous commencerons par étudier le premier de ces systèmes.

La plupart des monnaies étrusques d'argent, une partie de celles d'or (1) et les pièces de cuivre qui s'y rattachent ne sont complétement frappées que d'un seul côté. Le

rnsques frappéesd'un seul côté.



<sup>(1)</sup> Dus exemplaires se teuvent dans le musée de Volterra Mionnet, I. Suppl., p. 109, or il a et la, fapris Nation, I. Platia marchi i dominio dei Romani, pl. LIX, ur. 8 et 0). La première de cas plèces est décrite inint: Trête inderbe, devant, des tenulites, Sans type, El a econdio : Tête de former, devritée y sans type. Il se pourrait que les deux ne fussant quine seule et indune pièce décrite de deux maferes différentes. Le module set 1 1/2 de l'évhelle de Jionnet — un Kenner décrit ainsi un troisières exemplaire qui se trouve au Tabliet de Vienne : Tête Jeane, derrêtre, X. a Sans type. Polis, 60-250.

Pl. XVIII, n° 4, 5, 6, 7, 8. revers n'offre presque toujours qu'une surface tout à fait unie, ou bien sur laquelle on voit à peine quelques traits légèrement tracés, et le plus souvent aucune légende. Les pièces frappées des deux côtés sont fort rares.

Atellers monétaires. Il est à croire que la plupart des pièces à l'argent et de cuivre appartenant à ce système ont été frappées à Populonia, dont le nom Pupluna ou l'initiale P. se lit sur quelques exemplaires. Il est douteux cependant que l'on puisse attribuer à cet atelier les pièces de fabrique très-ancienne et positivement étrusques, ayant pour type un lion et un sanglier. Quant aux pièces d'argent frappèes des deux côtés sur lesquelles on voit la légende  $\bigcap_{i=1}^{\infty} \{1\}$  et qui sont fort rares, il est certain qu'elles ne sont pas de Populonia.

Pi. XVIII, nº 4.

Les pièces d'or frappées d'un seul côté et sans légende appartiennent probablement à Volterra; on n'en connaît que trois exemplaires dont deux se trouvent dans le musée de cette ville. Celles qui sont frappées des deux côtés

<sup>(1)</sup> Des trois exemplaires comuss de la momanie ayant pour type; I Meissea side de face, il Roce, deux n'out pas de legende; I most est an Cabitot de Gotha, Pautre est enirée au Cabitot de Prance avec le médaillée de N. le dau de Lupres; Chéchalman, Cedalogne remanué d'une collection de médillées, Lépiqa, 1734, p. 57. – Bue de Luyres; Choix de médaillées greeques. Plaris, 1840, p. 1, r. 95. ). Le légende de la troisième avait d'abord doune live à quelques discussions (Capranes), Jou. de Claut orch., t. 311, p. 203, T. N. dagg., p. n. v. — Lede graves d'une Mar. Kirch. Tax. M. Supple, classes il habitalement fine par N. le duc de Luyres (Breus maintaintye, 1850, pl. X'), et l'on doit lire '95. Cette dernière pláce appartient aujourd'hui an musée histiandque; Il partia qu'elle avait let forcest « Yulci, laini que celle du Cabitot de France (L'Ars grave, p. 102), la pièce du Cabitot de France (L'Ars grave, p. 102), la pièce du Cabitot de Colhe vica, d'ist, ou, de Maite?

avec la légende Velzpapi ou Velsu ont été, avec assez de vraisemblance, attribuées à Volsinium (Bolsena) (1).

Beaucoup de monnaies étrusques sans distinction de Chiffres Indéquant métal portent des signes particuliers indiquant leur valeur. On voit sur des pièces d'or frappées des deux côtés et qui pèsent Ar. 67, le chiffre XX, et sur le quart le signe A (2); les petites pièces d'or frappées d'un seul côté et qui ne pèsent que 0sr,52 sont marquées X.; de PLXVIII, nº 4 même nous avons des pièces d'argent de 84',60 et audessous avec le chiffre XX. Les fractions sont marquées (=1/2) on bien X pour la moitié, Λ (= 5) pour le quart, IIn (2 1/2) pour le huitième (3); sar le cuivre enfin nous trouvons aussi les chiffres XX et X ou bien un, deux, trois, PL XVIII, no P. quatre ou six globales (4). Nous avous donc ici un système

la valcur.

<sup>(1)</sup> O. Muller, Etrusker, I. p., 133. - Voy, aussi sur ce sujet le travail si complet de M. Friedländer, Beiträge, I, p. 167 et sulv.

<sup>(2)</sup> M. Friedländer (ibid., I, p. 176), d'accord avec Eckhel (Numismata vet. anecdota, p. 12), conteste à ces divers signes toute signification numérale pouvant indiquer une valeur. Nous avious nous-même partage d'abord cette opinion, mais nous y avons renonce à cause de l'origine étrusque que M. Friedländer lui-même donne à ces monunies d'or. En effet, la pièce qui pèse 4º,67 porte le signe XX, et celle qui pèse 1º,15, le signe A, e'est-àdire les chiffres étrusques vingt et ciaq. Il est donc clair que ces chiffres s'accordent avec les poids, et que ceux qui se trouvent sur les pièces d'argent ont nécessairement la meme signification.

<sup>(3)</sup> On verra à l'annexe N que le chiffre XX indique le didrachme; A (signe de la moitle en Etrurie) ou X indiquent le demi-didrachme ou d:achme; A ou V le quart; II n = 2 t/2 le huitième. En voyant la concordance de tous ces reuseignements, nous devons regarder comme une erreur de monétuire la signe X isolé qui se trouve sur un didrachme du musee de Berlin (Friedländer, loc cit. - Pinder, Antike Münzen, p. 3).

<sup>(1)</sup> Les pièces de cuivre marquées XX sont rares; nous ne les counaissons que par Micali (Ant. mon., pl. CXV, no 9 et 10). Tête d'Hercule barbu ou de Jupiter, XX. ", Aigle incus. Les pièces de cuivre avec le chiffre X sont plus communes: Tele l'art ue, X. g' Ca re er uv (Micali, loc cet., ac 13).

complet ou même plusieurs systèmes particuliers à l'Étririre. En effet, d'arpès les piotiq que nous connaissons l'unité
de la petite pièce d'or frappée d'un seul côté doit être
0°,52; celle de la pièce d'or frappée des deux côtés
0°,23; celle de la monnaie d'argent 0°,63. Il est inutile
de chercher une combinaison qui pourrait relier les unes
aux autres et d'une manière simple et naturelle, des monnaies tellement disparates. Nous ne devous pas d'ailleurs
oublier que ces pièces ne sont pas toutes sorties du même
attelier monétaire, et qu'elles appartiement à plusieurs
États différents tout à fait indépendants les uns des autres.
Elles peuvent avoir de l'analogie entre elles saus appartenir
pour cela au même système.

Quant aux pièces de cuivre, les unes sont marquées XX et X, d'autres portent les globules ouciaux, et quelquesunes ont les deux marques à la fois; nous pouvons eu conclure que les premières appartiennent à Populonia, les secondes au système étrusco-romain de l'aes grave, et qu'enfin, à l'époque de la transition, on a employé les deux espèces de marques à la fuis. Malheureusement les descriptions peu claires, et le petit nombre de pesées que nous possédons, ne nous ont pas peruis de fixer d'une manière.

Tête de Mercure. 19 Deux enduces et la legende Poplou X (Monnet, I, Sopple, 20, 20, 71 - 31). La plus commune de ces pièces a celle sur lauquel ou soit la tête de Valcala. 19, Martenu, tenalite et la légende Poplous. Cette plèce est marquée au devid du N et un trerse de quatre fadelais. (Ecklet, Dect. num. ret., 1, p. 92. — Miennet, 1, p. 102, n° 35, et 1, Suppl., p. 203, n° 40; nous ne assons jusqu'à quel point il est certain qu'il réside une plèce, du reite, remiblable, mais marque X « 1 a globules (Monnet, 1. Suppl., p. 230, n° 45, d'apert Sestial). S'il en chial taloui il rerait chiar que le chiffer X n'a sucure valuer jumeriage quand il se trouve reinal des golotes indigunal des ouces. — La pière (de bronze, suivant toute apparence; donne syst carelle (p. 41), n° 31 et est a eveil para armaneque de chiffer XX n'a

certaine le poids moyen des monnaies de cuivre de Populonia marquées des signes distinctifs du système vicésimal, et il ne nous est même pas possible de vérifier si toutes ces pièces appartiennent réellement à la même série que celles d'argent.

Les pièces d'argent se rangent tout naturellement d'après les chiffres indiquant leur valeur. Nous pouvons y joindre les " pièces au type du lion et du sanglier qui ne portent pas de chiffre; en calculant la valeur de ces dernières d après leur poids, nous voyons qu'il y en a de deux sortes, la première représente le double de la pièce de Populonia marquée XX. et la seconde, la plus petite fraction de la même série. La série étrusque se compose donc de pièces qui se suivent en se divisant par la moitié, et que nous pouvons par analogie désigner par les expressions grecques de tétradrachmes, statères, drachmes, demi-drachmes et quarts de drachmes. Elle a pour point de départ une petite unité qui n'existe pas à l'état de monnaie ou du moins de monnaie d'argent, et qui est la quarantième partie du tétradraclune. Cependant comme la drachme porte le signe de la moitié, le statère semble devoir être l'unité principale divisée en vingt petites unités, et le tétradrachme serait alors un double statère.

Pour trouver le prototype des monnaies étrusques d'argent nous devrons remonter aux anciennes pièces grécoasiatiques frappées d'un seul côté et par conséquent à une époque très-reculée. En effet, l'ancienne monnaie frappée à Milènes, l'an 160 el Rone (50h avant J. C.), du temps de Solon, a pu être imitée de fort bonne heure à Populonia, à qui les mines de fer de l'Étruire avaient depuis un temps immémorial ouvert des rapports commerciaux avec la Grèce. Les types, et en particulier le Gorgunium (Intr. Sint., p. 92), le prids, le statère comme des naics d'argent

de la mais strusque.



unité principale et la drachine comme moitié de l'unité, rappellent les monnaies d'Athènes. Le signe n pour désigner la moitié ressemble au C ou au 3 que l'on voit sur les hémioboles d'Athènes (1); cependant le système victsimal et la division de la drachine par quarts et non par sixièmes, comme à Athènes, constituent une différence essentielle entre les deux systèmes.

Outre ces monnaies il en est un certain nombre que nous connaissons maintenant d'une manière plus conplète, et qu'il est impossible de rattacher au système attique. Leur poids les fait descendre évidemment du statère perse dont nous avons vu l'influence (2) s'exercer

Γ1. XVIII, n° 9.

(1) Ott. Muller, Die Elrusker, 1, p. 315. — Franz, Elrusenta epigraphices Graecan, Berlin, 1810, p. 318. On voit sur les pièces de cuivre de Populonia six globules comme sur celles d'Himéra en Sietle: Monnet, 1, p. 102, n° 537. (2) Les pièces suivantes se rattachent d'après leur poids à un tout autre système que le savième comu juequ'a ce jour :

II = II \*\*,35 (& Golda, plece four rice sans kigende) (!;
 II \*\*,20 (sans kigende, cabinet de M. le due de Luynes, voyer le ausunum de Serviur Tul-flux, p. 48; Bev. numinu., 1830, pl. XV;
 II \*\* II \*\*, 184; Bev. numinu., 1840, pl. XV;
 II \*\* II \*\*, 184; Bev. numinu., 1840, pl. XV;

FI. XVIII, ne t

toc. cf. ave legende].

4\* = 11°,40 (Cabluet de France, duc de Luynes, { Tête laurée et karbue ibid., pl. XV, n° 2).

A droite g Uni.

Tête diadenne à gau-

5° = 11°,13 (ibid. duc de Luynes, ibid., n° 3... } Tête diademee à gauche, derrière An. Uni.

He ces diverses pièces, nous ne commissions jusqu'ici que celle du Calainet de Gotha; cette pièce etant fourrée, son poids ne pourait rien nous apprendre; mais aujouril'hal que nous connaisons qualte autres pièces du même poids, nous pouvous en tirer cette importante concéquence que les monnaies etrasques d'arrent u'out pos toutes éte tailles d'alpres le vysième atique, man qu'un certain ponders appartient au système perse. sur les pièces d'argent de Milet et sur le plus ancien monnavage de l'Asie Mineure (1). Nous ne devons pas nous étonner de ce rapprochement, puisque les pièces d'or étrusques dérivent de la pièce d'or de Milet et s'éloignent tout à fait du système attique. Ce nouveau fait se rattache donc admirablement à ceux que nous avons précédemment constatés, mais il nous semble que cette influence orientale a dù s'exercer directement sur l'argent de l'Étrurie sans passer par Égine ou par Chalcis, quoique les monnaies de ces deux villes dérivent aussi du statère perse. Le statère d'Égine est beaucoup plus fort (2), et Chalcis n'a frappé que des drachmes et jamais des statères.

On peut expliquer aussi la grande variété de poids que l'on trouve parmi les petites pièces d'argent étrusques en supposant que celles qui évidemment ne reutrent pas dans le système attique, sont des divisions dérivées du statère perse. Quant aux pièces d'argent ordinaires, ce ne sont évidemment pas des tétradrachmes correspondant aux tridrachmes, car les pesées donnent des poids différents, et d'ailleurs il existe des preuves concluantes pour les ratiacher presque toutes au système attique. Ajoutons encore que le dernier mot n'est pas dit sur ce sujet, et que nous avons besoiu de nouvelles recherches et de nouvelles études pour fixer les limites de ces diverses influences.

Pour ce qui est de la ressemblance que le système vicésimal appliqué en Étrurie aux monnaies des trois métaux leur donne avec le denier, le quinaire et le sesterce des Romains, nous n'y attachons aucune importance (3), et il



<sup>(1)</sup> Voy. notre Intr. hist., ch. 1, § 3, p. 14-21,

<sup>(2)</sup> Ibid., p. 57.

<sup>3)</sup> Ott. Müller (Die Etrusker, 1, p. 32) et M. Buckli Metr. Unters.,

est impossible de supposer que les Étrusques ont copié les Romaius. La longue durée que l'on peut attribuer à l'émission des monnaies d'or et d'argent de l'Étrurie semble peu en rapport avec leur petit nombre et le peu d'étendue du territoire où elles circulaient; mais elle peut expliquer la grande variété qui existe dans les poids et les styles. Il est probable que les monnaies d'or et d'argent étrusques out duré jusqu'à l'envahissement des marchès de l'Étrurie par le denier romain, et celles de bronze jusques asser avant dans le vri siècle de Home.

#### 3 H.

Acs grave de l'Étrurie et de l'Ombrie, - Villes qui ont émisles diverses séries.

Villes étrusques qui ont émis des monnaics librales.

L'aes grave est beaucoup plus rare en Étrurie que dans le Latium, et il a probablement été fabriqué en moins grande quantité (1); il est aussi plus difficile à classer, soit à cause de la rareté ou de l'insuffisance des légendes; soit parco que nous ne savons pas au juste dans quels lieux cliacune des séries a été trouvée le olus souvent.

Attribution certaines.

Les monnaies de Volterra sont cependant assez nom-

p. 411), ont vouts faire deriver les shiften Insertis sur les mommies de Poquilonis de ceux qui se voient sur les deiners ronailis; et de fail, les podis concident de manière à permettre ce rapprochement; mais consure les mêmeschiffers se voient également sur l'or, ce système n'est pas soutenaide. Il est d'ailleurs impossible que la plus grande activité des actiers moorlaitose etranques me remonte pas au décià du visitée de Rome; et s'il y a cue meprunt, nous persons que c'est pluid à de la part des Romanis que de celle de-Etrusques; nous croyons cependant que ces deux methodes ont pu exister avec une parfaile inforpredance l'aux de l'autre.

<sup>(1,</sup> EAes grave, p. 96. — En 1813, le musée Kircher possedait environ quatre-vingt-div pièces de cette categorie 'ibid., p. 89'.

breuses et l'attribution en est certaine grâce à la légende Volathri. On peut en dire à peu près autant des monnaies de cuivre frappée à Vetulonia et de celles qui portent la légende Tla; ces dernières appartiennent probablement à Telamon, les signes onciaux qui les distinguent devant les rattacher à des séries ayant l'as pour point de départ' plutôt qu'à des séries de monnaies d'argent.

Les monnaies coulées des autres villes ne se rencontent jamais avec celles de Volterra, mais on les trouve dans l'intérieur du pays, du côté de l'Orient, et plus spécialement dans les environs de Chiusi, de Cortone et d'Arezzo (1). La série ayant pour type des deux côtés une roue (2), le plus simple et le plus primitif de tous les types, peut avec assez de vraisemblance être attribuée à Cortone (3). Ces pièces portent toutes le signe « ou C que l'on peut regarder comme l'initiale du nom de la ville (á). Le P. Marchi ne voit avec raison qu'une répétition plus récente du même type dans la série, sur laquelle se trouve des deux côtés une roue d'une forme particulière (5). En effet, le dupondius une roue d'une forme particulière (5). En effet, le dupondius Attributions probables,

<sup>(1)</sup> L'Aes grave, p. 92, 93, 100.

<sup>(2)</sup> Cette roue est de la forme de celle qui se voit sur la pl. XIX. (Voy. l'Aes grave, atlas, el. III, pl. III).

B.

<sup>(3)</sup> Le cellerlien du musée Caltrillia à Cottone end été rémins par les roins de trois générations de ceite famille; elles sont venues ensuite entichir le musée Nircher. De loute les series de l'ass grave qui ş'y trouvaireit, celle que nous attribuons à Cortone était à plus momiteures (l'Alex grove, p. 88 et s). I est vari que le changie Marrett (de Chimit) pérème que la plupart de ces pières ont élé trouvées à Chiust (Geronardill, loc., cel., p. 26).

<sup>(4)</sup> C'est ainsi que sur les pièces de Populonia on voil iambit P ou Pupluna; sur celles de Peithesa, au type de la chouette, P, Peithesa, ou Peltesa Carelli, Description, p. 2. — E'Aes grave, pl. de Suppl., cl. III, nº 8).

<sup>5.</sup> Cette roue a deux rayons droits et deux rayons en demi-cercle (et sur

du musée kircher vient de la collection Coltellini de Cortone, et l'on en conserve deux autres semblables à Cortone nême (1). L'as de la première série semble être devenu le dupondius de la seconde, dont les types sont d'un trivail moins soigné et les poids plus faibles. Les lettres A. L. (ou V. C.?) qui se trouvent sur un dupondius de cette espèce sont difficiles à déchiffrer et jusqu'ici impossibles à expliquer.

Série de la roce et de la bipense, Accun autern rå., que nous le sachions, donné jusqu'ici une attribution satisfaisante aux pièces qui ont pour type une roue semblable à celle de la première série de Cortone, et un fer de hache à double tranchant, ou bipenne, au revers. Elles ne sont cependant pas très-rares. Si les leutres 4, 2, V que l'on y voit alternativement, sont en effet les initiales de noms de villes, il faudra nécessairement admettre qu'elles n'ont pas toutes été coulées dans le même atelier (2).

Aresto.

La série qui a pour type la même roue avec une ancre au revers, pourrait être attribuée à Arezzo ou à une ville des environs. Car des deux quincussis de cette série que nous connaissons (3), l'un a été trouvé aux sources de l'Arno, au pied du mont Falterona, et l'autre est encore conservé au musée d'Arezzo (h). On voit sur ces pièces les initiales 7 ou 2, et quelquefois

P., XIX.

les pellies fractions sculement les deux rayons en demi-cercle) fixés autour d'un point central qui représente le moyen (1992, la roue de la pièce d'argent étrusque de notre pl. XVIII, n° 1, et l'ailas de l'Aer grave, cl. III, pl. X).

B.

<sup>(1)</sup> L'Aes grave, p. 100. - Ibid., atlas, cl. III, pl. VIII.

<sup>(2)</sup> L'Aes grave, allas, classe III, pl. IV. - Annexe O, nº 3.

<sup>(3)</sup> Annexe O, nº 6.

<sup>(4]</sup> L'Aes grare, atlas, cl. III, pl. IX.

une légende plus complète en trois lettres dans lesquelles on reconnaît assez généralement les caractères VPN. Mais, isolées ou réunies, ces lettres n'ont pas encore été expliquées.

Les savants auteurs de l'aes grave ont attribué avec raison les as et les onces du même type accompagné des lettres AJ à la ville de Clusium (Chiusi), dont l'ancien nom était Camars (1). On voyait deux as de cette espèce dans le musée Bacci à Arezzo (2).

> et da ase à deux anser

Clifusi.

Les monnaies marquées d'une roue et d'un vase à deux série de la roue anses se trouvent dans les environs de Chiusi (3); les lettres M. M. J. (m. s. c.) qui les distinguent n'ont pas encore pu être expliquées, on les voit aussi sur deux petites pièces étrusques en cuivre, assez communes, frappées probablement dans la même ville et dont nous allons donner la description : 1º Tête de nègre. à Éléphant marchant à droite avec une sonnette suspendue au con. 2º Tête d'Hercule couverte de la peau de lion. & Chien épagneul courant à gauche (4).

<sup>(1)</sup> Tite-Live (X, 25) dit: Clusium quod Camars alim appellabant. -Polybe, en rapportant les mêmes événements (II, 19,, parle des Comartenses, quolque en général il nomme la ville Clusium. Il parait donc que les documents dans lesquels Tite-Live et Polylie ont puise leurs renseignements sur les événements de l'an 456 de Rome (298 av. J. C.) appelaient cette ville Camars. Nous ne pensons pas (comme M. Lepsius, Ital, Münzsystem, p. 68) qu'on doit regarder Camars comme le nom de Clusium, en dialec'e ombrien, par la raison qu'il y avait des Camartins en Ombrie; nous voyons encore moins pourquoi le nom de Camars ne pourrait pas se trouver sur des monnales etrusques s'il était ombrien.

<sup>(2)</sup> Lanzi, Saggio di lingua etrusca, I. II, p. 21 de la 2º édition.

<sup>(3)</sup> Lanzi, ibid., p. 92.

<sup>(4)</sup> Eckhel, Doct, num, vet., I, 95 .- L'Aer grave, p. 37; atlas, planche de suppl., cl. III. no 5, 6.

Pièces aux types de l'amphore et de la roue, de la tête de face et dra tostromenta de auerifice. Quant aux pièces isolées sur lesquelles on voit la roue et l'amphore ainsi que celles beaucoup plus aræs avec la tête de face et des instruments de sacrifice au revers, nous n'avons rien à en dire, si ce n'est qu'elles sont marquées du signe monétaire D et que malgré la difference de leur type, elles sont probablement comme les pièces à la roue originairse de l'intérieur de l'Étrurie (1).

Monnales coulées

A la suite de l'aes grave de l'Étrurie vient se ranger tout naturellement celui de l'Ombrie; toutes ces monnaies ont des légendes en caractères ombriens, et par conséquent leur attribution n'est pas douteuse; celles qui appartiennent à Iguvium sont arraes, celles de Tuder le sont un peu moins (2). Les pièces d'Iguvium n'ont jamais été trouvées hors de la banlieue de cette ville, et celles de Tuder, jamais au delà des frontières de l'Ombrie et de l'Étrurie (3).

Lingote carrés.

Il nous reste à parler des lingots qui se rattachent aux monnaies coulées de l'Étrurie et de l'Ombrie, ce sont des morceaux de cuivre en forme de quadrilatéres allongés et aplatis, leurs types sont d'un côté une espéce de branche et aplatis, leurs types sont d'un côté une espéce de branche et aurl'autre face un bœuf ou un dauphin. On trouve ces lingots tantôt entiers et tantôt brisés comme ceux du Latium qui leur ressemblent. On peut considérer les petites pièces en forme d'amande dont le poids et les marques répondent au

<sup>(1)</sup> L'Aes grave, p. 92.

<sup>(2)</sup> De toutes les villes du nord de l'Italie, Tuder est celle dont les monnaies son les plus communes, mais sa série coulée du poids le plus fort est cependant encore assez rare (L'Aes grace, p. 17-80. — Ibid., stlas, cl. II, pl. I, II, III et IV A, et notre pl. XX, nº 2 et 3).

<sup>(3)</sup> Les pièces de la série de Tuder se trouvent parioui (†) en Ombrie et en Étrurie (*L'Aes grave*, p. 80°; par exemple, à Pérouse (Gennarelli, loc. ed., p. 27°).

quadrans, au sextans et à (1) l'once, comme les fractions de cette singulière monnaie de lingots.

La plupart de ces lingots ayant été trouvés auprès de Tuder, nous les attribuerons à cette ville; mais on en rencontre également auprès de Chiusi, de Pérouse et de Cortone (2). En général, sauf Volterra qui fait exception, toutes les villes de l'Étrurie et de l'Ombrie qui ont fabriqué de la monnaie coulée étaient groupées assez près les unes des autres sur les deux rives du haut Tibre entre le Clanis et les Apennins; on ne rencontre ces monnaies ni dans la partie méridionale de l'Étrurie qui a été latinisée de bonne heure, ni, à ce qu'il paraît, sur le littoral étrusque, ni au delà des Apennins, ni même dans la Gaule Cisalpine.

#### 3 III.

Fabrique, valeur et poids de l'acs grave en Étrurie et en Ombrie.

Les pièces coulées en Étrurie et en Ombrie ont en général un type sur chacune des deux faces, excepté toutefois pièces étrusques. celles de la plus ancienne série de Volterra sur lesquelles le type du revers est remplacé par une légende avec

particuliers des

<sup>(1)</sup> Il est rare de trouver des pièces de cette forme d'une valeur plus considerable (Aes grave, atlas, cl. II, pl. IV B, et notre pl. XX, nº 4).

<sup>(2)</sup> On a découvert un asses grand nombre de ces pièces réunles dans un même dépôt près de Todi (Passeri, Paralipom., p. 159): il ne s'en est trouvé qu'une seule dans le dépôt de Vulci (voy. ci-dessus, p. 175), ce qui est assez simple. - Nous savons, à n'en pas douter, que ces petits lingots se trouvent surtout aux environs de Todi (Passeri, loc.cif., p. 161. - L'Aes grave, p. 85); cependant on en a trouvé aussi à Chiusi, à Pérouse, à Cortone (voy. ce qu'en dit M. l'avocat Speroni dans une lettre adressée à M. Gennarelli, loc. cil., p. 23). Dans le dépôt de Vicarello, on n'a trouvé qu'un seul sextans de cotte espèce,

l'indication de la valeur. On pourrait y voir une sorte de ressemblance avec les pièces frappées à Populonia.

Samplicité des types.

Les types sont très simples. Tandis que dans l'Italie centrale ils varient pour chacune des pièces, en Étrurie un seul et même type est répété sur toutes les pièces de la série quelle que soit leur valeur (1). En effet, excepté sur la monnaie de Volterra, au type de la double tête imberbe. et celles au type de la tête de face, avec des instruments de sacrifice au revers, on voit sur toutes ces pièces la roue, le plus simple des emblèmes monétaires, comme nous l'avons déjà remarqué; elle se trouve sur les deux faces des plus anciennes pièces; et sur les plus récentes elle est remplacée au revers par une hache, un vase, une amphore, ou un autre objet. Tout semble indiquer que ce groupe de monnaies a dû appartenir à des villes liées entre elles par un traité d'alliance; nous n'essaverons pas de les faire remonter jusqu'à l'ancienne ligue des douze États de l'Étrurie, mais nous pourrons cependant, sans témérité, les attribuer à l'alliance de (2) Pérouse, de Cortone et d'Arezzo, qui succéda à cette puissante confédération, et qui réunit plusieurs fois contre Rome les armes de ces villes pendant les guerres du v. siècle.

Omhrie. Séries d'Ignviers et de Tuder.

L'gne manétaire étrusque,

> En Ombrie, la série d'Iguvium et une des séries de Tuder ressemblent beaucoup, par la simplicité de leurs types,

<sup>(1)</sup> Quolque nous ne paissions pas admetire que toutes ces séries solent en reàlité aussi compètes que nous les montrent les planches du P. Marchi (et nous précindons le prouver aux sinexes), il n'en est pas moins certain que son système de classification en général est irréprochable.

<sup>(2)</sup> Tit.-Liv., IX, 37: - A Perusia et Cortona et Arretio, quae ferme capita Etrurina populorum ca l'empestate crant. a Ct. Diodor. Sicul., XX, 35. — Tit.-Liv., X, 37: - Tres validissimae urbes Etrurine capita Vottoni, Peruva, Arretium.

aux monnaies de l'Étrurie, et en particulier à celle de Cortone (la ville étrusque la plus rapprochée de l'Ombrie). La principale différence est, que dans cette ville, le même type se trouve sur toutes les monnaies de la série, tandis qu'en Ombrie les pièces qui la composent sont groupées deux par deux et ont un type particulier pour chaque groupe.

Sur les pièces de la seconde série de Tuder les types sont aussi variés que dans l'Italie centrale; elles présentent même quelque analogie avec celles d'Itaria. Ainsi, le chien couché et la tête de Silène des as d'Hatria, se retrouvent, l'un sur le revers du semis, et l'autre sur les pièces frappées de Tuder (1). On peut dire cependant, malgré ces rapprochements, que le style et la fabrique des monnaies de cette ville sont fort inférieurs à ceux des monnaies de l'Italie centrale, et qu'en général on n'y voit pas de tête.

Presque toutes les pièces de cuivre des séries librales de l'Éturie et de l'Obbrie sont coulées; cependant nous trouvons exceptionnellement quelques onces (2) qui sont frappées; par exemple dans les séries de la roue avec la bipenne ou l'ancre au revers. On peut y joindre les monnaies de Vetulonia et celles qu'on attribue à Telamon, qui sont toutes frappées et fort rares.

Nous avons déjà vu que sur les principales pièces de chaque série, il y a presque toujours une légende ou au moins une lettre: il arrive quelquefois que cette lettre ou ces lettres ont été ajoutées après coup au moven d'un Seconde série de Tuder.

Pl. XVl et XX.

Febrique des pièces de cuivre de l'Étrurie et de l'Ombrie,

L'Aes grave, p. 111.—Ibid., atlas, cl. IV, pl. III A, I; cl. II, pl. I, n° 2,
 pl. de suppl., cl. II, n° 1.

<sup>(2)</sup> On peul même ajouter les sextans; j'en possède un dans ma col· lection, pl. XIX, n° 2. B.

poinçon. Nous le remarquons en particulier dans la série ayant la roue pour type des deux côtés (1).

Chiffres on signes indiquent is valeur.

Les six pièces que l'on rencontre le plus souvent en Étrurie et en Ombrie sont comme dans le Latium : l'as. le. semis, le triens, le quadrans, le sextans, et l'uncia. Le dupondius n'est pas rare, quoiqu'il manque dans la plus aucienne des séries au type de la roue. Le quincussis se trouve au type de la roue et de l'ancre. On ne rencontre jamais ni le quincunx ni la demi-once. Excepté pour l'once, qui n'est marquée que fort rarement, la valeur des pièces est indiquée, en Étrurie et en Ombrie, comme sur les pièces du Latium, sauf les exceptions suivantes : sur l'as avant la roue pour type des deux côtés et sur l'as de Tuder qui lui ressemble, le signe I est remplacé par douze globules espacés sur le cercle de la roue; le signe S du semis est remplacé par six globules dans quatre séries : celle de la roue des deux côtés, - celle de la roue et de la bipenne. - celle de la roue et de l'ancre. - celle de la roue et du vase à deux anses; il en est de même sur les semis de la première série de Tuder. Ce même signe est remplacé par o (2) sur les semis de la série au type de la tête de face à bonnet pointu avec des instruments de sacrifice au revers, sur ceux de la seconde série de Tuder, enfin sur ceux d'Iguvium et de Volterra.

Folds des pièces. Les monnais coulées de l'Étrurie et de l'Ombrie sont en

<sup>(1)</sup> L'Aes grave, p. 93.

<sup>(2)</sup> Nous ne menitionnous lei ni le semis de la seite de la roue (d'une forme singulière), manqué d'un U (Lées groupe, allas, el III, pl. X, p. n²), ni le semis avec la légende AL, marqué des sis globales (tôde, pl. IX, pr. 2; non plus que cei toil de la sérée de la roue avec l'amphore au creers, narque gealement de six globales (tôde, pl. IV, pr. 2), parce que leur existence na nous semile pe sa sudificamment provais.

général plus faibles de poids que celles du Latium. La série de la roue (sur les deux faces), qui est probablement la plus ancienne des séries de l'Étrurie, est aussi la plus forte; le poids de l'as arrive à 201 grammes (+ 7 onces romaines). La série de Volterra (sans la massue) (1), celle de la roue avec le vase à deux anses (2), celle de la roue avec la bi-penne (3) et celle de la tête de face avec les instruments de sacrifice (a), ne sont pas beaucoup plus faibles; tandis que la seconde série de Cortone (au type de la roue d'une forme singulière), la série de la roue avec l'ancre, celles de Volterra aux types de la massue ou du dauphin sont plus faibles; leurs as ne dépassent pas 5 onces.

Quant aux séries attribuées à Veulonia et à Telamon, nous ne pouvons pas en facet le pied monétaire même approximativement d'après les fractions que nous possidons, à cause de leur rareté; mais on peut en général les assimiler aux pièces analogues des autres séries étrusques, et comme elles sont frappées, leur mode de fabrication explique la faiblesse de leur poids.

En Ombrie, la série d'Iguvium se rapproche pour le pied monétaire des pièces étrusques les plus fortes, tandis que la série de Tuder au type de la roue (d'une forme singulière) se rapproche des plus faibles.

La série de Tuder avec l'aigle s'éloigne des autres autant par le type que par le poids. L'as pèse jusqu'à 9 onces, les semis sont coulés sur le pied de 8 onces 1/2, de 7 onces 1/2, et même, d'après quelques données, de

<sup>(1)</sup> L'as pèse jusqu'au delà de 7 onces ; le dupondius est plus faible

<sup>(2)</sup> L'as pèse jusqu'à 7 onces.

<sup>(3)</sup> L'as pèse jusqu'à 6 onces 1/2.

<sup>(</sup>i Le semis dépasse 3 onces.

14 onces 1/2; évidemment ce monnayage se trouve sous l'influence de l'Italie centrale. Ceci ne doit cependant pas nous empécher de considérer l'ensemble des monnaises coulées de l'Étrurie et de l'Ombrie comme formant un tout assez homogène, de sorte que les pièces les plus fortes atteignent en général à peu près le poids des pièces les plus faibles du Latium, tandis que les autres sont coulées sur le pied d'un as de à 4 7 onces romaines.

# § IV.

Date de l'aes grave de l'Errarie et de l'Ombrie, — Valeur relative de l'or, de l'argent et du cuivre dans ces deux pays.

On ne peut fixer aucun point de comparaison absolu qui

Difficulté de trouver une base pour asseoir un ordre chronologique,

puisse servir de règle générale pour un classement, chronologique ou par ordre d'ancienneté relative, des monnaies coulées en Étrurie et en Ombrie. Les anciens numismatisses classaient l'aes grare italique, le plus ordinairement, d'après son poids; les pièces les plus fortes étaient considèrées comme les plus anciennes. Pour que cette métiode put être regardée comme rigoureusement exacte, il faudrait admettre qu'il a existé une convention monétaire entre les divers fâtas qui avaient adopté ce système, et que toutes les réductions de poids ont eu lieu partout en même temps (1). Or nous savons que malgré leur affinité incontestable et leur origine commune due à une seule et même influence

Divers systèmes proposés,

qui a donné à tout ce monnayage une impulsion analogue,

<sup>(1)</sup> M. Bæckh l'a parfaitement démontré (Metr. Unters., p. 379). — Ainst les as d'Hairia, qui sont les plus forts de tous, sont probablement en même temps les moins anciens.

ces diverses séries appartenaient cependant à des petis États indépendants les uns des autres et dou les monnaies n'avaient probablement pas de cours légal en dehors des frontières de chacun d'eux. Ceci est d'autant plus vrai que nous ne savons même pas si la livre, comme poids, était la même partout, car, suivant toute apparence, la livre étrusque était moias forte que celle du Latium, et ne pesait, comme la livre sicilicane, que les deux tiers de la livre romaine. Cette différence de poids expliquerait assez la faiblesse des as de l'Étrurie.

M. Lepsius, dans son travail sur l'extension du système des monnaies italiques, auguel il donne l'Étrurie comme point de départ, et plus tard M. Gennarelli, avaient basé un système chronologique sur les types. Ils considéraient les types les plus simples comme les plus anciens. Ainsi, d'après eux, les séries de l'Étrurie avec un ou deux types seraient les plus anciennes de toutes, puis seraient venues celles de Rome et de quelques villes latines avec sept types différents: ils classaient ensuite les séries dont les six types doubles donnent douze types, comme nous les trouvons dans le Latium; les séries avec une légende et douze types comme celles d'Hatria et de Tuder auraient été les plus récentes. Pour admettre ce système (avec quelques restrictions toutefois), il faudrait que l'art qui a produit ces pièces ne dût son développement qu'à lui-même; et cependant nous savons qu'on doit faire une large part à l'influence des monnaies grecques, qui ont plus ou moins servi de modèle à celles de l'Italie, L'imitation de ces modèles était plus soignée et plus artistement faite dans la Campanie et en Apulie qu'à Rome et à Volterra; et dans ces deux villes l'art était plus avancé que dans les vallées septentrionales des Apennins. Enfin il est certain qu'on. ne peut pas, sous prétexte d'archaïsme, attribuer à des copies, parce qu'elles sont grossières, une date plus ancienne qu'à leurs originaux.

On le voit, aucune de ces méthodes ne donne un résultat satisfaisant. Le poids et le style sont bien en général des guides chronologiques assez sûrs, quand ou étudie et que l'on compare entre elles les pières sorties d'un même atelier, mais il serait difficile de ne pas se tromper en s'y attachant d'une manière trop absolue.

Il n'existe donc pas de point de comparaison applicable à l'Italie entière et au moyen duquel on puisse fixer d'une manière certaine des dates générales; cependant les notions listoriques que nons poss-édons, jointes aux indications numismatiques, suffiscent pour déterminer l'ancienneté relative des mounaies de chaque province en particulier avec un ordre chronolocique probable.

Applications
de ces principes
aux
series de l'Étrucie
et de l'Ombrie.

En Étrurie et dans l'Ombrie, l'égalité du pied monétaire et la ressemblance des types pourront nous indiquer facilement quelles sont les séries qui ont existé à une même époque. Le type le plus simple et le poids le plus fort, les six anciennes divisions et l'indication de la valeur sans aucune légende ou seulement avec des initiales, nous signaleront les espèces les plus anciennes; nous rangerons dans cette catégorie la série de Cortone, au type de la rone simple sur les deux côtés des pièces. Les dupondius et les quincussis, par leur légèreté relative, trahiront une antiquité moins reculée; les douze et les six globules seront des marques plus anciennes que | et n. Le signe n, avec la légende plus complète des monnaies d'Iguvium et de Tuder, nous apprendront que le monnayage de l'Ombrie est plus récent que celui de l'Étrurie; enfin les monnaies de Tuder qui ressemblent à celles de Cortone seront plus anciennes que celles de la même ville qui ressemblent aux monnaies de l'Italie centrale; et cette série, qui est d'un pofds réduit, pourra être considérée comme la plus récente de toutes les séries de l'aes grave de cette contrée.

a north thin

Quant à la date de ce monnayage, nous devrous nous contenter de quelques conjectures: les plus anciennes pièces portant déjà une empreinte sur chaque face, on ne peut pas leur attribuer une très-haute antiquité, ni même admettre, comme il serait, du reste, assez naturel de le penser, que les monnaies de Cortone au type de la roue sont une imitation des pièces d'argent attiques qui ont le même type et qui ne sont frappées que d'un seul coté. Cela posé, l'aes grave étrusque ne peut remonter au delà de la réforme introduite à nome par les Décemvirs; par conséquent il n'est pas plus ancien que celui du Latium, et probablement il n'en est même qu'une copie.

Les légendes, très-imparfaites il est vrai, sont cependant beaucoup plus fréquentes et plus régulières sur l'aes grave étrusque que sur l'argent du même pays, et que sur l'aes grave du Latium : nous remarquerons de plus que ces monnaies nous viennent toutes de la partie septentrionale de l'Étrurie : il ne s'en trouve pas dans la partie méridionale qui fut conquise par Rome vers l'an 400. Véïes fut soumise en 358, Caere en 401, et Tarquinies à peu près à la même époque. Si l'aes grave de l'Étrurie avait été coulé avant ces événements, on ne voit pas pourquoi ce genre de monnavage n'aurait été usité que dans l'Étrurie septentrionale, tandis qu'on se l'explique facilement, en admettant qu'il ne commença que dans le ve siècle de Rome. Ce qui vient encore corroborer notre opinion, c'est que nous voyons la seconde série de Tuder reproduire en partie les types de la série d'Ilatria, qui elle-même n'est pas

354 av. J. C.

249 av. J. C. 264 av. J. C. antérieure à l'année 465. La réduction du poids des monnaies à Rome, vers l'au 490, entraîna peu à peu la suppression de la monnaie librale en Étrurie et en Ombrie; et en effet, nous voyons que Tuder adopta les as de 4 onces introduits à Rome à cette époque. On peut donc avec vraisemblance fixer au v° siècle de Rome la date de l'aes grave coulé de l'Étrurie et de l'Ombrie.

Valeur relative des divers mftaux.

Il existait trop de rapports entre les différents neuples de l'Étrurie et de l'Ombrie pour supposer que les monnaies d'or et d'argent des Volsiniens et de Populonia n'ont pas souveut et pendant un assez loug espace de temps circulé sur les marchés concurremment avec les monnaies librales de Volterra et de Cortone. Il y avait donc nécessairement en Étrurie et en Ombrie (comme nous le verrons au chapitre suivant pour le Latium) un cours légal fixant la valeur relative des trois métaux, et des diverses espèces de monnaies. Nous n'en pouvons douter, Malheureusement les documents nous manquent complétement, et le monnayage de Populonia, la seule ville qui ait fabriqué en même temps des monnaies d'argent et de cuivre, ne peut nous fournir aucune lumière, parce que les pièces de cuivre n'y furent jamais qu'une monnaie de valeur conventionnelle servant de subdivision à l'argent et sans aucune valeur intrinsèque.

# CHAPITRE IV.

RAPPORTS DE LA MONNAIE DU SYSTÈME LIBRAL AVEC LA MONNAIE D'ARGENT ET DIVERS SYSTÈMES DE DIVISION ET DE CALCULS ADOPTÈS DANS LITALIE CENTRALE. MONNAIES D'OR ET D'ARGENT PRAPPÉES EN CAMPANIE PORE LE COMPTE DES ROMAINS. — TRANSITION A L'N ROUVEAU SYSTÈME MONÈTAIRE.

### § I.

Du système décimal adopté en Italie pour les calculs en argent. — Diverses méthodes de calculs et chiffres communs à Rome et à la Grande Grèce. — Valeur proportionnelle de l'argent et du cuivre,

Il est fort possible que pendant un certain temps les monnaies de cuivre aient été les seules espèces ayant une valeur légale dans le Latium, le Picenum et le nord de l'Apulie; il n'en est pas moins vrai cependant que, même de très-bonne heure, l'or et surtout l'argent monnayés des pays voisins ont dû y pénétrer par le commerce; et que, tandis qu'en Sicile et dans une partie de la Grande Grèce le bronze italique était accepté au poids dans les payements concurremment avec les monnaies nationales d'argent, par réciprocité, celles-ci ont dû être également reçues dans les pays du Nord. Par conséquent, la litra (c'est-à-dire le poids d'argent représentant légalement ucrtain poids de cuirer), a dû nécessairement être connue sinon partout, du moins sur les frontières des pays où les deux systèmes étaient en usage, avec cette différence que

Échange du cuivre contre des métanx précieux.



chez les uns c'était le cuivre, et chez les autres l'argent qui servait de base aux calculs, et que le monnayage a étébuiquement en cuivre chez les premiers, et uniquement en argent chez les seconds, pendant un temps plus ou moins long.

Il est probable que la proportion légale existant en Sicile entre la valeur de l'argent et celle du cuivre 1 = 250, était également admise dans le Latium (1) et dans les pays où la monnaie de cuivre était la monnaie légale : de même l'ancienne proportion de l'orc de l'argent 1 = 10 a dû étre également admisé en Italie comme le minimum de la valeur de l'or, surtout de l'or monnayé. Et dans le fait, tout en considérant comme peu fondés les récits des auteurs (2),

<sup>(</sup>t) Nous verrons plus tard que vers la fin de l'empire romain, la proportion entre la valeur de l'argent non monnayé et celle du culvre noumonnayé était de 1 : 120.

<sup>(2)</sup> Quand Fabius (Tit.-Liv., I, 53, et 55; évaluait la totalité du butin enjeve à Suessa Pometia (et nou le dixième de ce butin) à 40 talents d'argent, c'était sans doute nour exprimer d'une manière intelligible pour ses lecteurs grecs la somme d'un million de sesterces ou d'as du systême libral (exactement 4) talents 2/3); quand ensuite Pison (Tit.-Liv., loc) cit. - Plutarch., Poblic., 15) estime ce même butiu à 40,000 livres pessuit d'argent, et que Denys d'Halicarnasse (IV, 50) estime à 400 talents, non pas le butin entier, mais seulement le dixième de ce butin : nous ne devons y voir qu'une preuve de plus de la manière dont les annalistes des bas temps ont défiguré les récits de leurs devanciers et combien ils ies ont exagérés, -Niebuhr (Hist. rom., 1, p. 569) et M. Buckh (Metr. Unters., p. 436) donnent à ces récits plus d'importance que nous ne leur en accordons et qu'ils n'en meritent. Nous pensons qu'il faut en donner davantage aux expressions de Varron (De vita populi romani, III, ap. Non., p. 520) ; « Nam lateres argentei alque aurei primum conflati olque in nerarium conditi. . Ces mots sembleut se rapporter à l'histoire de la monugie chez les Romains, et indiquent clairement que l'on avait à Rome des lingots avant d'avoir des monuaies. Festus (sub, verb., Pondo, p. 246, ed. Muiler) exprime les valents en livres d'argent pour l'époque qui a précedé la pre-

qui parlent d'une circulation de lingots d'argent à Rome aux temps primitifs, nous devons admettre que l'argent avait une valeur légale reconnuc, à une époque assez reculée, dans les pays qui suivaient le système de l'ars grave, et sans doute bien avant que le monnayage d'argent n'y fût introduit d'une manière régulière. Nous en avons une preuve évidente dans le récit du triomphe de l'année 461, qui relate non-seulement le poids du cuivre, mais aussi celui de l'argent qui y fut porté (1); mais la preuve la plus irrécusable se trouve dans les locutions et dans le mode de calculs adoptés de tout temps par les Romains, et qui ne peuvent s'expliquer que par une aucienne habitude de compter l'argent au poids. Nous devons en conclure que les espèces en argent ne leur étaient pas tout à fait inconnucs, et étaient employées (quoique en plus petite quantité peut-être) concurremment avec les espèces de cuivre.

Il est surtout important de faire remarquer que l'exprestion usitée en Sicile et à Tarente pour désigner l'unité de les pars de l'agent cans compte, la pièce d'argent ordinaire, le vénos, avait revêtu depuis longtemps la forme latine nummus. Malheureusement, nous ne trouvons dans aucun des anciens auteurs la signification technique que les Latins donnaient originairement à ce mot, et Varron se contente de dire qu'il a été emprunté à la Sicile (2). Nous savons seulement que plus

Circulation de l'argent dans grave.

mière émission de la monnaie d'argent. - Ce qui est dit de l'emploi à Rome des espèces étrangères d'or et d'argent a été intercalé dans ce passage par les Suppléments de Fulvius Ursinus.

<sup>(1)</sup> Tit.-Liv., X, 46.

<sup>(2)</sup> Varro (De lingua latina, V, 173); « In orgento nummi; id ab Siculis, » - Podux (IX, "19) : «Ο δε νούμμος δοκεί μεν είναι Ρωμαίων, τούνομα, τού

tard le mot nu munus désigne en général toutes les espèces monétaires d'or ou d'argent, et jamais celles de cuivre, et qu'elle s'applique plus spécialement au sesterce appelé nummus sestertius, ou tout simplement nummus (1). Cette dernière acception ne peut cependant pas être plus ancienne que le sesterce d'argent lui-même, et par conséquent elle ne remonte pas au de là de l'an 857, époque à laquelle l'as libral fut supprimé. Mais comme le mot nummus lui-même est évidemment plus ancien et comme on ne peut pas admettre que jusqu'à ce moment il ne s'appliquait aux monnaies d'argent que dans un sens général, il faut croire que la signification technique est perdue. Le nom a été probablement importé en même temps que ce qu'il indique, et doit avoir la même valeur que les most : libella indique, et doit avoir la même valeur que les most : libella indique, et doit avoir la même valeur que les most : libella indique, et doit avoir la même valeur que les most : libella indique, et doit avoir la même valeur que les most : libella indique, et doit avoir la même valeur que les most : libella et me valeur que les mes de me valeur que les mes de me valeur que les mes et me valeur que les mes de me valeur que les mes de me valeur que les mes et mes de me valeur que les mes de mes de me valeur que les mes de mes d

νομίτματος, έπι δι Ελληνικόν και τῶν ἐν ἱταλία και Σικιλία Δωριέων. » — Festus, verb. nummus (p. 173). — Bœckh, loc. cil., p. 310.

(1) M. Borchh (her. eti., p. 639) einst un doute sur l'anciennet de cette de ceptes de la sendie avoir cit el lemaint suité et il élemaint suité et il élemaint suité et il élemaint suité et il élemaint suité et à tompétement de la fançae la fine de la fançae la fine de la fança de la fança

250 sv. J. C. Dans l'inscription relative au triomphé de Dullius, cu 494, qui probablement ne date que de l'époque Impériale et a été rédisce d'après le récit des annalistes, II est fait mention sequément des aumes d'or et d'argent et ensuite de l'en: mallieureusement, une lacune qui se trouve dans le texte nous liaise longeres à l'expression serértié (able tou caricit pas apparés.

au mot numei.

Toronty Lough

239

argenti, ou λίτρα άργυρίου (1), c'est-à-dire exprimer la quantité d'argent correspondant à une tiere sicilienne ou italique de cuivre; or cette valeur se rapproche tellement du sesterce, qu'il est tout naturel que le nom de nummus ait été dans la suite appliqué à ce dernier.

L'examen des anciennes formes du calcul chez les Romains nous donuera des résultats encore plus importants. chez les Romains. Nous avons vu précédemment comment une première méthode se basait sur la monnaie de cuivre et avait l'as et l'once pour point de départ; nous examinerons à présent la seconde méthode, qui se basait sur l'argent, en prenant pour point ded épart tautôt le denier et tantôt le sesterce comme unité. Ce système a cela de particulier, qu'il n'existait qu'un nombre très-restreint de dénominations et de chiffres pour exprimer les fractions principales;

### 1º Division du denier.

| Semis     | S = 24/48 | = 1/2 d | en:e |
|-----------|-----------|---------|------|
| Uncia     | - = 448   | = 1/12  | Id.  |
| Semuncia  | Σ = 2/48  | = 1 24  | ld.  |
| Sieilieus | 0 = 1/48  | 30      | ld.  |

Ce qui fait que par la formule \$3 (=2/48+1/48=1/16 de denier) on exprimait la valeur de l'as; mais il n'y avait plus ni dénomination ni chiffre au-dessous, de sorte que l'on ne pouvait pas exprimer en fractions de deniers la valeur du semis (1/32 de denier) ni celle du quadrans (1/6h de denier).

nous allons les exposer :

<sup>(1)</sup> Plaut., Captier, 917, et Pseudolus, 629.

### 2º Division du sesterce.

| Quinque libellae        | S = 20/10 = 1/2        | sestero |
|-------------------------|------------------------|---------|
| Libella                 | - = 4/40 = 1/10        | ld.     |
| Sembella ou ringula (1) | $\Sigma = 2/40 = 1/20$ | Id.     |
| Teruncius               | T = 1/10               | ld.     |

On arrivait ainsi à formuler un semis de bronze par -T (= h/h0 + 1/h0 = 1/8 de sesterce); mais on ne pouvait exprimer ni le triens (1/12 de sesterce) ni le quadrans (1/16 de sesterce).

Ces signes et ces calculs sont basés, comme on le voit, sur le denier de 10 as et sur le sesterce de 5 as, et appartiennent par conséquent à une époque relativement récente; mais ils peuvent aussi bien et même mieux s'adapter au denier de 10 as et au sesterce de 2 as 12/2 (2). Nous savons aussi que dans les temps anciens, les divisions par 1/2, 1/10, 1/20 et 1//40 étaient généralement adoptées taut pour le denier que pour le sesterce (3). Nous devons avouer cependant que

<sup>(1)</sup> Le mot venhella est employé par Varron (V, 171; X, 38); et le mot insquia, par Maccianus (passim). La première de ces expressiona à explique facilement; c'est une contraction irrégulière comme sesterius, \$4,00,000 (Corp., incre., grace., pr. 5610 et 5713), expéguey; singuia est encore plus extraordinaire et n'est probablement au'un derire de sembella.

<sup>(2)</sup> Marcianas dil blen (§ 67); « Infra remisera nemo (merer rationen asteriorismi mette, fostet lumen; nom quadrans » spoleri's osteri risigula a ret dimición terrancio; » mais pour cela il faudrati qui etialit un signe pour cela il faudrati qui etialit un signe pour cela il qui etialit qui etialit qui ence de noverans signes le coloni pourrati dere enoinue indecimi enter qui as escentia esta differe que noue connaisson, et qui nou blen authentigues, on ne peut pas aller a udel ciu pensile.

<sup>(3)</sup> Maeclanus (32 73, 74). — Varro (V, 174): « Nummi denarii decuma libella. « Ceci cinit d'autani plua connu des hommes spéciaux qu'à toutes lea époques, pour la solde des troupes, le deuler a eté compté sur le pied

nous ne retrouvons qu'une seule fois la mise en pratique de ce genre de calculs par fractions d'argeut, et c'est dans Caton (1). Ceci cependant ne doit pas nous étonner, eu égard à la nature des sources auxquelles nous puisons. Les expressions du droit romain : Heres extibéla, » et (2) « Heres ex uncia, » pour désigner l'héritier d'un dixième ou d'un douzième, ainsi que l'emploi et l'expression métaphorique des mots fibéla et terunerius pour exprimer la plus

de 10 ss, et que par conséquent, dans ls pratique, le denier a toujours pu être divisé par 1,2, 1/10, 1/20, 1/40. — Les signes abrègés dont se serraieul les comptables pour indiquer les fractions ordinaires sont réunis dans le lableau suivant :

- (1) De Re Bustica XV (d'après un manuerti de Policien que M. Reil a public) an usqui du cripiusage des murailles : a Peniriete stifue si locet in p. C. sit est p. X yuoquo versam litellus in ped. V et pertienn I. P. vic. n. X. - Co passage est ininciligible, et le texte en a évidement de sibiré; mais il est certain, expendant, que ritellu ne peut signifier lei que ies 1/10 du sesterco un lein le 1/10 du denier.
- (2) Cicero (Ad Atticum, VII, 2, 3): « Feet t palam te ex libella » (libertis dans le premier, libra dans le second texte du manuserit de Florence); « me « ex teruncio » (taruacus dans le premier, terunciir dans le second texte du manuserit de Florence).

petite valeur d'argent possible, sont (1) une preuve que les hommes d'affaires des temps anciens employaient indifféremment dans leurs comptes l'unité d'argent et ses fractions, c'est-à-dire le nummus et les libellac, ou l'unité de cuivre et ses divisions, l'as et les onces.

Origine des signes.

Nous voyons qu'originairement les divisions du denier et du sesterce ont dû avoir des signes identiques, que l'introduction du denier de 16 as a pu seul y apporter un changement, et que ces divisions devaient être pour le denier de 10 as, la 1/2, le 1/10, le 1/20, le 1/40. Les signes ou chiffres sont les mêmes dans les deux séries, à l'exception du quatrième, qui dans la première est un 3, et dans la scconde un T. Il est probable que ce dernier est d'une époque plus récente, comme en général tous les chiffres exprimés par l'initiale de leur nom (2); dans la série du denier on a conservé le chiffre de l'aucienne forme. Les dénominations ont été évidemment variées dans les deux séries pour la plus grande commodité des calculateurs, qui pouvaient reconnaître au nom seul de la fraction s'il s'agissait d'une division du denier ou du sesterce : semis et quinque libellae, uncia et libella, semuncia et sembella, sicilicus et teruncius. Mais il est difficile d'admettre que cette distinction soit très-ancienne. Les dénominations uncia et semuncia n'ont pu être

<sup>(1)</sup> Cette expression proverbiale mai comprise a donné lieu à Donaius de supposer (dans son Commentaire sur Phormion, 1, 1, 8) que la libetla citait te 1)2 de l'once. Il est certain que, ne connaissant que le système oncial d'une part, et sachant de l'autre que la libetla citait la plus petite fraction possible. Il ne nouvait donner une autre expication.

<sup>(2)</sup> Comme C pour centum, M pour mille, Q pour quinarius, el plusieurs autres. On ne peut en dire autant des signes S et X, semis, semuncia, qui indiquent des moities; il est vrai que l'expression moitié n'est pas à proprement parler un nom de nombre.

employées tant que le denier a été divisé par dixièmes, tandis que nous savons positivement que la libella et par conséquent la sembella étaient fort anciennement employées comme fractions du denier. Il est clair aussi que le mot semis, employé dès le temps le plus ancien, est de beaucoup antérieur à l'expression quinque libellae, qui est fort récente ; il n'y a que les mots sicilieus et teruncius qui semblent être aussi anciens l'un que l'autre et avoir été toujours employés concurremment. Il résulte de ces considérations sur les deux séries de fractions qu'il n'en existait originairement qu'une seule, et ce qui le prouve encore, c'est que, des deux unités auxquelles se rapportent les signes fractionnaires, le denier est, comme unité de compte, beaucoup plus récent que le sesterce, et que pendant toute la durée de la république celui-ci a seul été employé dans tous les calculs officiels et spéciaux. La forme originaire du calcul romain en argent est donc la suivante :

| Semis     |  |  |     |    |  |  | S | = | 20/40 | = | 1/2  | du | nummus |
|-----------|--|--|-----|----|--|--|---|---|-------|---|------|----|--------|
| Libella . |  |  |     | ,  |  |  | _ | = | 4/10  | = | 1/10 |    | ld.    |
| Sembella  |  |  |     |    |  |  | Σ | = | 2/40  | = | 1/20 |    | ld.    |
| T         |  |  | -11 | t: |  |  | ^ |   |       |   |      |    | 1.4    |

Ce tableau présente, avec le système de la litra sicilienne, une ressemblance frappante : l'unité est nommée dans l'un et dans l'autre vépec on num\*nus; du temps d'Aristote, le vépec de Syracuse valait dix léten de cuivre; vingt ½µléten; quarante pièze ¿zèvès (f). Le nummus romain vaut dix liberlae, vingt sembellae et quarante teruncii. Les noms romains et les signes représentatifs ou chiffres sont, il est vrai, empruntés en partie au système des as, mais tout ce qui empruntés en partie au système des as, mais tout ce qui



<sup>(1)</sup> Voy, notre Introduction historique, ch. II, p. 102 et suivantes.

est étranger à ce système vient évidemment de la Grèce, Le signe de la moitié est une simple copie de l'ancieu signe : ceux du dixième et du vingtième de nummus imitent ceux du douzième et du vingt-quatrième de l'as; mais les noms de libella, sembella et teruncius sont une traduction des mots altor, turaltonov, toras yahron; seulement on a employé le diminutif pour les deux premiers noms, apparemment pour distinguer la petite livre sicilienne de cuivre de la livre italique, qui est beaucoup plus forte. Le nom de sicilieus donné au quadrans sicilien pour le distinguer du lourd quadrans italique est une preuve de plus de ce que nous disons ici; enfin il n'est pas jusqu'au chiffre ou signe exprimant le quarantième 2 qui ne soit hellénique; les Grecs s'en servaient pour indiquer la moitié, et il était d'autant plus propre à désigner le sicilieus, que celui-ci est la moitié de la fraction précèdente. Cette coïncidence est si frappante, qu'il ne peut plus rester de doutes sur l'origine du calcul en argent cliez les Romains, et que nous n'hésitons pas à considérer comme erronée l'opinion de Varron sur la libella, qu'il considère comme une petite monnaie d'argent valant une livre de cuivre (1).

<sup>(1)</sup> Varro (V, 137) is Nammel demonit deroune liberlin, quant librors, pondo na realest et ent et au group avere. Du peru libre sans doute se figurer comme possibles sin pièces d'argent valant une l'ivre pesant de criter, l'alleline agraph; il l'une raistence si à rise de controllection; mais it est limpossible de démontre qu'elles alent Jimais revièment existé, et la libella que fon noi li garre dans les complex remains est bless pluid une librid averir; cette supposition est d'autant plus probable, que dans la plus auteniere qu'elle nout, elle répond à l'itô du mammes et ne à 110 du deriner, quai qu'il en soil, il est certain que jimais à l'ione it in n'et fraque de monaine d'argond un de criver regionant à cette vateur et l'Arros a et et probablement induit en errori par la signification du mot l'abella (petite litre), et son campinal evidentement levreire un comples en argent.

354 av. J. C.

Au reste, pour bien apprécier l'enseignement que nous pouvons tirer de ce rapprochement, il faut avant tout remarquer que le calcul sicilien, copié par les Romains, représente la situation existant du temps d'Aristote, et nullement celle des temps plus anciens. La dépréciation des monnaies par laquelle le nummus sicilien se trouva réduit à dix litrae (ci-dessus p. 113) de cuivre ne peut pas remonter plus hant que l'an 400 de Rome. Il est donc probable que les relations commerciales entre Rome et la Sicile étaient dès cette époque tellement fréquentes et si importantes, que les changements introduits dans la monnaie sicilienne exercèrent une influence nième sur le système de calcul usité dans le Latium pour l'argent, et que, lorsque Denys et ses successeurs, à côté du nummus valant une livre de cuivre, firent frapper une monnaie du même nom, mais réduite pour le poids au dixième de sa valeur, cette nouvelle pièce, sous le nom de libella, passa aussi dans la langue latine, et devint une expression habituelle des comptes en argent.

En dernière analyse, il résulte de tout ce qui précède que nous sommes parfaitement autorisés à admettre pour le Latium, le rapport de l'argent au cuivre 1 = 250, rapport qui existait en Sicile, comme nous l'avons prouvé.

## § II.

Influence de l'argent sur la monnaie de cuivre et sice sersa. — Dans le Latium, l'as a la valenr du scrupule d'argent, et dans l'Italie méridionale, le nummus a celle du dextana.

La monnaie de éuivre du système libral de l'Italie centrale avait, comme nous venons de le voir, une valeur proportionnée à celle de l'argent monnayé de la Grande Grèce et de la Sicile, nous devons douc, nécessairement, trouver

deux contrécs, et ces traces nous serviront à expliquer certaines particularités du monnayage en argent et en cuivre de l'Italie centrale. Nous prendrons pour point de départ ce que nous avons dit plus haut du double principe sur lequel est basé le système des as de cette contrée, savoir : 1º la division purement duodécimale adoptée par certaines villes et suffisamment indiquée par la fréquence des as et la présence du semis; 2º une sorte de division décimale en. usage dans d'autres villes où l'on ne rencontre l'as que rarement et iamais le semis qui se trouve alors remplacé

Bareté des as et des semis dans l'est et le midi de l'Italie.

par le quincunx. Cette particularité (l'absence du semis) caractérise spécialement le système libral tel qu'il avait été adopté par les villes de l'est et du midi de l'Italie; deux séries cependant qui portent le nom de Rome quoique émises à Luceria et dans une autre ville de l'Apulie désignée par l'initiale P.... font exception, et probablement à cause de leur double domicile, ont à la fois le semis et le quincunx. Le semis n'a commencé à être usité dans les villes de l'Italie méridionale ou orientale, telles que Paestum, Copia (?), Valentia, Brundusium, Uxcntum et Venusia, que lorsque l'as ne pesait plus qu'une demi-once; à cette époque le quincunx avait déjà disparu de cette contrée, et la petite ville d'Orra, située en Mcssapic, dans le coin le plus reculé de l'Italie, est la seule qui en possède d'un pied monétaire aussi faible.

La même remarque s'applique à l'as qui est très-rare, quand il ne manque pas complétement, dans la plupart des séries de cette contrée. Ainsi l'as libral est très-rare à Hatria et à Luceria, il l'est encore plus à Venusia et à Ariminum, l'as triental (de quatre onces) ne se trouve qu'à Luccria. Nous remarquous aussi que dans le royaume de Naples on rencontre assex souvent les petites divisions des séries latines à partir du triens et au-dessous, et jamais, ou presque jamais, ni les as, ni les semis de ces mêmes séries qui ne sont cependant pas rares dans leurs pays d'origine. On dirait que les as et les semis n'ont jamais pu s'introduire dans les contrées habituées à la monnaie d'argent.

Par contre, nous trouvons le quincunx du système libral à Ariminum et à Hatria; ceux des séries librale, trientale et onciale à Luceria et à Venusia; à Téaté d'Apulic, celui de la série sextantaire (correspondant à l'as de 2 onces); à Larinum, celui de la série onciale; à Orra, ceux des séries onciale et demi-onciale; et enfin celui de la série trientale à Capone.

Nous avons déjà vu que le semis sextantaire et le quincunx oncial se trouvent dans les séries romaines frappées à Luceria et à P.... d'Apulie. Ces deux atcliers ont aussi émis des doubles quincunx ou dextans marqués S.... qui appartiennent à la série onciale. Nous rangerous dans la même catégorie deux pièces de cuivre frappées à Venusia, dont l'une marquée Nell pèse 41sr.85, et l'autre marquée Nel pèse de 33sr,6 à 26sr,2, ainsi que des quincunx sortis du même atelier pesant de 17e,2 à 11e,9; nous y rangerons également des pièces de cuivre marquées N dont le poids varie de 32 grammes à 25s,9 frappées à Téaté ainsi que des quincunx variant de 200,1 à 9 grammes; enfin de fortes pièces de cuivre ne portant aucune marque qui indique leur valeur, pesant de 574, à 47 grammes et frappées à Capoue avec des quincunx de 27 grammes. Le poids considérable de ces pièces et l'absence complète de l'as dans les séries de Venusia, de Téaté et de Capoue suffisent pour nous faire reconnaître dans les pièces marquées N le double quincunx, et enfin comme supplément de preuve

documa.

,

Dextans.

P1. XV.



nous pouvons citer la présence d'un dextans de la série romano-lucérienne marqué S.... dans un dépot trouvé aux environs de Capoue (1), qui contenait en même temps un certain nombre de pièces de cette ville du plus fort module.

Nous pouvons donc établir que dans le monuayage de l'Italie centrale il y a eu deux systèmes de division bien distincts.

Deux différents systèmes de fractions. 4º Le système de division par douzième qui est essentiellement romain, domine dans la plus grande partie du Latium, et s'étend plus tard sous l'influence romaine dans presque toute la péninsule.

2º Le système mixte de la division par dixième greffé sur l'as (2). Ce système a le nummus pour point de départ

(1) Bircio (Mon. di citià, not. 14 et not. 18). Ce dépòt a évit touve lout prode Gapoue, Os pourreil suppose, d'après cla, que seried d'acques, che pourreil suppose, d'après cla, que les eried d'acques qui posedent le quincum, ont eu pour prineipale unité le devtans au lleu sie l'ais, on pourraissilors considérer ename des dettans les plus fortes pleces de euivre de cette contrée dépourues els agus indiquant let valeur, et dont le poids est singuilièrement faible en comparaison des fractions, si on les considére comme des six mals, d'un autre obét, il flut avouer que cette opinion u'est guêre soutenable, puique les principales pièces de Lucarts et d'Hairia portent le sique de l'as.

(2) M. Gennarelli (Lec. ed., p. 1) h'admet pas l'hypothèse de p. Marchi (L'Ate grane, p. 103), adopte depuis par M. Lepius (Italia-he Moirs-griene, p. 20), d'après laquelle l'as sorait cie divié en t'o cares au lieu de 12 dans les pays attes au délà des Apennius (ou pour parter plus cial-reasent dans tout l'est et les ude d'Italia-). Nous sommes du mête seriment que M. Gennarelli, car a la place de 3 onces del têt un d'enti-ors, on l'paratis implement marquée d'un S. comme le demi-serve et les grinnes (tiellene, qui dans les comptes romains sont marqués S. (ci-dessus, p. 230 et 210. 1) y a donn leu de penser que les cinq points qui distinguent le quin-cans sont plutôt une preuve en faveur du système duodcimal. M. Berch n'endente pass non pius ettle division defennial entil 16ee s'estit egiament pre-sertée à son capril (Mort. Enter-, p. 315), par la très-bonne raison qu'il exist des pieces avec qui pobloise et la legique ROMA En effet tem leivre camisse

(car N ne peut avoir une autre signification). Ce nummus nèse dix douzièmes de l'as. L'as est presque entièrement exclu des séries qui suivent ce système, et le semis l'est complétement, parce qu'ils ne sont pas compatibles avec la division par dixième. Ce système mixte se répandit dans les contrées situées à l'est et au midi de l'Italie, ainsi que dans la Gaule Cisalpine, et subsista jusqu'à la suppression de l'as oncial romain : mais comme il ne fut jamais adopté que par les villes qui avaient préféré le système des as au système monétaire grec, il est très-naturel qu'on ne le trouve, pour ainsi dire, que dans les colonies latines à l'époque de l'aes grave.

Nous avons déjà remarqué (1) ailleurs que presque toutes les fois qu'il y a différence de pied monétaire il y a aussi dif- coincide avec celle férence dans le système de fractionnement. En général, dans de fractionnement le sud et dans l'est de l'Italie l'aes grave est coulé sur le pied de 14 onces, et sur celui de 10 onces à Rome et dans la plus grande partie du Latium.

La difference do vied mopétalico

de re double wrateme.

Explication Cette dualité de système n'a pas été jusqu'ici suffisamment observée, et par cela même elle n'a pas été expliquée d'une manière satisfaisante. Pour la bien comprendre, il nous faudra revenir sur ce que nous avons dit du rapport existant entre le cuivre et l'argent; ce rapport, bien que basé partout sur le même principe, se présente cependant dans le Latium d'une manière différente que dans l'Apulie

et le Picenum.

de 10 onces présenterait l'anomalie d'un tout qui n'aurait que trois quarts au lieu de quatre. Enfin les signes N-I et N qui se voient sur des pièces de to onces prouvent assez qu'on a voulu établir une distinction entre ces pièces et les as, et le signe S..., surtout est une grande preuve contre la possibilité d'une division decimale de l'as.

<sup>(1)</sup> Ci-dessus, pages 210 et 211.

F1. XVIII, nº 2 et 3, Nous avons d'une part établi qu'à cette époque, excepté les pièces d'argent romaines, pour la forme mais de fait campaniennes, admises dans la circulation comme monnaies étrangères et grevées comme telles d'un tarif onéreux, il n'existait aucune pièce rouasine (proprement dite) en argent (1), et nous regardous comme déuné de fondena grent (1), et nous regardous comme déuné de fonde-

(1) Cette opision de M. Mommen n'est pénit partiage par M. te duc de Lugresco. Ca avant a innéer dans la Reven auminaturgué et 1850, p. 232, un travait dans lequel il établit, sur la ful d'un grand nombre d'auteurs, tête que Festus, Varran, Benya d'Alleberranses, etc., et contrairement à l'opision de Tille-Live et de Pline, que l'argent monaya a cristé à Bonne du tempa de reaix. I fordi aute rireturou e obsente printir dans deux plétes pessant, l'une 11º.65, et l'autre 10º.45. La première [OVALANEA, Truis é Joulie, accompagnée et quatre poureaux. È financi et grappe de compagnée quatre poureaux. È financi et grappe de concorde. [POMA, Massas sur des objets l'accritains et anchée: gir KVPI, Truis elitaint se spetita à l'embré du norbe, qui la cource de ses branches prolongées (1664, n° 2) fait parire de la collection de Luynes, actuellement. au Cabine de Fernece.

Je n'analyseral pas ele ce leau travail, que les lecteurs connaissent tous, je me contanteria de dire que M Mommene, dans une ucie à la liu de son ouvrage (p. 828), combat les conclusions de N. le due de Laynes, tout en rendant hommage à la seience de teru auteur, dont on doit, dit-il, respecter tunjours les opinions. Le donne succinctement les trois points les plus saillants de ses objections.

I\* Au point de vue paléographique.

La forme P au lieu de R, la ligature M et méme l'A ne se soul jusquète jamais rencontries sur des monnaies ausst anciennes; la diphiliongue OV pour V n'a pas été employée avant Polybe, et dans les temps anciens cette lettre était ou complétement negligée ou remplacce par l'aspiration de l'esprit rude 4 ou par B.

2º Au point de vue de l'histoire de l'art monétaire.

Ces pièces sont frappèrs des deux côtés, elles ont quelque analogie avec des pièces plus récentes et ne peuvent être contemporaines de Solon, dont les montales n'étaient frappères que d'un seul côté.

4º Au point de vue des sources.

M. Mommsen conteste l'antiquité des expressions Ρομα Κυρι(των) ou Κυρι(α), et même celle de Ουαλαντικ, appuyées, dit-il, sur des traditions ment ce qui a pu être dit sur le didrachme de Servius

Je no puis contester la force des objections de M. Mommsen et je dois m'incliner devant son érudition, mais je ne saurais être de son avis lorsqu'il va jusqu'à mettre en doute l'authenticité de ces pièces, dont l'antiquité est à l'abri de toule espèce de soupeon.

M. V. Queipo, à son tour, admet comme incontestable l'authenticité des deux pièces en question, et il accepte meme l'attribution donnée par M. le duc de Luynes, tont en faisant quelques réserves sur la probabilité que le nom de Valentia sit pu être donné à Rome sur la plus ancienne médaille d'argent de cette ville. - Mais au point de vue suétrologique, le savant espagnol n'arrive pas sux mêmes conclusions que le savant français. M. Queipo fait observer l'affinité qui existe entre les pièces dont il s'agit et les monnaies frappées en Sicile, à Camarina, à Panorme, à Syracuse, même sous le règne d'Hiéron II. Ces pièces pésent 10º,33, 10º,12, 10º,15, 10º,80, 10º,04, 10",11, 10",12, 10",19, 10",27 et 10",35 (Essai sur les systèmes métriques et monétaires des peuples anciens, tableau XVIII, vol. III), Il conclut de ce rapprochement que les monnaies publiées par M. le duc de Luynes opt été taillées d'après le système aslatique et frappées en Sicile; d'alileurs au temps de ses rois, Rome n'avait pas d'artistes capables de graver de pareilles monnaies, pas plus qu'à une époque posterieure, lorsque le gouvernement républicain fit frapper à Capoue les monnaies d'argent qui portent la légende ROMANO. Il rappelle à cette occasion les monnaies de Pyrrhus, roi d'Epire, frappees en Sicile, et li prouve ainsi que faire fabriquer des monnaies dans un pays étranger n'est pas un événement impossible, et n'est pas même un fait isole dans l'histoire. ( Lettre de M. V. Queipo à M. Adrien de Longpérier, dans la Revue numismatique, (861, p. 180.) Deux pièces, l'une d'argent et l'autre de cuivre, qui ont fait partie du musée Fontana, semblent confirmer l'opinion de M. V. Queipo sur l'origine sicilienne des monnsies décrites par M. le duc de Luynes. Elles offrent avec celle de Valentia, en particulier, l'analogie la plus frappante, pour le type, la fabrique, le style, la forme des lettres et même la disposition de la légende. Elles avaient eté attribuées par Sestini à l'alliance d'Himéra avec Thermae et Abaczenum (Descrizione d'alcune medaglie del museo del Signor Carlo d'Ottavio Fontana di Trieste, per Domenico Sestini. Firenze, 1827, in-4°, p. 6, pl. 1, nes 8 et 9).

Il ne m'appartient pas de me poser en arbitre entre deux savants comme M, le due de Luynes et M. Mommen: « Non nostrum inter vos tantas

Tullius (1). D'autre part les pièces grecques en argent que

componere liter. » Le lecteur appreciera; mais après avoir nils sous ses joux toutes les pièces de ce grande procès, me sens-t-il permit de lui faire connaître mon opinion personnelle? Je le feral avec d'autant plus de confiance que d'autres nomismatistes plus autorisés que moi partagent mes convictions et m'y ont encourage.

Tout est lagique et s'exchaine admirablement dans l'histoire de la monniel de cuivre telle que nous la voyages se dévauler dans les pages qui pricèdent. Mais arrives au point sin nou en sommes, ne se d'aument-le-on pas
comment le peude rounds suraril po connever dans sa lange, dans sa manière de compter, dans sont langue efficiel des locutlons si explicitement
relatives à l'arquit monagé, « il n'an avail junnia possée; comment il
suncht comptée en théeline et en availeline si een mois n'avaient pos désigne
dem monatés relatives, ou si een monation avaient s'écutivent de s'omnoties
etrangérest Rien dans le monay, ape plus revent ne justifiant ces expressions,
nous en condousso que ces monaties a vaient existe plus incinements, comme
les expressions de liards et de pistoles, conserverse dans quedques provinces,
provent und va se sudissi or France des liards et de pistoles.

Le croitals done voloniters que la monnaie d'argent l'irrodulle par les rois et n'artistant alors qu'en fue pettie quantile, soul dei supprime un intention par la mysuici, et que deux erne Cimpante na après sa fondation, Bonn, par un exche de paritantine républicati, en c'attal revous et l'our rude; cimpante na après cette revolution, aous le gouvernement des Decemiris, un système si limparfait, sipe en rapport avec la c'illustion de Rome et des puelles voisine à cette époque, et dont on recommissait tous les jours les inconvenients, il place à un monnayage réculier base sur l'unité de cuitrer-Lepoqué avait conservé flabilité de écoupter en ayent monnaye, quoique cet argent in'cistité plus récliement, et le nouvelles monnties chient destinée à l'ompe les anciennes traillois en subétiminat l'às à li littles.

Cette hypothèse, qui expliquerait, es nembé, les contradictions apparentes tiene historiene et des numbleses, domarait une probabilité de plus à la thecire de M. Mommen au sujet du rapport existant entre le poids effectif de l'as libral et as valeur en argent la libelle, et ne change rien à es que ce savant nous a dit sur le développement de ce monavages estentiellement romain, et sur l'influence qu'il exerçe, sur les mounaies du Latium, de l'Étrurie et du reste de la poinsaise lialique.

(t) Varron, dans ses Annales (ce passage a été conservé dans Charisius, p. 105, ed. Keil), rapporte cette tradition : « Nammum finlum primum « a Ser. Tultio dieunt; is IIII secupalis major fait quam nume, » Seg-

l'on trouve aux environs de Rome sont eu si petite quantité qu'il est impossible d'admettre qu'aucune espèce étrangère ait pu être assez nombreuse sur le marché de cette ville pour dominer le commerce romain, comme le statère de Corinthe avait dominé le commerce de la Sicile. Nous arrivons donc forcément à cette conclusion, qu'à Rome et dans le Latium, l'argent n'était recu qu'au poids, et que la quantité d'argent équivalant à la valeur de l'as monnayé était regardée comme l'unité dans les comptes qui se faisaient en argent. Or nous allons voir que ce poids était le scrupule = 45,14. En effet, 1º lorsque le monnayage d'argent commença à Rome, on frappa une monnaie qui représentait la valeur de l'ancien as de cuivre et qui pesait exactement un scrupule: 2º il résulte de cette similitude de valeur entre l'as libral de cuivre et le scrupule d'argent la même proportion que nons avons trouvée pour le rapport de l'argent et du cuivre dans le système si-

L'an de cuivre vaul un scrupule d'argent.

liger (De re Nummaria, p. 42) et Borghesi (Décade, XVII, p. 9. - Œuvres completes, t. 11. p. 288) avaient interprete ce passage dans le seus que le denier primitif pesait quatre scrupules et se trouvalt ains) plus fort que celut d'une époque pius récente; nous avions nous-mênie adopté d'abord cette version, mais elle n'est pas compatible avec la construction de la phrase, et nous devons la rejeter. Quelque etrange que nous en paraisse le sens, nous eroyons que la traduction donnée par M. Buckh (Metr. Uniers., p. 348) est la plus exacte. D'après ce savant, le denier aurait été, dans l'origine, de 4 scrupules plus fort qu'il ne l'a été depuis. Le poids de cette pièce aurait donc été de 3º,90 + 4º,52 = 8º,42, poids qui correspond assez avec celui du didrachme achéen de Tarente. Mais nous pensous que Varron lul-nième ajoutait peu de foi à cette tradition, et pour notre compte nous la considérons comme aussi apocryphe que celle qui est relative aux monuales en cuir attribuées à Numa. Aussi ne pouvons-nous pas accepter les conclusions de M. Borckli (loc. cil.), qui eroit à l'existence de ces didrachmes romains, et qui les considère sinon comme confemporalns de Servius Tullius, du moins comme le plus ancien denier romain.

cilien. Nons avons vn que l'as coulé le plus ancien ne dépasse pas au maximum le poids effectif de 250 scrupules, c'est-à-dire 10 onces 5/12; c'est par erreur qu'on lui suppose ordinairement le poids d'une livre; c'est donc pour lui donner la même valeur qu'à son équivalent en argent qu'il a été fabriqué sur le pied de 10 onces. Il en résulte que la proportion de l'argent au cuivre, 1 égale 250, est la base de tout le système monétaire des Romains. Cette proportion existait déjà avant les Décemwirs, et il nous paratte no utré védient qu'ils facceptèren purement et simplement, et que dès l'origine le pcids de l'as, soi-disant libral, avait été fixé à Rome de manière à lui donner la valeur exacte de l'unité c'est-d-dire du serquele d'argent.

Après l'introduction de l'as monnayé, l'usage de payer avec du cuivre au poids se perpétua, comme le prouvent les lingots de cinq livres qui sont, selon toute apparence, conteupporains des as monnayés, mais il n'en est pas moins rigoureusement vrai que l'unité de compte était uniquement l'as et non la livre (1); ces lingots étaient d'ailleurs dans des proportions exactes avec la nouvelle monnaie et valaient environ 6 as, c'est-à-dire à peu près 7 grammes d'argent, ce qui revient au didrachme ordinaire de la Campanie.

De leur côté, les colonies italiques établies dans des

<sup>(1)</sup> On voil souvent dans les anciens auteurs stipuler une certaine semme d'or ou d'arguel d'agrès le poids, cette maniée de competer tels jamail employée pour le cuivre. Le passage de Tile-Live (XIII, 14); » o Jussi traus. - Tiderin habitare, ut ejus qui cis Tiderin drapechensus esset usque ad mille passam clarigation exet, nes prins quans urer persolato is qui ceptis est extra vincula captam haberet» a cle mai testilue par les difleurs, qui ont voius traupièsec le mol passam par pondo. — Madwey, dans ses Emmedationes Licinane (p. 160), dit h ce sujet: » Neque enim reson surjum eix in unuvernule de austral tilendule position reprintir. »

contrées grecques ou en partie grecques ont dû nécessairement mettre leurs monnaies de cuivre en rapport de valeur, non pas avec un certain poids d'argent, mais avec les monnaies d'argent déjà existantes. Et en effet, les cinq villes de l'Apulie : Arpi, f'eaté, Cansuium, Rubi, Caelium, ainsi que les deux colonies latines d'Albe et de Signia, frappaient à cette époque des monnaies d'argent dont nous donnons sommairement tiel es poids (voir l'annexe L).

|          | Grammes.        | Grammes.     | Grammes.        | Grammes.       |  |  |  |
|----------|-----------------|--------------|-----------------|----------------|--|--|--|
| Arpi de  | 7.24 à 6,64, de | 1,83 à 1,78, | de 0,92 à 0,89, | de 0,64 à 0,53 |  |  |  |
| Téaté    | 7,12 à 7,06,    | -            | _               | _              |  |  |  |
| Canuslum | -               | _            | _               | 0,56 à 0,4     |  |  |  |
| Rubl     | -               | _            | 1,11 à 0,86,    | 0,53 à 0,4     |  |  |  |
| Caelium  | _               | _            | _               | 0,7 4 0,42     |  |  |  |
| Albe     | -               | -            | 1,28 à 1,02,    | 0,59 à 0,44    |  |  |  |
| Signia   |                 | _            | -               | 0,67 à 0,49    |  |  |  |

Si l'on en excepte un seul didrachme d'Arpi, au type campanien, et sur lequel on voit la légende (rétrograde) ARRANOS en caractères antérieurs à Euclide, ces pièces sont (1) en général assez récentes, et ont été frappées sous l'influence de Tarente. Avellino a suffixamment provéque la pièce des Rubastini (2), au type de la tête du Soleil, a été frappée à la suite d'un traité d'alliance entre cette ville, Alexandre, roi d'Épire, et Tarente, et par conséquent

<sup>(1)</sup> Il caiste des pièces d'argent, ayant pour type la tête casquec de Nimerce et au revier le turieur à fice humaire, sur lesquelles NM, Ignarra et Riccio (Mon. di città, p. 31) ont cur voir la legende APPANOZ, et Avellino (Opusc., II, p. 1st., pl. 1, n°1) ARPANOZ, retrograde. Le type campanier et une legende qui se rapproche tellement de KAITIANOZ, pourraitor faire crêtre à une erreur et la fire heistler sur l'attribution qui en a cét faite à Argi, mais l'exemplaite de Munich jouille compétenent la legend Avelluce.

<sup>(2)</sup> Dans sa belle dissertation : Epistola de argenteo Rubastinorum mimo. Nap., 1844, Îtr-ir.

303 av. J. C.

vers l'an 420; les pièces d'argent d'Albe sont postérieures à l'année 451, époque de la fondation de cette colonie et ont été également fabriquées sous l'influence de Tarente. Le type des pièces d'argent de Téaté est semblable à celui des didrachmes de Tarente, et Taras sur le dauphin se voit même sur les monnaies de cuivre de cette ville. La principale pièce de la série des Rubastini a le type ordinaire des dioboles de Tarente et d'Héraclée : Hercule étouffant le lion. Le pied monétaire des didrachmes permettrait de les classer, soit dans le système de la Campanie, soit dans celui de Tarente. Mais les petites pièces n'ont aucune analogie avec celles de la Campanie, dont l'émission était d'ailleurs arrêtée depuis longtemps quand le monnayage des villes latines de l'Apulie commença; celles de troisième et de quatrième grandeur ont au contraire beaucoup de ressemblance, tant pour le pied monétaire que même en partie pour le type, avec les dioboles et les oboles de Tarente, de 15,3 et 04,6. La seconde pièce de la série latine de l'Anulie manque, il est vrai, dans la série de Tarente, mais elle pourrait s'y intercaler parfaite ent comme représentant la valeur d'un demi-drachme.

C'est donc parmi ces pièces qu'il faut chercher l'unité d'argent du système décimal de l'as; et celle que l'on peut avec le plus de raison considérer comme telle, est certainement le diobele, dont le poids (1", 3) est à peu près celui du scrupule romain. Le grand nombre de ces pièces frappées à Tarente et à Héraclée, et que l'on retrouve même parmi les monnaies de la colonie de l'itanates envoyée par Tarente dans le Samnium (voy. p. 169), prouve assez combien ce diobole avait d'affinité avec le monnayage de l'Italie du centre et de l'est. Selon toute apparence cette pièce était donc considérée dans le Latium, en Applie, et au delà des Apennius, comme la principale unité d'argent, comme le nummus; elle se divisait en dix hiedia, suivant l'usage établi à Rome, en Sicile, et certainement aussi dans les colonies latines. Or pour adapter le nummus (ou unité d'argent) de dix hiedies à la principale unité de cuivre représentée par l'as libral de douze onces, if allait évidenment prendre comme point de départ la grande ou la petite unité, et l'on préféra choisir cette deruière parce qu'il était plus facile de diviser le nummus en dix onces (3/6 d'as) que d'avoir une libella d'une once et un cinquième.

Les deux plus petites unités des deux systèmes, la libella faible et l'once de la série librale se trouvant ainsi assimilèles, le poids et la dénomination des pièces peuvent facilements évapliquer. On frappa des demi-onces ou hemititrae (voy, à l'Annexts, n° 3, les pièces portant les deux signes X et Hréunis), des onces ou libellar, des sextans, des quadrans, des triens, autrement dit des pièces de deux, de trois et de quatre libellae, enfin des quineunx ou deni-mummus, et plus tard aussi des dextans ou nummus en cuivre; en même temps on frappa en argent des deni-nummus et des nummus, plus rarement des pièces d'un nummus et demi et de six nummus valant les prenières quinze onces et les secondes cinq as, et très-rarement aussi des as de cuivre valant un nummus et un cinquième.

Quant au poids, si la libella représente une valeur d'argent de 0°,13, l'once de cuivre, qui doit avoir la même valeur, pésera (d'après la proportion de 1=250) à peu près 32°,5, et les autres pièces de la série suivront la même proportion; nous arriverons ainsi à un as d'environ quatorze onces, et c'est en effet sur ce pied.

que sont coulées la plupart des monnaies de cette caté

Fièce exceptionelle d'Ancône. La pièce d'Ancône pesant 8 granumes, ayant pour type la tête de Veuse et au revers les armes parlantes de la ville (un coude avec deux étoiles) et la légende AFKΩN, est une exception. Elle pèse environ 8 granumes (2) et elle ne peut pas être moins ancienne que l'as libral, mais elle ne peut entrer dans aucune des séries de ce monnayage. Il est probable que c'est une monnais coloniale, et qu'elle appartient à quelqu'une des séries d'argent de l'Italie ou de la Sicile; les deux étoiles peuvent parfaitement indiquer un diobote ou môtitron.

Autres p èces à peu près semblables en Apulie. La même observation peut s'appliquer aux monnaies de cuivre de l'Apulie, si toutefois elles appartiennent à cette époque. Gependant en l'absence de tout chiffre indiquant leur valeur, nous ne pouvons en dire autre chose, si ce n'est qu'elles n'appartiennent certainement à aucune des séries de cuivre ayant une valeur intrinsèque, et qu'elles semblent plutôt être d'origine grecque, et avoir été frappées sous l'influence de Tarente ou peut-être des villes grecques assises sur l'autre rive de la mer Adriatique.

<sup>(1)</sup> M. Brockh (Mefr. Indere., p. 280) cherche à expliquer la force du pied moniciare de Dez grave d'Ilanti, en disent qu'il devait y avoir dans le voisinage de celte ville des mines de cuivre dont l'abondance diminuait la valeur littrinèque du motal. Mais cette upposition ne a'spapie ura uraune des domines historiques que nous possedons. La défomination Des Copres et les nomm de ville Cupyra mostions et Cupyra mortiums in deférreit pas de Cupyran (esa.), mais sont dérive ('Arris, De Toujus dirina, V., 195) du curivre se soit trouve à l'est a mil est ne mon Catris dons le Piercuina, quis qu'en dise Bellenghis (roy, Amat), Oscervazzioni supra una antica statuetta, dans le Girmale Accadio, a. Ill.).

<sup>(2) 8</sup>v.5 (= 166, Carelli), et 8v.2, au Cabinel de Berlin.

Il nous reste à parler des monnaies de Cora si rares et si Monnaies de Cora. difficiles à expliquer. Nous n'en connaissons que deux, une d'argent et une de bronze. Voici leur description :

· Tête laurée d'Apollon.

it CORANO. Cavalier avec la chlamyde flottante brandissant une lance. Poids, 64,03. At (1).

KORANO. Tête laurée d'Apollon.

à Taureau à face humaine couronné par la Victoire. Bronze du module ordinaire des mounaies de cuivre napolitaines (2).

La légende, le style et le type de ces deux pièces conviennent à des monnaies campaniennes; on peut ajouter qu'à l'époque indiquée par la forme des lettres, c'est-à-dire au ve siècle de Rome, les villes du Latium n'avaient pas encore frappé de monnaies d'argent de ce module et que toutes leurs monnaies de cuivre étaient taillées d'après le système libral. Il serait donc assez naturel de restituer ces deux pièces à Cosa de Campanie dont on connaît déjà d'autres monuaies de cuivre avec la légende COSANO. Mais nous pouvons espérer que cette attribution, qui serait un moyen extrême auquel on ne devra recourir que comme un pisaller, ne sera pas nécessaire et qu'en effet ces deux pièces

<sup>(1) = 95</sup> grains, Millingen, Ancient coins of Greek cities and Kings. Londres, 1831, p. 1. -- Comparez aussi les Considérations sur la numismatique de l'ancienne Italie du même auteur, page 237, et surtout la page 22 du Supplément. Il paraît prouve que la légende est bien CORANO et non SORANO, comme M. Millingen l'avait cru d'abord. Il a renonce lui-même à cette opinion d'après les observations de MM. Ch. Lenormant, de Loggpérler et de Luynes, qui avalent soigneusement étudié la légenda sur l'original.

<sup>(2)</sup> Riccio (Mon. di città, p. 3), d'après une pièce de son pro; re cabinel. Cependant la présence de 4 devant o nous semble extraordinaire.

peuvent être attribuées à Cora dans le Latium. Essayons d'éclaircir cette énigme.

Lorsqu'il n'existait pas encore dans cette contrée de monnaies frappées, la ville qui se décida la première à essayer d'une nouvelle méthode, ne peut-elle pas avoir employé de préférence des artistes campaniens pour graver ses coins, et ceux-ci ne peuvent-ils pas avoir copié les monnaies de leur propre pays? D'ailleurs la trouvaille de Vicarello nous a appris que les litrae de cuivre campaniennes circulaient en grand nombre dans le Latium; or si Cora est la première ville latine qui ait eu des pièces d'argent de grand module, n'est-il pas naturel d'admettre qu'elle a frappé en même temps des pièces de cuivre qui se rapportaient à ces pièces d'argent? A en juger par le seul exemplaire qui existe (exemplaire, du reste, parfaitement conservé), le poids de cette pièce diffère beaucoup de celui des monnaies campaniennes, de sorte que l'on peut dire que sa classification métrologique est aussi incertaine que son attribution. Enfin rien n'empêche de supposer que Cora, colonie latine comme Signia et Albe, jouissant du droit de battre monnaie au même titre que ces deux villes, a pu frapper des pièces de cinq nummus en argent et des petites monnaies de cuivre correspondantes pendant le court espace de temps qu'Albe frappa des nummus et Signia des demi-nummus.

### § 111.

Pièces romaines d'or, d'argent et de bronze frappées dans l'Italie méridionale.

Il nous reste à parler des monnaies d'or, d'argent et de cuivre frappées dans l'Italie méridionale sous l'influence

du système monétaire local et marquées du nom de Rome. Leur double patrie crée à ces pièces une position particulière qui nous a empêché de leur donner jusqu'ici une place dans nos explications.

Une partie de ces monnaies, et en particulier les pièces d'or ayant pour type la tête de Janus et au revers deux guerriers prétant serment sur une truie, et celles d'or et d'argent avec la même tête de Janus, et au revers Jupiter PLXVII, n°5 et 6. dans un quadrige, ont été indubitablement frappées à Capoue (1). D'autres pièces d'argent de la même espèce sont frappées au type des pièces de bronze de Cosa (Tête de Mars. n Tête de cheval bridé) ou à celui de Bénévent (Tête d'Apollon. à Cheval au galop). On peut les comparer aussi aux anciens as de Luceria. La Victoire qui attache une couronne de laurier à une palme se retrouve également sur PL XVII, 10- 2. les pièces de cuivre d'Asculum en Apulie. Ces pièces sont évidemment de fabrique campanienne ou tout au moins apolienne; il est impossible de déterminer si elles ont toutes été fabriquées à Capoue ou si elles appartiennent à une de ces villes jouissant du demi-droit de bourgeoisie

Pilces d'or et d'argent de la Campanie.

<sup>(</sup>t) L'analogie qui existe entre ces types est vraiment remarquable ( roy. Eckhel, Doct. num. vet., I, p. 31.-Avellino, Opusc., II, p. 32.-Borghest, Bull. arch. nap , IV, p. 47. - Friedlander, Osk, Münzen, p. 7). Le type de ces pièces d'argent : Tête de Janus. Il, Jupiler dans un quadrige, se retrouve également sur la principale des pièces de bronze de Capoue (Friedländer, ibid., p. 9, n° 2); le quadrige de Jupiter se voit aussi sur les pièces de Capoue du plus grand module (Friedländer, ibid., p. 10, nº 8), sur celles d'Atella (ibid., p. 15, nº 1) et de Calatia (ibid., p. 20, nº 2). Le serment sur une trule se retrouve souvent sur les quadrans et les sextans de Capoue et d'Atella (Friedlander, Oskische Münzen, p. 11, nº 9 et 10, et p. 16, nº 2), mais représenté différemment. - Ch. Lenormant (Étite des monum. céramogr., Introduction, p. xLII et xLIII) suppose que les coins des pièces d'argent romano-campaniennes et ceux des pièces d'Atella ont éte gravés par le même artiste (?).

dont nous parlerons plus tard, on bien si elles sont sorties de quelqu'un des ateliers monétaires que les Romains avaient établis cher leurs alliés, comme celui que nous savons avoir existé dans le même temps à Luceria (p. 189).

Pièces avec la légende ROMANO. D'abord tout à fait campaniennes.

235 av J. C.

Les monnaies romano-campaniennes les plus anciennes ressemblent parfaitement aux monnaies campaniennes ordinaires; la légende affecte la même forme de génitif ROMANO: on voit rarement, et sur le cuivre seulement, la forme POMAION (p. 162, note 2). Le poids des monnaies d'argent et en particulier de celles au type de la tête de cheval, varie de 7º.4 à 7º.2; à ces monnaies correspondent deux pièces de cuivre dont l'une, ayant le lion pour type, est probablement une litra, et l'autre sur laquelle on voit une tête de cheval, est une demi-litra. Nous n'hésitons pas à leur assigner pour date les premiers temps de la domination romaine à Capoue (après l'an 416 de Rome), lorsque les habitants de cette ville jouissaient déjà des droits de citoyens romains, mais conservaient encore, de fait, une sorte d'indépendance. Depuis ce moment les monnaies des deux pays, as et onces d'une part, didrachnies et litrae de l'autre, durent circuler dans la Campanie comme à Rome. Le dépôt de Vicarello nons fournit une preuve curiense du mélange de ces différentes monnaies. En effet, on y a reconnu 1156 litrae an type du lion et 916 hemilitrae au type de la tête de cheval, quantité tout à fait disproportionnée avec ce que l'on trouve ailleurs de monnaies de cette sorte, et avec le nombre des autres monnaies de l'Italie méridionale enfouies dans le même dépôt(1).

<sup>(4)</sup> Personne n'a jusqu'iel pensé que ces pièces ont pu être frappées à Rome même; il est également impossible de les classer néparément des autres

La faveur dont jouissaient exceptionnellement ces pièces, de pouvoir légalement circuler sur le territoire romain, explique cette abondante importation. Elles se répandirent partout avec une telle profusion qu'elles servirent même de prototype à quelques pièces d'argent de la Gaule Narbonnaise, comme nous le verrons plus tard. Il est même probable que le gouvernement de Capoue, voyant le bénéfice que la ville tirait de cette abondante circulation, frappa un grand nombre de ces litrae et de ces hemilitrae, et trouva avautageux d'en exporter un grand nombre dans le Latium, quel que fût d'ailleurs le taux auquel on les y acceptait.

Plus tard ce système monétaire change et se rapproche Plus tard, elles sensiblement du système romain. Sur les pièces d'argent se rapprochent du la légende ROMANO est remplacée par le mot ROMA usité dans le Latium, et sur le cuivre on voit tantôt la même légende latine, tantôt le mot BIRN (capu) en caractères os- ri. xvii, nº 9. ques (1) Vers la même époque, ou peut-être un peu plus tôt, le système national qui avait réglé jusqu'alors le poids des monnaies d'or et d'argeut, avait été remplacé par le système romain; nous le remarquons en particulier pour les monnaies d'or qui font alors leur première apparition. Nous connaissons trois monnaies d'or avec la légende ROMA (An- PL XVII. nº 6. nexe M); elles pèsent : la première, de 64',86 à 64',80 ; la

pièces d'argent du même genre et de les faire entrer dans la serie librale de Rome.

<sup>(1)</sup> Les pièces d'argent avec la legende osque sont rares, et leur poids les relègue à la période suivante; il en est de même, comme nous en avons acquis la certitude, de toutes les monnaies campaniennes portant des signes anciaux. Par contre, tous les bronzes de Capoue qui n'ont pas ces mêmes signes ressemblent tellement aux pièces qui portent la légende ROMA, qu'il faut nécessairement les élasser dans cette période; il est tout simple d'admettre que plus les monnaies de Capoue sont d'une époque récente, plus elles se rapprochent des monnaies romaines.

seconde, A",52; la troisième, de 3",41 à 3",39; crs poids représentent 6, Å et 3 scrupules romains, dont la valeur exacte serait 6",82, A",55 et 3",41. à ces trois pièces (dont le type est la tête de Janus imberbe et au revers les deux guerriers prétant serment) vient s'en joindre une quatrième, sans légende, qui a pour type du revers la Victoire dans un quadrige comme les pièces d'argent romanocampaniennes les moins anciennes et les plus communes. Cette dernière pièce, d'un or très pâle, fortement allié d'argent, plèse de 2",82 à 2",77 ou 2 scrupules 1/2, ce qui, en retranclant les 20 pour 100 d'alliage (voy, notre Introduction historique, p. 5, note 5), donne deux scrupules ou 2",27 d'or pur.

gent correspondantes à ces pièces d'or sout égaleurent taillées sur le pied de 4 et de 2 scrupules romains (0°,82 et 3°,41). Car tandis que les pièces campaniennes, avec la légende ROMANO, et qui ont pour type la tête de cheval, e de louve, pièsent raement moins de 7 grammes, il est très-rare d'en trouver d'aussi fortes au type de la Victoire ou avec la légende ROMA. Le plus grand nombre de ces denzières pèse de 0°,85 à 5°,8 et quelquefois moins : ainsi on pourrait croire qu'à l'époque de la dernière émission, le gouvernement rouain avait exigé que tout en conservant le plus de ressemblance possible avec les anciennes monnaies du pays on adoptât les poids et les légendes en usace à Rome.

Pl. XVII. nes 3, 4

P1 XVII ne 2.

Les monnaies de cuivre avec la légende ROMA ou JIRN (capu), qui correspondent à ces pièces d'argent sont en général semblables à celles sur lesquelles ou lit le géniti ROMANO, mais elles sont d'un poids plus faible et moius régulier.

Ce qui est singulier à constater, c'est qu'à Vicarello on n'a trouvé que 63 pièces avec la légende ROMA, c'està-dire à peu près autant que de bronzes napolitains, et cependant les monnaies de cuivre avec ROMA sont bien plus nombreuses et se pavent moins cher dans le commerce actuel que celles sur lesquelles on lit ROMANO. On pourrait en conclure que le gouvernement romain, après avoir toléré pendant quelque temps sur son territoire la circulation des monnaies de cuivre de Capoue, s'était soustrait, plus tard, à cette conséquence incommode du traité, et avait réduit leur circulation à cette ville et à sa banlieue. Cette supposition devient à peu près une certitude lorsque nous voyons le nom de Rome disparaître des monnaies de cuivre, pour faire place au nom même de Capoue, ce qui ne se voit pas pour les autres métaux. La numismatique vient ainsi confirmer ce que l'histoire nous avait appris, que les Romains, une fois maîtres de Capoue, ne tardèrent pas à faire peser sur cette ville leur joug d'une manière plus sensible, en y envoyant, dès l'année 436, un commissaire spécial pour la gouverner.

Examinons maintenant quel devait être le rapport légal entre les mounaies de Rome en cuivre et l'argent romanocampanieu. Il est clair que la proportion 1:250 a dù lui servir de base, et que si l'une des deux monnaies a été favorisée de preférence à l'autre, c'est indubitablement le cuivre romain. La pièce d'argent de six scrupules a dù être par conséquent tarifée tout au plus à la valeur de six as du système libral, et peut-être même un peu au-dessous. Nous serions obligés de nous contenter de cette conjecture, si nous n'étions pas asses heureux pour avoir sur ce sujet des dounées certaines. La pièce d'or romano-campanienne de quatre scrupules porte en chiffres romains l'indication de sa

318 av. J. C.

Repport
des monnaies
de Rome en cuivre
et de l'argent
campanien.

valeur, XXX; ce chiffre ne peut désigner que trente as du système libral, dont sept et demi valent en effet un scrupule d'or, car cette pièce date d'une époque où les as de ce système étaient la seule monnaie et la seule unité de compte en usage (1). On ne peut supposer que cette indication se rapporte plutôt à la livre poids, qu'à l'as; car, en admettant même que, dans le commerce international entre la Grande-Grèce et Rome, on ait compté la valeur du cuivre au poids, soit par livres romaines, soit par livres siciliennes, nous avons vu plus haut (p. 254) que lorsque Rome eut commencé à fabriquer des as, elle ne toléra pas d'autre manière de compter. Si donc quatre scrupules d'or = XXX as du système libral, un scrupule : d'or = 7 as 1/2, 7 as 1/2 de dix onces = 6 livres 1/4 pesant de cuivre, nous aurons les proportions suivantes : 1: 1800 pour l'or et le cuivre, 1 = 10 pour l'or et l'argent, 1 = 180 pour l'argent et le cuivre. Les propertions ordinaires étant, comme nous l'avons vu, l'or : l'argent . :: 1 : 11,91, l'argent : au cuivre :: 1 : 250, il en résulte que les pièces d'or et d'argent de Capoue avaient été cotées par les Romains au-dessous de leur valeur réelle, et traitées aussi défavorablement que des monnaies étrangères.

<sup>(1)</sup> Nous avions d'abord suppose que l'unité indique sur les pleces d'ur pouvait être la derchiem servant de base à la monade d'argent ronno-campanienne; mais deux considérations principales nous ont fait changer d'opinion. C'est que d'abord, il n'est jamais fait mention d'une semblable drachme dans les comples difficiel de Romains, tandis que les monaires d'argent sont toujours supposées lailless d'arger às lexcupule et avoir ainsi une equivaient dans l'anciennes monancé et cuivre, et ne second lieu parce qu'il en résulterait entre l'or et l'argent romain cette proportion inadmissible : 1 : 22,6.

Nous voyons par ce tarif que la pièce d'or de 6 scrupules = 45 as du système libral.

Celle de à scrupules = XXX às (et c'est probablement à cause de sa rareté qu'elle porte en chiffres l'indication de sa valeur).

Celle de 3 scrupules = 22 as 1/2.

Celle de 2 scrupules = 15 as.

La pièce d'argent de 6 scrupules  $= \hbar$  as 1/2, et celle de 3 scrupules = 2 as  $1/\hbar$ . Quant aux litrace et aux hemilitrae contemporaines, la circulation en ayant été limitée à la ville de Capoue et à ses environs pour les besoins purement locaux , il est probable que leur valeur ne fut pas légalement tarifée en monnaie romaine.

Lorsque nous parlerons du denier romain, nous examinerons le rapport des pièces campaniennes avec le denier, et à quelle époque dut cesser leur fabrication.

EIN DE LA PRÉMIERE PARTIE

# ANNEXES.

## ANNEXES

## A L'INTRODUCTION HISTORIQUE.

### Pièces d'or et d'argent siculo-carthaginoises n'appartenant pas au système attique.

| 1. Or.                                     |                            |
|--------------------------------------------|----------------------------|
| Grammes.                                   |                            |
| t0,94 (= 206 Mionnel, I, p. 265, nº 463).  |                            |
| 10,85 (= 167 t/2 Hunter, p. 83).           |                            |
| 10,71 (= 165,3 Thombs, p. 45.              | Tête de femme couronnée    |
| 10,67 (= 164,7 Cat. Northwick).            | d'épis. & Cheval debout à  |
| 10,65 (= 164,4 Thomas, p. 45).             | droite.                    |
| 10,50 (= 162 Leake, p. 66).                | and and                    |
| 10,14 (= 156 1/2 Cat. Northwick).          | 1                          |
| THE TOTAL CONTROL (C. ).                   | '                          |
| 9,56 (= 180 Mionnet, 1, p. 265, nº 452).   |                            |
| 9,50 (= 146,7 Mus. Brit., p. 72).          | \                          |
| 9,49 (= 146,5 Hunter, 2).                  | l .                        |
| 9,45 (= 178 Mionnel, I, p. 265, nº 453).   |                            |
| 9,43 (= 145,6 Thomas, p. 45),              | 1. 4                       |
|                                            | Le Mome type; B Cheval :   |
| 9,41 (= 145,2 Thomas, p. 45).              | dans le champ trois gle-   |
| 9,40 (= 177 Romé de l'Isle, Métr., p. 67). | bules.                     |
| 9,36 (= 114,4 Pembroke, I, 4, Cat., p. 96; | 1                          |
| =144 1/4 Hunter).                          | 1                          |
| 9,24 (= Pinder, Cabinet de Berlin, p. 25;  | 1                          |
| =142,6 Thomas).                            |                            |
| 7,61 (= 117,4 Thomas, p. 46).              |                            |
| 2.50 (- 110.2 Leale)                       | Meme type; d'après Mionnet |

7,49 (= 141 Mionnet, I, p. 265, nº 455).

7,43 (= 114 3,4 Hunter).

7,32 (= 113 Mus. Brit., Leake).

el Hunter, deux globules au revers, et d'après Hunter, un troisième globule du côté de la tête. 7,26 (= 136 3/4 Mionnel, I, p. 265, nº 454).

1.61 (= 71,6 Thomas, p. 56). Meme type.

Même type. 8 Semblable aux 3,93 (= 74 Mionnei, I, p. 264, nº 450). précédents; au-dessus, caracières phéniciens.

3.78 (= 71 t/4 Mionnet, 1, Suppl., p. 410, n\* 330)

Tête de Cérès à gauche, n' Beruf marchant à droite; au-dessus du beeuf une ctoile : dessous, une lettre phenicienne.

3,21 (= 61 Romé de l'Isle, loc. cst., p. 67). 3.01 (= 56 3/4 Mionnet, I, p. 265, n\*451).

Téte de Cerés couronnee d'épis. s' Cheval marchant à droite. Une lettre phénicienne.

2.87 (Cabinet Lorichs).

2,82 (= 43,5 Leake). 2,80 (= 43 t/1 Hunter; = 43,2 Fhomas, p. 56)

2,78 (= 42,9 Cat. Northwick).

1.97 (= 30.4 Leake).

1.91 (= 36,06 Cab, de Beilin, Borckh, Metr.

Unters., p. 338). t,90 (= 35 3/4 Mionnet, 1, p. 265, nº 456).

1.86 (= 35 Mionnet, I, p. 265, nº 457). 1.85 (= 28,5 Leake).

t,75 (= 33 Mionnet, I, Suppl., p. 410, nº 33t).

1,72 (= 26,6 Thomas, p. 56). 1,57 (= 2% 1/5 Hunter).

1,54 (= 29 Mionnet, I, p. 265, nº 458).

1,48 (Berlin, Pinder, p. 25; = 12,8 Mus. Brit.). t,22 (= 23 Romé de l'Isle, loc. cit., p. 67).

0,96 (= 18 Mionnei, l, p. 265, nº 460).

0,92 (= 17 i/4 Mionnet, 1, p. 265, nº 459). 0,90 (= 17 Mionnet, I, p. 265, nº 462; dans le

champ, Irols globules). 0,89 (= 16 3/4 Mionnet, I, p. 265, nº 461; dans

le champ, trois globules). 0,88 (= 13,6 Mus. Brii.; = 16 1/2 Romé de

l'Isle, loc. cit., p. 67). 0,87 (= 13,4 Thomas, p. 56, Leake).

0.81 (= 13 Hunter; dans le champ, trois glo-0,82 (= 12,6 Thomas, p. 56; dans le champ,

trois globules). 0,8t (= 12,5 Leake).

0,65 (= 10 Mus. Brit.; dans le champ, irois globules).

Même type, (i,e revers du nº 458 de Mionnet debout.)

est un buste de cheval au lieu d'un cheval-

Palmier charge de dat-

tes. & Tete de che-

val à droite; souvent

Irois globules dans le

champ.

| 2. Argent.                                                                                                                                                                                                                          |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Grammes.                                                                                                                                                                                                                            |                            |
| 45,44 (= 701 Thomas, p. 57). (Têle de Cêrês couror g. F. Cheval au galoj                                                                                                                                                            | ince d'épis.<br>L          |
| 37,29 (= 702 Mionnet, 1, p. 267, n* 476).<br>37,06 (= 572 Mus. Brit.).<br>36,64 (= 565 1/2 Northwick).                                                                                                                              | se volant å<br>hénicjenne. |
| 22,13 (= 341 1/2 Northwick, p. 43). Tête de Cêrès. 🖟 Tête de c                                                                                                                                                                      | cheval.                    |
| 15,08 (= 232,7 Thomas, p. 71).<br>13,07 (= 216 Mionnet, I, p. 266, n° 165).<br>12,15 (= 231 I ZMionnet, I, p. 266, n° 166).<br>12,39 (= 191,2 Thomas, p. 71).<br>12,32 (= 232 Mionnet, I, p. 266, n° 167).                          | ; souvent                  |
| 10,82 (= 167 Hunter). La même tête, B, Ch<br>auprès d'un pa'in                                                                                                                                                                      |                            |
| 9,37 (= 176 1/2 Mionnet, 1, Suppl., (Meme tête. B) Cher.                                                                                                                                                                            | al dehout à                |
| p. 411, n° 339).  9,24 (= 174 Mionnet, l, p. 266, n° 475).  dans le champ, au au-dessous du chev                                                                                                                                    | -dessus ou                 |
| 7,45 (= 115 Hunter). 7,30 (= 137 1/2 Mionnet, 1, p. 205, pr 169, exemplaire endommage). 7,21 (= 111,3 Leake; = 111 1/4 Hunter) duprés d'un pa 0,93 (= 130 1/2 Mionnet, 1, p. 205, pr 470). 6,85 (= 129 Mionnet, 1, p. 206, pr 463). | eval debout<br>Imier,      |
| 7,32 (= 113 Hunter), 7,26 (= 112.5 Thomas, p. 71), 7,06 (= 109 Mus. Bril.)  Title d'homme imberise, debout près d'un pain quelois un globule (M                                                                                     | nier: quel-                |
| 7,18 (= 135 1/4 Mionnet, 1, Suppl., Méme tête. n' Cheval debe sus, un disque radie serpents mitrés.                                                                                                                                 | ut; au-des-<br>entre deux  |
| 5,53 (= 85,3 Thomas, p. 71).<br>5,05 (= 95 Mionnet, I, Suppl ,<br>p. 412, n° 315).<br>Tête de Cérès, n' Chevala<br>droite et regardant et<br>dans le champ, un gloi                                                                 | n arrière :                |
| 1,89 (= 75 1,2 Hunter). Même têle. 13 Cheval deloi<br>sus, une Victoire volant                                                                                                                                                      | ıt; au-des-                |
| 3,88 (= 73 Minmet, 1, Suppl., { Tête jeune, couronnée d'éj<br>p. 111, n° 336, { val debout. Legende pla                                                                                                                             | ds. R' Che-                |
| 1                                                                                                                                                                                                                                   | 8                          |
|                                                                                                                                                                                                                                     |                            |

| Grammes                                                                                                              | and the standard                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 3,81 = 58,8 Thomas, p. 70).                                                                                          | Tête de Cerès, B Cheval de<br>bout auprès d'un pai |
| 3,77 (= 7) Mionnet, I, Suppl., p. 412,                                                                               |                                                    |
| n° 347).                                                                                                             | mier.                                              |
| 3.80 (= 58,7 Thomas, p. 70).                                                                                         | Nême tête. E Cheval debout                         |
| 3,76 (= 58 Mus. Brit.).                                                                                              | quelquefois une legende                            |
| 3,53 (= 66 1/2 Mionnet, I, p. 266, n° 471).                                                                          | phenicienne.                                       |
| 4,55                                                                                                                 | (Téte jeune, couronnee d'épis                      |
| 2,97 (= 45,8 Mns. Bril., p. 74).                                                                                     | B Chev I debout. Legende                           |
| 2,93 (= 55 1/2 Mionnet, I, p. 266, nº 474)                                                                           | phenicienne.                                       |
|                                                                                                                      | ( pacincienne.                                     |
| 1 (2, 6 (= 33,3 Leake).                                                                                              | 1                                                  |
| 2,15 (= 40 1)2 Mionnet, I, p. 266, nº 472                                                                            | 1                                                  |
| 2/2,11 (= 32,5 Pembroke, p. 96).                                                                                     | Tête de Cêrês, B Cheval de                         |
| 2 (= 30,8 Thomas, p. 70).                                                                                            | bout; souvent un globule                           |
| 1.87 (== 28,9 Lenke).                                                                                                | dans le champ; quelque-                            |
| 1.85 (= 28 1/2 Hunter).                                                                                              | fols une legende pheni-                            |
| 1,83 (== 28 1/4 Hunter).                                                                                             | cientie.                                           |
| 1.81 (= 28 Hunter).                                                                                                  | 1                                                  |
| 1,71 (= 26,4 Mus. Brit.).                                                                                            |                                                    |
| 1,96 (= 37 Mionnel, I, Suppl., p. 410, n°                                                                            | 383). Tete jeune couronnes                         |
| 1,77 (= 33 1/4 Miounet, I, Suppl., p. 410, n                                                                         | d'epis. R' Cheva                                   |
|                                                                                                                      |                                                    |
| 1.70 (- 32 Mionnet, L. Suppl., p. 410, p.                                                                            |                                                    |
| 1,70 (= 32 Mionnet, I, Suppl., p. 410, n°                                                                            |                                                    |
| 1,70 (= 32 Mionnet, I, Suppl., p. 410, n° 1,65 (= 31 Mionnet, I, p. 266, n° 413.<br>1,50 (= 23,2 Mus. Brit., p. 74°. | gende phénicieune                                  |

## В

## Or et argent de Rhegium, du Bruttium et de la Sielle.

## 1. Rhegium.

| Grammes.                                               |                      |
|--------------------------------------------------------|----------------------|
| 17,35 (= 338 Carelli, Deser., nº 1, pl. CXCII, nº 1; \ | Lievre contant.      |
| = 267,7, Lcake).                                       | RECINON re-          |
| 17,18 (= 265,2 Thomas).                                | trograde. Homme      |
| 17,1 (= 322 Mionnet, I, p. 255, nº 385, aux            | barbu daus un char   |
| monnaies de la Sicile).                                | à droite; dessous    |
| 16,98 (= 262 Mus Brit.).                               | une feuille de lau-  |
| 15,51 (= 292 Mionnet, I, p. 200, n° 954, pl. XXXIII,   | rier, un poisson, ou |
| n° 60).                                                | uu autre symbole.    |
|                                                        |                      |

```
Grammes.
 17,13 (= 264.4, Leake, du Mus. Brit.) | RECINO∑ re- \
  17,03 (= 262,9, Thomas).
                                     trograde.
 17,14 (= 334 Carelli, Descr., nº 9,
                                                        Téte de lion de
              pl. CXCII, nº 11).
                                                         face. By Jupiter
 16.78 (= 216 Mionnet, 1, p. 200,
                                       RECINO∑ ou
                                                         assis sur un
                                          RECINOS
                                                         trône, à gau-
              nº 949).
 16,70 (= 314,5 Mionnel, ibid., p. 199,
                                          de gauche à
                                                         che.
              nº 948).
                                         droite.
 16,25 (Cab. de Berlin, Pinder, p. 20).
 17,24 (= 336 Carelli, Descr., n° 19; = 324,5)
                                           ΡΕΓΙΝΟΣ
              Mionnet, I. p. 200, nº 952).
 17,04 (= 322 Carelli, Descr., nº 18,
                                               ou
             pl. CXCIII, nº 14).
                                          PHTINON-
 17,50 (= 341 Carelli, Descr., nº 17).
 17,40 (= 268,3 Thomas).
 17,22 (= 265,7 Lenke).
                                           HLINON
 17,20 (= 265 1/2 Hunter, nº 5).
 17,15 (= 264,7 Leake).
                                                        Tête de lion.
 17,29 (= 266,8 Thomas).
                                                          K. Tête d'A-
 17,19 (= 265 3/10 Mus. Brit.).
                                                          policn.
 17.15 (= 264,7 Thomas).
 16,96 (= 261,8 Thomas, avec
            gende .. ΓΙΝΟΣ).
 16,72 (= 258 Thomas).
 17,35 (= 267.8 Thomas).
                                   PHTINOX avec le
 17.18 (= 265,2 Thomas).
                                    nom du graveur
 16,25 (Cab. de Berlin, Pinder, p. 21).
                                    ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ.
 5.85 (= 114 Carelli, Deser., nº 7, pl. CXCII,
           nº 7).
 5,80 (= 113 Carelli, Descr., nº 8).
 5,78 (= 89 1/4 Hunter, nº 4).
  5,62 (= 86 3/4 Hunter, nº 3).
 5,60 (= 86,5 Lenke).
 5.47 (= 103 Rome de l'isle, p. 105).
                                             Tele de lion, R' RECION
 5,20 (= 80,3 Leake).
 4,99 (= 94 Mionnet, 1,p. 199,n*949,pl. XXXIII.
                                              rétrograde. Tête de veau,
           nº 59, 974, avec RECINO∑ re-
           irograde, probablement mai lu).
 4,99 (= 94 Mionnet, 1, Suppl., p. 348,
           nº 1045, pl. IX, nº 27, avec
           DECIOX refrograde, probable-
           ment mal lu'.
```

```
276
```

#### ANNEXE B.

```
i.11 (= 80 Carelli , Ibeser., 11° 2,) RECINON retrograde. Lièvre.
           pl. CXCII, uº 2).
                                      g Homme barl-u dans un char.
4,05 (= 19 Carelli, Desce., nº 3).
i,3t (= 8i Carelli, Descr., nº 11).
4,30 (= 81 Mionnel, l, p. 200, u* 951;=
         66.4 Leake).
4,27 (== 65,9 Thomas).
i,21 (= 82 Carelli, Descr., nº 10, pl. CXCII,
4,18 (= 64 1/2 Hunter, nº 2).
                                            Titledelion, R RECINON.
4.17 (Berlin, Pinder, p. 21: = 61.3 Pem-
                                              Jupiter assis.
         broke, Il, 26, Cat., p. 92).
1,14 (= 67 Schaebmann, Catal, raisonne
         d'une collection de médailles.
          Leipsig, 1774, in-1").
3.91 (= 60.3 Leake).
4,84 (= 59,3 Leake).
4,26 (= 83 Carelli, Deser., nº 20, pl. CXClli,
                                            Title de Bon. R. PHEINON.
4,20 (= 64,9 Leake; = 64,8 Mus. Hrll.).
                                              Téte d'Apollon.
4,16 (= 64 1,4 Hunter, nº 6).
1.14 := 18 Mionnet, 1, p. 200, nº 953).
                                                     Téle d'Apollon.
                                                        κ ΡΗΓΙΝΩΝ.
2,28 (= 64 Carelli, Descr.; n° 31, pl. CXCIV, n° 27)
2,11 (= 32 1/2 Hunter, nº 7).
2,07 (= 32 Leake; = 31,9 Thomas'.
2,65 (= 40 Carelli, Descr , u*21, pl. CXCIII, u*21)
2 (= 30 Carelli, Descr., nº 22).
                                                   Branche de laurier.
1.95 (= 38 Carelli, Descr., nº 23; = 30,1 Leake).
1.93 (= 29 3/4 Hunter, nº 8).
1,54 (= 30 Carelli, Descr., nº 24).
1,18 (=23 Carelli, Descr., n* 31). PHΓINΩN, Téte d'Apollon, n' Tête
                                   de Janus Imberbe.
0.84 (= 13 Northwick).
0,82 (= 12,7 Mus. Brit.; = 16 Carelli, Descr.,
           nº 25 et 261.
                                                 Trite de llon. R PH.
 0,8 (= 12,3 Leake).
                                                   Branche de laurier
 0,77 (= 15 Carelli, Descr., nº 27).
                                                   avec ses fruits.
 0,73 (= 11 1/4 Hunter, n° 9).
 o 12 (= 14 Carelli, Descr., nº 28, 29).
 0.66 (= 13.5 Mionnel, l, p. 199, nº 946)
```

```
Grammes.
   0.77 (= 15 Carelli, Descr., no. 13, 14, pl. CXCII,
                                                    Tete de lion, n RECL.
   0,74 (= t4 Mionnel, I, p. 199, nº 945).
                                                      dans une couronne de
   0,72 (= 14 Carelli, Deser., no 15, 16).
                                                      laurier.
   0,61 (= 9,4 Leake).
   0,67 (= 13 Carelli, Descr., nº 4),
   0.65 (= 10 Leake).
                                                    Lièvre. 8 REC retro-
                                                      grade, dans un cercle.
   0,56 (= 11 Carelli, Descr., nº 5).
   0,51 (= 10 Carelli, Deser., nº 6, pl. CXCH, nº 5)
 La pièce sans légende (tête de lion. » Carré crenx) posant 3º,08 (= 47 1,2 Hunter
Ricg., nº 1), et que M. Berckh (p. 113) regarde cossume appartenant à Rhegimm, dort être
sans donte, restituée à l'Asie Mineure.
                              2. Messana.
Grammes
  17,66 (= 332 1/2 Minnet, I, p. 251,) Tele de llon. n MESSENION.
             nº 372, pl. XXXIV, nº 107).
                                            Tete de laureau.
  17,33 (= 267,4 Mus. Brit., d'après Leake).
 17,55 (Cab. de Berlin, Pinder, p. 24).
   De
         Quarante-six pièces, Mionnet, Thomas,
 17,38
            Leake, Hunter, Pembroke, Pinder et :
   à
            an Mus. Brit.
 16,92
                                                 Figure dans un char.
 16,81 (= 317 Mionnet, I, Suppl., p. 402, n° 278).
                                                   E MESSENION, plus
 16,73 (= 258 1/4 Thomas).
                                                   tard MESSANION on
 16,68 (= 257 1/2 Thomas)...
                                                   hien MEXXANION.
 16.66 (= 257 1 4 Hunter, nº 3, avec la legende
                                                   Lièvre courant.
            MEΣΣΑΝΙΩΝ, tandis que les au-
            tres auteurs, p. ex. Mionnal, nº 378.
             319, ecrivent MEXXANION).
 16,5 (= 310 1/2 Mionnet, I, p. 255, nº 382).
  6,01 (= 92,8 Leake).
  5,80 (= 89 1/2 Northwick).
  5.68 (= 107 Mlonnet, p. 253, p. 368).
  5,65 (= 87,2 Num. Chron., 111, p. 10)
                                                   Dauphin. B DANKLE.
  5,58 (= 105 Mionnel, I, Suppl., p. 271).
                                                     DANKIE, DANK.
  5.54 (= 85 1/2 Hunter).
                                                     Carré creux partage
  5,53 (= 85,4 Lenke).
                                                     en quatre.
  5,51 (= 85 Leake; Num. Chron., III, p. 40)
  5.39 (= Cab. de Berlin, Pinder, p. 24).
  5.36 ( = 82.7 Mus. Bril.).
  5.2 (= 98 Mionne), for cit., nº 369),
```

0.76 (= 11 3) Hunter; en quate (1).

0.79 (= 12,7 Leaks).
0.73 (= 12 Hunter).
0.73 (= 14 Hunter).
0.74 (= 11 Hunter).
0.74 (= 11 Hunter).
0.75 (= 12 Hunter).
0.75 (=

#### 3. Naxos.

16,94 (= 319 Mionnet I, p. 263, nº 448). Sans legende. 1 17,40 (= 268,6 Thomas). 17,25 (= 266,3 Leake, du Mus. Brit.; = 265,6 Mus. Brit. (sans) doute la méme pièce!). 17,22 (= 265,8 Thomas), Tôte barbue de Bacchus, B Si. 17,27 (= Cab. de Berlin, Pinder, p. 25). lène assis. 17,25 (= 267,8 Thomas). 17,24 (= 278 Cat. raison.), 16,9 (= 260,8 Thomas). NATION 16.35 (= 252.4 Leake). 16,23 (= 306 1/2 Mionnet, I, p. nº 443).

Voy. Pobolo de 6ºº ,75 publiés par M. le duc de Loynes, Namus de Servius Tallins, Rerue num., 1900, pl. XV, 1.

```
ANNEXE B.
Grammes
   8,55 (= 132 Hunter).
   8,45 (= Cab. de Berlin, Pinder, p. 25).
                                                  Tête du fleuve Assinus.
                                                    R NAΞΙΩΝ, Silène
   8.39 (= 129.5 Thomas).
   8,31 (= 156 1/2 Mionnet, 1, p. 263, nº 446).
                                                    assis.
   8,29 (= 156 Mionnet, ibid., nº 447).
   5,57 (== 86 Hunter).
                                                  Téte de Bacchus barbu.
   5.76 (Duc de Luynes, Rev. num., 1859, pl. XIV
                                                    R NAXION (retro-
                                                    grade) .Grappe de rai-
   5.44 (= 84 Northwick).
                                                    sin.
   4,89 (= 92 Mionnet, Poids, p. 32, nº $38).
   4,34 (= 67 Thomas).
   4,27 (= 65,9 Thomas; = 80 1/2 Mionnet, 1,
                                                Tèle barbue de Bacchus.
            p. 262, nº 44t, pl. XXXIV, nº 114).
                                                  R. NAXION, Silène
                                                    assis.
   4,02 (= 62 Mus. Brit.).
   3,91 (= 60,3 Leake).
   2.07 (= 39 Mionnel, 1, Suppl., p. 409,
                                                  Téte accompagnée quel-
            nº 328)
                                                    quefois de la legende
   2.04 (= 31 1/2 Hunter, deux exemplaires).
                                                    ΑΣΣΙΝΟΣ.
   2.01 (= 31 Thomas).
                                                    β. NAΞΙΩΝ. Silène-
   1,94 (= 36 1/2 Mionnet, loc. cit., nº 329).
                                                    assis.
   1,78 (= 33 1/2 Mionnet, loc. cit., nº 327).
   0,89 (= 13 3.4 Hunter). NAXI.
   0,88 (= 16 1/2 Mionnet, loc. cit., p. 408, nº 322).
            NAEI.
   0.80 (= 15 Mionnet, I, p. 262, nº 440,
            pl. XXXIV, nº 113).
                                        NAXION
   0,78 (= 12 Hunter).
                                        rétrograde.
                                                     Tête barbue de Bac-
  0,74 (= 11 1/2 Hunler).
                                                       chus. B' Grappe de
   0.74 (= 11 1/2 Hunter).
                                                       raisin.
  0.71 (= 11 Hunter, avec la légende
            NA?).
   0,69 (= 10 3/4 Mus. Brit., NAX).
   0,66 (= 10 1/4 Hunter).
  0.65 (= 10 Mus. Bril.).
  0.64 (= 12 Mionnet, I, p. 262, n* 439).
  0,60 (= 9 1/4 Hunter NAXIΩ?).
                           Tete du fleuve Assinus, η ΝΑΞΙΩΝ, Grappe
  0.72 (= 11.1 Leake).
```

de raisin.

Grammes.

## 4. Himera. — Thermac.

IMEPAION, tantôt retrograde, tantôt non retro-

17,37 (= 327 Mionnet, I, p. 241, n\* 267).

17,19 (= 265,3 Leake).

```
17,12 (= 261 1/4 Hunter).
                                              grade, Figure dans un char.
17.11 (= 264 Thomas). 4
                                              R Femme sacrifiant sur un
16,82 (= 318 1/2 Mionnet, loc. cit., pr 268).
                                              autel aliumé : à côté, un sa-
16,77 (Berlin, Pinder, p. 23).
                                              tyre out se baigne dans l'eau
16,76 (= 315 1/2 Mionnet, loc. cil., nº 269).
                                              qui coule d'une fontaine.
17,26 (= 325 Mionnel, I, p. 242, (OEPMITAN, Tête de Proserpine, I, Fi-
                                   gure dans un quadrige; au-dessus, la
          u* 280).
                                   Victoire volant au devant.
8.7t (= 135 1/2 Hunter).
8,63 (= 162 1/2 Mionnet, I, p. 240, nº 261,
           pi. XXXIII, nº 98).
8,62 (= 133 Mus. Brit.).
8,61 (= 132,9 Mus. Brit.)
                                                   HIMERA. Coq.
8,60 (= 1323/4 Hunter).
                                                     g Crabe, champ
 8,59 (= 132,6 Thomas).
                                                     concave.
 8.54 (= 131 3/4 Hunter).
8.51 (= 131.4 Leake).
8,48 (= 130,9 Thomas).
8,41 (= 129,8 Leake).
                                      OERMITAN. Tête de
8,37 (= 129,2 Leake, du Mus. Brit.)
                                       R Hercule assis.
 5,93 (= 9t 1/2 Bunter, avec un globule dans le
           champ).
 5.92 (= 1111/2 Mionnet, I, p. 240, nº 256).
 5,81 (= 110 Mionnet, I, Suppl., p. 392, nº 229).
                                                 Coq. R Carré creux di-
 5,8t (= 89 3/4 Huuter; = 89,6 Thomas).
                                                   visé en quatre parties,
 5.78 (= 89 1/4 Hunter).
 5,77 (= Berlin, Pinder, p. 23; = 89,1 Thomas).
                                                   ou bien une poule. -
                                                   La legende VVV....
 5,74 (= 108 Mionnet, I, p. 210, n° 259).
                                                   (Mionnet, I, Suppl.,
 5,73 (= Berlin, Pinder, p. 23; = 88.5 Thomas).
                                                    pl IX, nº 36), ou blen
 5.71 (= 88.2 Thomas, avec deux globules).
                                                   VI, presque toujours
 5 68 (= 87.7 Mus. Brit.).
                                                   retrograde, n'a pas
 5,66 (= 87,4 Leake).
                                                   encore eté expliquée.
 5,63 (= 106 Mionnet, I, ibid., n* 255).
 5.57 (= 86 Hunter, avec un globule).
                                                   Souvent elle manque,
 5,5t (= 85 Highler).
 5,48 (= 83 Hunter).
 5.36 (= 101 Mionnet, J. p. 239, nº 254
```

| ANNEXE B                                                                                             | . 281                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| $G_{14mmets}$ .<br>4,21 (= 65 Mus. Brit.).<br>4,06 (= 76 t/2 Mionnet, I, Suppl., p. 392,<br>n° 233). | Goq. 18 HIMERA (src), Grab<br>dans un champ concave. |
| 0,88 (== 13,6 Mus. Brit.).<br>0,87 (== 13,4 Leake).                                                  | Coq. 18 Carré creux divisé en<br>quatre.             |

0,6t (= 11 1/2 Mionnet, I, Suppl., Tete barbue. R' HIMERA rep. 393, nº 236).

Figure nue sur un bouc. 0,85 (Cab. de France', Salinas , Rev. R IMEPAION. Monstre num., 1864, p. 18). eompose des membres reu-0,73 (= 11 i/4 Hunter, trois exemplaires). nis du boue, du coq et de l'homme.

0,63 (= 93/4 Northwick), Tête casquée, n' IMEPAION, Cnemides.

Tête de femme. s' OEPMITA. 0,6t (= 9 1/2 Northwick). Hercule assis.

0,49 (= 7 1/2 Northwiek). Sans légende, Tête barbue. R Casque. \_\_\_\_

## 5. Les Bruttiens.

- 4.26 (= 83 Carelli, Descr., no. 1, 2, pl. CLXX, no. 1, 2).
- 4,25 (= 80 Mionnet, I, p. 179, nº 760).
- 4,24 (= 65 1/2 Hunter).
- 4,23 (= 65,3 Thomas).
- 4,22 (= 79,5 Mionuet, I, p. 179-180, no 759 et 761).
- 4,15 (= 64 Mus. Brit.). -
  - 2,16 (= 42 Carelli, Descr., un 3, pl. CLXX, no 7).
  - 2,13 (= 41 1/2 Carelli, Descr., nº 4, pl. CLXX, nº 6; = 32,9 Thomas).
  - 2,12 (= 32,7 Thomas; = 40 Mionnet, loc. cit , n\* 756).
  - 2,t (= 39,5 Mionnet, loc, cit., nº 757).

| 5.77 (= 89 Thomas). Argent.                                            | Tétes des Dioscures; au-                     |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 5,74 (Cabinet de Berlin, Pinder, p. 17).                               | dessus, deux étoiles.                        |
| 5.70 (= 88 Millingen, Anc. coins, (831, p. 19).                        |                                              |
| 5,66 (= 87,4 Leake).<br>5,65 (= 110 Carelli, Deser., nº 14, pl. CLXXI, | Dioscures à cheval;<br>au-dessus, deux étoi- |
| u* 10'.                                                                | les.                                         |

```
Gramme.
   5,29 = 99,5 Mionnet, I, p. 180, u- 765,
   5,08 = 99 Carelli, 25.
   5,05 = 95 Mionnet, loc cit., nº 762),
   5,03 (= 98 Carelli, Descr., nº 21).
```

4.81 (= 74 3/4 Hunter, nº 8).

4,83 (= 74.6 Thomas).

4,82 (= 74,4 Thomas ..

4,81 (= 74,3 Leake).

Tête ailée de la Victoire. κ BPETTIΩN, Ephèise debout, la téle surmonlee de cornes de taureau et se couronnant.

Téte de Junon diademée à droite. 8 BRETTION. Neptune debout, le pied posé sur un chapitean de colonne.

<sup>4,68 (</sup>Berlin, Pinder, p. 18;=72 1/4 Hunter, nº 7).

<sup>1,65 (= 71 3,4</sup> Hunter, n° 9).

```
ANNEXE B.
                                                                 283
4,62 (= 90 Carelli, Descr., nº 5, pl. CLXXI,
         n* 17).
4.6 (= 71 Leake).
4,54 (= 70 Thomas).
4.51 (= 85 Mionnet, I, p. 180, nº 769).
                                              Téte de Jupon diademée à
4,47 (= 69 Mus. Brit.).
                                              droite, a BRETTION.
4,43 (= 83,5 Mionnet, I, Suppl., p. 331, nº919).
                                              Neptune debout, le pied
4,34 (= 67 Mus. Brlt.),
                                              posé sur une base ou sur
1,33 (= 66 9 Leake).
                                              un chapiteau de colonne.
4,21 (= 82 Carelli, Descr., p. 8).
4,01 (= 75,5 Mionnet, I, p. 180, nº 770).
3,82 (= 59 Pembroke, 11, 7).
3,70 (= 72 Carelli, nº 9),
2,5 (= 47 Mionnet, I, p. 181, nº 772).
                                           Tete lauree d'Apollon.
2,47 (= 38,2 Thomas).
                                              B BPETTIΩN Diane
2,26 (= 44 Carelli, Descr., no 13, pl. CLXXI,
                                             chasseresse debout tenant
         nº (1).
                                             une flèche et un flambrau.
2,46 (= 48 Carelli, Descr., nº 11).
2,39 (= 45 Mionnet, loc. cit., nº 771)
2,36 (= 46 Carelli, Deser., nº 12, pl. CLXXI,
         nº 12),
                                             Tête casquee de Pallas.
2,35 (= 36,3 Thomas).
                                              R BRETTIΩN. Aigle.
2,3 (= 35 1/2 Mus. Brit.).
```

## 6. Monnaies du roi Pyrrhus.

| 8,62 (= 133 Northwick).<br>8,5 (= 160 Mionnet, II, p. 163, n° 11). | Tête casquée de Pallas à droite,<br>s ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΥΡΡΟΥ.<br>Victoire marchant à gauche, te<br>naut une couronne et un trophes. |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                    |                                                                                                                              |

4,28 (= 66,1 Thomas, p. 180; = 66 Pembroke, I, 1;

11, 50, Cat., p. 145. 4,26 (= 80 t/4 Mionnet, 11, p. 163, n° t2;=65,7 Léake; Tête de Diane. Mus. Brit , la même pièce; 65,9 Mus. Brit.; B Semblable = 65,8 Thomas \. au precedent.

4,24 (= Cabinet de Bertin, Pinder, p. 46 . 4.24 (= 79 3/4 Mionnet, II, p. 64, n° 13).

2,26 (= 42 t/2 Mionnet, loc, cit., nº 772 ... 2,2 (Cabinet de Berlin).

Nora. La plèce d'or du Cabinet Pembroke II, 80, qui pese 109 gr. anglals, est fansse. Cat., p. 145. Gl. Backb, p. 330,

#### 

5,57 (= 86 Northwick). 5,51 (= 103 3/4 Mionnet, loc. cit., n°19). 5,44 (= 102 1/2 Mionnet, loc. cit., n° 16, enlommage). 5,39 (= 101 1/2 Mionnet, ibid., n° 18).

4.08 (= 63 Pembroke, II, 50).

Tête casquie de Pallas. si TIYPPOY. L'Amour sur un dauphin.

incontestablement été frances

a été frappée dans le Bruttium (Numis-

en Sicile.

## 7. Pièces d'argent d'Hiéron II.

5,08 (= 107 Mionnet I, p. 335, n° 71).
5,51 (= 85 Northwick).
5,38 (Cab, de Berlin, Pinder, p. 32).
5,06 (= 78,1 Leake).

## 8. Pièces d'argent d'Agrigente taillées sur le même pied.

| 3,51 (Cab. de Berlin, Pinder, p. 21),<br>3,51 (= 66 Mionnet, 1, p. 213, n° 43),<br>3,41 (= 52,6 Lenke). Tete , de Jupiter laurce |                                                                                                                                                                      |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                  | 3,51 (= 66 Mionnet, 1, p. 213, n° 43).<br>3,41 (= 52,6 Lenke).<br>3,25 (= 50,2 Thomas, p. 38).<br>2,75 (= 12 1/4 flunter).<br>1,17 (= 22 Mionnet, 1, p. 213, n° 41). |  |

## 9. Monnaies d'or greco-siciltennes.

Grammes.

```
7,11 (= 109,8 Thomas).
                          XYPAKOΣIΩN. Téle d'Apollon. R' ΣΩ-
  6,89 (= 106,4 Leake).
  6.86 (= 105,9 Thomas).
                             TEIPA. Tete de Diane.
  6,51 (= 100 1/2 Hunter).
                                            ΣΥΡΑΚΟΣΙΩΝ. Tele de
  5,80 (Duc de Luynes, Num. des Satrapies,
                                             Proserpine. B' Hercule étouf-
           p. 62).
                                             fant le lion; quelquefois
  5,79 (= te9 Mionnet, I, p. 290, no 699
                                             avec les noms des artistes
           et 700; = 89,3 Thomas).
                                             KI, EYAI, EYKAEIAA.
  5,75 (= 88,7 Leake).
  5,71 (= 107 1/2 Mionnet, I, p. 332, nor 43
           et 44: = 88.2 Mus. Brit.).
  5.70 (= 88 Thomas).
                                            Tôte casquée de Pallas.
  5,69 (Cabinet de Berlin, Pinder, p. 31;
                                             » ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΣ ΒΑ-
            = 87,9 et = 87,8 Thomas).
                                             IAEO∑. Foudre aile.
  5,68 (= 107 Mionnet, loc. cit., no 45 et
           46).
  5,66 (= 87,4 Mus. Brit.).
  5,58 (= 105 Mionnet, loc. cit., nº 47).
[4,37 Poids normal de la drachme attique.]
   4,3i (= 8i t/4 Mionnet, I, p, 289, nº 691;
             = 66 1/2 Hunter, Thomas).
   4,30 (= 81 Rome de l'Isle, p. 9t).
   4.29 (= 66,2 Mus. Brit.).
   4,28 (= 66 Hunter, Thomas).
                                            Téte de divinité.
   4,27 (= 80 i/2 Mionnet, I, p. 289, no 690

<sup>†</sup> ΣΥΡΑΚΟΣΙΩΝ. Figure

             et 692).
                                              dans un bige.
   4,26 (= 65 3/4 Hunter).
   4,24 (= 65,4 Leake).
   4,23 (= 65,3 Leake).
   4,22 (= 79 i/2 Mionnet, 1, p. 200,
             nº 70t).
```

Les monusies d'or d'Hicètas et d'Hièron II out toutes le même poids et le même type que les pièces precédentes. Aucune ne depasse 19°,30.

```
4,24 (= 65,4 Leake).
   4,22 (= 65,1 Leake).
                                               Tele d'Apollon
   3,89 (= 60 la plus forte de toutes les
                                               N ΣΥΡΑΚΟΣΙΩΝ. Tre-
              pièces du Mus. Brit., Hussey,
                                                pled.
              p. 111).
   3,67 (= 56,7 Thomas).
                                                 Toptes ces pièces sont en élec-
   3,66 (= 56,5 Mus. Brit.).
                                               frum, c'est-à-dire d'or avec pp
  3,62 (= 68 1/4 Mionnet, I, p. 290, n° 695).
                                               alliage d'argent. Cet alliage n'est
                                               pas toujours le même, ce qui suf-
   3,58 (= 55 1/4 Hunter),
                                               At pour expliquer les variations
   3,57 (= 67 1/4 Mionnel, I, p. 289 ct 290,
                                               de poids des poèces de cette sé-
              ne 693 et 694.
                                               rie. D'après leur poids brut, on
   3.56 (= 55 Pembroke, Cat., p. 119),
                                               pourrait les prendre pour des
   3,55 (Cabine) de Berlin, Pinder, p. 29;
                                               pentoboles de 3º,68, et en sup-
              = 54,8 Mus. Brit.; = 54 3/4
                                               posant qu'elles contiennent 1/5
                                               d'argent, elles pourraient avoir la
             Hunter).
                                               valeur des tétroboles. L'analyse
   3,53 (= 54,5 Thomss, deux exemplaires;
                                               d'une de ces pièces donnée par
              = 57 Catal, rais.; = 66 1 2
                                               M. le duc de Luynes (Rev. nam.,
              Romé de l'Isle, p. 67).
                                               1856, p. 91) fournit les résultats
   3,49 (= 53,8 Thomas).
                                               spivants :
   3,40 (L'exemplaire analysé par M. le duc
              de Luynes).
                                                       Argent.
   3,20 (= 60 1/4 Mionnet, loc. cit., no 69
                                                       Carre.
              697, 698).
2,91 Poids normal du tetrobole attique.
  2,95 (= 54 1/2 Mionnel, I, p. 290, n=103, 704). \ ΣΥΡΑΚΟΣΙΩΝ, Τέτε
  2,92 (= 45.1 Leake).
                                                    d'Apollon. 8 Répétition
   2,88 (= 44,5 Thomas).
                                                    de la légende, Cheval
   2,87 (= 44 1/4 Hunter).
   2,94 (= 54 3/8 Mionnet, loc. Tête de Proserpine. Β' ΣΥΡΑΚΟΣΙΩΝ.
              cit., nº 702).
                                Victoire dans un bige.
                                               Saus legende. - Tete lau-
   2,89 (= 53 1/2 Mionnel, I, p. 289, n° 689).
                                               . rée d'Apollon. B Figure
   2,85 (= 44 Hunler, Thomas).
                                               dans un bige.
  2,68 (= 41,3 Thomas). ΣΥΡΑΚΟΣΙΩΝ. Tête casquée de Pallas.
                            n' Diane marchanl.
```

2,18 Poids normal du triobole attique.

2,16 (= 10 3,5 Mionnet, I, p. 291, n° 711). Tele de Proserpine. 18 Σ. Figure dans un bige.

anterieure d'un taureau à face humaine.

|                                             | ANNEXE B.                                                 | 287                                                      |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Grammes.                                    |                                                           |                                                          |
| 2,15 (= 33,2 Thomas).                       |                                                           | 1                                                        |
| 2.14 (= 33,1 Thomas; =                      |                                                           | Tête de Jupiter. IEYX                                    |
| 2,12 (= 32,7 Thomas; =<br>p. 91).           | = 40 Rome de Pisie,                                       | β ΣΥΡΑΚΟΣΙΩΝ, Pc-                                        |
| 1,84 (= 28,1 Leake, same<br>bablement use   |                                                           | gase volant. Trois glo-<br>bules dans le champ           |
| 2,03 (= 38 t/4 Mionnet,<br>p. 336, nº 86).  |                                                           | ouronnée d'épis.<br>EIEPONYMOY. Foudre                   |
| 1,87 (= 28,8 Thomas, L                      | roke).                                                    |                                                          |
| 1,86 (= 35 grains de Par                    | ris, Cab. de Berlin,<br>inters., p. 5, n° 329).           | Téte laurée d'Apollon.  β ΣΥΡΑΚΟΣΙΩΝ, Lyre.              |
| 1,83 (= 28,3 et 28,2 I<br>Hunter).          | eake: = 28 1/4                                            | Electrom. L'analyse de M.<br>le duc de Luyues Rer. nanc. |
| t,8t (= 3i Mionnet, I, p<br>Rome de l'Isle. | . 290, nº 105, 106;                                       | 1856, p. 91) donne<br>Oz. 630                            |
| t,80 (Exemplaire analyse<br>Luynes),        |                                                           | Argent. 348<br>Guivre. 22                                |
| 1,46 Poids normal du diobol                 | e attique.]                                               |                                                          |
| t,46 (= 22 1/2 Hunter).                     |                                                           |                                                          |
| 1,13 (= 27 Rome de l'Isla                   | , p. 911.                                                 | Tele de Cérès couronnée<br>d'épis. n' XYPAKO-            |
| 1,42 (= 21,9 Thomas; =<br>1, p. 291, n° 76  |                                                           | ΣΙΩΝ. Taureau niar-                                      |
| 1,37 (= 21,2 Mus. Brii.).                   | )                                                         | chant.                                                   |
| t,35 (= 20,8 Pembroke, 6                    | Cat., p. 110.                                             |                                                          |
| 1,31 (= 20,7 Leake).                        | 1                                                         | AKP; XIAANOX, Aigle                                      |
| 1,33 (= 25 Mionnei, Po<br>[ ΑΚΡΑΓΑΣ         | ids, p. 28, nº 14<br>aigle enlevant un                    | devorant un serpent.  R Craise. Deux globules            |
| lièvre]; = 20<br>1,26 (= 19,5 Mus. Brit.).  | 1/2 Hunter .                                              | dans le champ.                                           |
| 1,17 (= 22 Mionnet, 1, p.                   | 200                                                       |                                                          |
| de l'Isie, p. 67                            |                                                           | YPA, Téte d'Hercule jen-                                 |
| 1,15 (= 17,8 Thomas, d                      |                                                           | ne. R Tèie de femore                                     |
|                                             | Thomas, Leake).                                           | dans un carré creux Style                                |
| 1,13 (Cabinet de Berlin, Pi<br>Thomas).     | nder, p. 29;=17,5                                         | archaique.                                               |
|                                             | nt., p. 110, d'une<br>nuteuse; Lenke, f<br>méme exempl.). | EΛΑΣ; ΣΩΣΙΠΟΛΙΣ.<br>Tete de femme. η Partie              |

probablement le même exempl.). 1.08 (= 16,7 Thomas, douteux.

0.85 (= t3.1 Thomas, douteux).

trimuse.
1,08 (= 10.6 Thomas).
1,08 (= 10.4 Nimmer, 1, p. 224, p. 1658, Trie d'Applion.
1,04 (= 10.1) Hunter; = 10.7 Leake; A TAYPOMENITAN
1,04 (= 10.1) Thomas, Leake; A TAYPOMENITAN
0,06 (= 10.3 Leake).

[0,73 Folds normal de l'obde attique.]

0,72 (= 11,1 Hunter). ; Sans légende.—Téle de femme. nº Po-0,71 (= 10,9 Thomas). ; Sans légende.—Téle de femme. nº Polype. Mionnet, l, p. 292, n° 719.

0,71 (= 13 3,8 Mionnet, loc. cit., Partie anterieure d'un taureau cornun° 713, endommage). Partie anterieure d'un taureau cornupète. κ' ΣΥΡΑΚΟΣΙΩΝ. Epis.

0,68 (= 10 1/2 Hunter). 0,68 (= 12 1/2 Mionnet, 1, p. 291, n° 712; Romé de l'Isle, p. 91).

0,53 (= 8 t/4 Num. Chron., XVII., p. 100) p. 100) \$\sum\_{\text{dans un carr\(\text{e}\) creux.}} \text{YPA. T\(\text{t\(\text{e}\) dans un carr\(\text{e}\) creux.}}

C

## Or et argent de Tarente et d'Héraelée.

## 1. Tarente.

A. Monnales d'or.

#### :80',73 Poids normal du didrachme attique (1).)

8,65 (= 168 1/2 Carelli, Descr., no 1 et 3, pl. Cill, no 2 et 15).

8,62 (= 133 Hunter, I; Millingen, Anc. coms, 1831, p. to, = 168 Carelli, Descr., n° 2, pl. Gill, n° t).

8.60 (= 162 Rome de l'isle, p. 91; Cat. d'Ennery).

8.59 (= 132,6 Pembroke, 1, 5; Leake).

8,58 (= 161,5 Mionnet, 1, p, 136, no 356 et 357).

8,55 (= 132 Mus. Brit.; = 161 Rome de L'Isle; Cat. d'Ennery, deux

exemplaires; Mionnet, I, p. 136, nº 355).

<sup>(1)</sup> Pour les types, voyez Carelle, pl. CH1

```
[4,34 Poida normal de la drachme attique.]
```

4,34 (= 84 1/2 Carelli, Descr., n\* 4, pl. Clif., n\* 8).

4,31 (= 84 Carelit, Beser., per 13 et 14, pl. CIV, ner 27 et 28). 4,30 (= 81 Mionnet, 1, p. 137, nº 362, = 66,4 Thomas).

4,29 (= 83 1/2 Carelli, Descr., nº 7).

4,27 (= 80,5 Mionnet, loc. cit., nº 363).

4,25 (= 80 Romé de l'Isle; Cat. d'Ennery, deux exemplaires; Mionnet, loc. cil., nº 361, I, Suppl., p. 78, nº 537).

4,21 (Munich, le même type, Carelli, pl. Ciil, nº 8; maia rognée). 4,20 (= 79 Mlonnet, loc. cit., n\* 358).

# [2,91 Polds normal du tetrobole attique.]

2,9 (= 56 1/2 Carelli, Descr., nº 6, pl. CIV, nº 18).

2,87 (= 44,3 Thomas). 2,84 (Cabinet de Berlin, Ploder, p. 10).

2,82 (= 43,6 Thomas).

## (2,18 Polds normal du triobole attique.)

2,16 (= 42 Carefil, Descr., no 8 et 9, pl. CiV, no 21 et 23,

2,15 (= 40,5 Mionnet, I. p. 137, nº 359).

2,14 (= 33 Pembroke, Thomas). 2,07 (= 32 Haym, Tes. Brit., 11, p. 153).

# [1,46 Poids normal dn diobole attique.]

1,44 (= 28 Carelli, Descr., n= 10,

11, pl. ClV, nº 24). 1,43 (= 27 Romé de l'Isle, Catal. d'Ennery). 1,41 (= 21,8 Thomas, p. 9).

TAPAX. (La légende manque quelquefola.) Téte d'Apolion, B ZA et FH initiales de noms de magistrats. Hercule combattant le ilon.

## 1,39 (= 21 1/2 Mus. Brit., à l'article d'Héraclée). [0,87 Poida normal de la litra sicilienne.]

0,90 (= 13,9 Leake).

0,87 (= 17 Carelli, Descr., nº 12, Tête d'Hercule jeune avec la peau de lion. R TAPAZ. Tares sus pl. CIV, nº 29). 0,85 (= 16 Mionnet, I, p. 138, n\*367; un dauphin tenant un canthare et up trident.

=13,2 Thomas).

[0,73 Poids normal de l'obole attique.] 0,74 (= 14 Mionnet, I, p. 137, Tête de Junon. R. TAPAN, Can-0,72 (= 14 Carelli, Deser., nº 5, tbare. pl. CIII, nº 16).

19

G patpenes

0,43 Poids normal de l'hémilitrion siellien.

0,36 • de l'hémiobolion attique.

0,39 (Cab. de Berlin) TAPANTINON. Tête radiée de face. n' Foudre.

#### B. Nomes d'argent et demi-nomes,

7,50 (= 141 1/4 Mionnet, I. TARAS (rétrograde) dans le champ. PTO. Apollon un genou en terre tenant p. 139, nº 379, pl. le plectrum et la lyre. 8 Le même type XXXII, nº 5). en creux. Do plus ancien style. 1,23 (= 111.6 Leake, du Mus. (Pour le type, voyez Carelli, pl. CV, n+ 44, d'a-Brit.). près Pellerin, IV, Sappl., pl. Il, nº 10). 7,98 (= 123,2 Leake; = 124 ) TARAS (rétrograde). Taras sur le dau-Mus. Brit., le meme } phin. 8 Meme type en creux. Du plus ancien style. exemplaire). 8,19 (= 126,4 Leake). TARAS (quelquefols 8,11 (= 158 Carelli, Descr., n= 55, 56, 57, pl. CV retrograde). Taras nes 42, 41, 49). sur le dauphin. 8,06 (= 157 Carelli, Descr., nº 54). B' Hippocampe ailé. 8,01 (= 156 Carelli, Descr., nº 53, pl. CV, nº 50). Du plus ancien style. 7,98 (= 123,1 Thomas, Leake). (La légende est lan-7,84 (= 121 Hunter, nº 6). tot sur l'une ou sur 7,82 (= 120,7 Lenke). l'autre face, ianiôt 7,81 (= 120,5 Thomas). sor les deux à la 7.78 (= 120 Hunter, nº 5). fols.) 7,74 (= 119 1/2 Hunter, nº 4). TARAS/rétrograde). 8,11 (= Pinder, p. 10). Taras sur le dau-8.01 (= 156 Carelli, Descr., nº 50, pl. CV, nº 37; phin. 8 Roue à = 123,6 Thomas, Leake). quatre rayons. Du 1,99 (= 123 t/4 Hunter, nº 2). plus ancien style 7.84 (= 121 Hunter, nº 3). (quelquefols sans 7.7 (= 156 Carelli, Descr., nº 51).

8,01 (= 124,9 Leake; = 156 Carelli, Descr., n° 45, TAPAS. Taras sur pl. CV, n° 47). 7,60 (= 148 Carelli, Descr., n° 46).

|   |       |            |     |         | ANNEXE C.                        | 291                    |
|---|-------|------------|-----|---------|----------------------------------|------------------------|
| G | ammer | ٠.         |     |         |                                  |                        |
|   | 8,10  | (=         | 125 | Mus. B  | rit.).                           | 1                      |
|   | 8.06  | (=         | 157 | Carellt | Descr., nº 80, pl. CVII, nº 72). | TARAS et plus tard     |
|   |       |            |     |         | nter, nº 7).                     | TAPANTINON.            |
|   |       |            |     |         | Descr., no 66 et 71, pl. CVI,    | Taras sur le dau-      |
|   | 0,01  | ,          |     | Outcin  | nº 57).                          | phin.                  |
|   | 7,95  | -          | 155 |         | Descr., no 63 et 79, pl. CVI,    |                        |
|   | 1,00  | (          | 100 | -       |                                  |                        |
|   |       |            |     |         | nº 52 et pl. CVII, nº 71).       | naut souvent une       |
|   | 7,90  |            |     | 30      | 77, pl. CVII, nº 65).            | quenouille, quel-      |
|   | 7,85  | (=         | 153 |         | 61, 69, 78, pl. CVI, nº 51 el    | ques pièces sont de    |
|   |       |            |     |         | pl. CVII, n° 69).                | atyle archaique(par    |
|   | 7,80  |            |     | 20      | 73, pl. CVi, nº 61).             | exemple les trois      |
|   | 7,70  | (=         | 150 | 20      | 72,75, 76, pl. CV1, no 64,63).   | plus fortea no 61,     |
|   | 7,65  | (=         | 149 | 30      | 64, 74, pl. CVI, nº 54).         | 68, 69 de la des-      |
|   | 7,60  | (=         | 148 |         | 70).                             | cription de Carelli),  |
|   | 7,54  | (=         | 147 |         | 62, pl. CVI, nº 60),             | les autres sont de     |
|   | 7,49  | (=         | 146 |         | 68, pl. CV1, nº 59).             | style plus récent.     |
|   | 7,34  | i=         | 143 |         | 65, 67, pl. CVI, nº 58).         |                        |
| _ | -,    | `_         |     |         | ,,                               |                        |
|   | 8.68  | (=         | 134 | Mos. B  | rit., n+ 16).                    |                        |
|   |       |            |     |         | Descr., nº 113).                 | 1                      |
|   | 8,06  |            |     |         | 198, 209).                       | 1                      |
|   | 10,8  |            |     |         | 170, 171, 216, 223, 305, 362).   |                        |
|   |       |            |     | -       |                                  | i                      |
|   | 7,95  | (=         | 133 | 30      | 108, 147, 148, 183, 195, 200,    | 1                      |
|   |       |            |     |         | 234, 237, 238, 246, 283,         |                        |
|   |       |            |     |         | 294, 296, 298, 302, 308,         |                        |
|   |       |            |     |         | 311, 312, 318, 321, 331,         | TAPAZ ou TA-           |
|   |       |            |     |         | 343).                            | PANTINΩN, plus         |
|   | 7,90  | (=         | 154 | 30      | 109, 118, 122, 128, 173, 196,    | rarement TAPAN-        |
|   |       |            |     |         | 215, 220, 235, 247, 248,         | TINOS, souvent         |
|   |       |            |     |         | 292, 293, 301, 303, 319,         | avec des noms de       |
|   |       |            |     |         | 320, 336, 337, 342, 350,         | magistrats et des      |
|   |       |            |     |         | 363, 365, 372).                  | symboles divers. Ta-   |
|   | 7,85  | <b>(</b> = | 153 | *       | 127, 136, 148, 188, 252, 258,    | ras sur le dauphin.    |
|   | ,     |            |     |         | 297, 299, 310, 315, 349,         | R Cavalier, Style      |
|   |       |            |     |         | 364, 369).                       |                        |
|   | 7,80  | -          | 159 |         | 179, 191, 199, 219, 226, 242,    | plus récent.           |
|   | 1,00  | (-         | 104 |         |                                  | (Voyez pour les types  |
|   |       |            |     |         | 257, 263, 270, 284, 309,         | Carelli, de la pl. CIX |
|   |       |            |     |         | 316, 358, 370).                  | à la pl. CXIV.)        |
|   | 7,75  |            |     | 10      | 110, 117, 194, 300, 367).        |                        |
|   | 7,70  | (==        | 150 | 30      | 107, 115, 176, 192, 201, 259,    |                        |
|   |       |            |     |         | 160, 261, 264, 326, 327).        |                        |
|   | 7,65  | (=         | 149 | 30      | 120, 146, 169, 189, 217, 253,    |                        |
|   |       |            |     |         | 269 -, 286, 338).                |                        |
|   |       |            |     |         |                                  |                        |
|   | 7,60  | (=         | 148 |         | 111, 118, 184, 187, 218, 275,    |                        |

| 7,54 (= 147 | Carelli | Descr., no 132, 172, 221, 222, 262, 269, 272).                                                              |                                                                                                        |
|-------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |         |                                                                                                             |                                                                                                        |
| 7,49 (= 146 |         | 177, 202, 285, 317, 345,<br>368).                                                                           |                                                                                                        |
| 7.14 (= 145 |         | 112, 121, 304, 332).                                                                                        |                                                                                                        |
| 7,39 (= 144 |         | 114).                                                                                                       | l .                                                                                                    |
| 7,31 (= 143 | -       | 241, 273, 360).                                                                                             | 1                                                                                                      |
| 7,29 (= 142 |         | 123, 236).                                                                                                  | l                                                                                                      |
| 7,24 (= 141 |         | 359).                                                                                                       | 1                                                                                                      |
| 7,03 (= 137 |         | 135).                                                                                                       |                                                                                                        |
| 6,98 (= 136 |         | 208).                                                                                                       |                                                                                                        |
| 6,77 (= 132 |         | 278).                                                                                                       |                                                                                                        |
| 6,72 (= 131 |         | 141, 160).                                                                                                  |                                                                                                        |
| 6.67 (= 130 |         | 265).                                                                                                       |                                                                                                        |
|             | :       | 131).                                                                                                       |                                                                                                        |
| 6,62 (= 129 |         | 249, 271, 324, 346).                                                                                        |                                                                                                        |
| 6,57 (= 128 |         | 137, 144, 150. 161, 174                                                                                     |                                                                                                        |
| 6,52 (= 127 | •       | [AAIMAXOC], 213, 277<br>[EENEAC], 291, 325, 330,<br>355).                                                   | TAPAΣ ou TA-<br>PANTINΩN, plus<br>rarement TAPAN-                                                      |
| 6,47 (= 126 | ,       | 124, 156, 231, 232, 239, 251,<br>268, 329, 334 [ <b>ΦIAIC-</b><br><b>KOC</b> ], 335 [le méme nom],<br>347). | TINOS, souvent<br>avec des noms de<br>magistrats et des<br>symboles divers. Ta-<br>ras sur le dauphin. |
| 6,42 (= 125 |         | 151, 159, 203, 227, 255, 288).                                                                              | R Cavaller, Style                                                                                      |
| 6,36 (= 124 | *       | 133, 142, 165, 207, 212, 214,<br>281, 287, 340, 351).                                                       | plus récent.                                                                                           |
| 6,31 (= 123 |         | 129, 134, 139, 143, 153, 158<br>[APIXTIC], 163, 166, 182,<br>206, 228, 256, 266).                           | (Voyez poor les types<br>Carelli, de la pl. CIX<br>à la pl. CXIV.)                                     |
| 6,26 (= 122 |         | 155, 284, 354).                                                                                             | 1                                                                                                      |
| 6,21 (= 121 | •       | 138, 145, 162, 175 [ΔΑΙ-<br>ΜΑΧΟΟ], 180, 230, 276,<br>279, 333 [ΦΙΛΙΟΚΟΟ],<br>341).                         |                                                                                                        |
| 6,16 (= 120 | -       | 161, 204, 205, 229, 218, 243,<br>250, 282),                                                                 |                                                                                                        |
| 6,11 (= 119 |         | 164, 214, 290, 252, 353, 357).                                                                              | 1                                                                                                      |
| 6,0G (= 118 |         | 152, 211).                                                                                                  |                                                                                                        |
| 6 (= 117    |         | 233).                                                                                                       |                                                                                                        |
| 5.95 (= 116 |         | 130).                                                                                                       |                                                                                                        |
| 5,90 (= 115 |         | 126, 157, 289).                                                                                             |                                                                                                        |
| 5,85 (= 114 |         | 356).                                                                                                       | 1                                                                                                      |
| 6,70 (= 111 |         | 280).                                                                                                       |                                                                                                        |
| 5,49 (= 10  |         | 181).                                                                                                       | İ                                                                                                      |
| -,          |         |                                                                                                             |                                                                                                        |

```
Grammes
   7,54 (= 147 Carellt, Descr., nº 97).
   7,49 (= 146
                       98).
   7.44 (= 145
                       92).
   7,34 (= 143
                       83, 106).
                                                   TAP on TA, noins de
   7,29 (= 142
                       82).
                                                    magistrats el divers
                       100, 101, 102).
  7.18 (= 140
                                                    symboles. Téle de
  7.13 (= 139)
                       103).
                                                    femme. B Cavalier.
   7,08 (= 138
                       91, 94).
                                                    Slyle plus recent.
  7,03 (= 137
                       85, 93, 99).
                                                   Voyer Carelli, pt. CVIII.)
  6,98 (= 136
                       95, 104).
  6.88 (= 134
                       87).
  6.83 (= 133)
                       68).
                       901
  6,77 (= 132
                                                   Tete disdemée d'Apol-
  3.90 (= 76 Carelli, Descr., nº 47, pl. CV, nº 35).
                                                    lon on tête de femme.
  3,81 (= 58,8 Thomas).
                                                    r). TARAS. Partle
  3,75 (= 73 Carelli, Descr., nº 49, pl. CV, nº 48).
                                                    antérieure d'un hip-
  2,72 (= 72 1/2 Carelli, Descr., nº 48).
                                                    pocampe. Style ar-
                                                    chaique.
  3,95 (= 77 Carelli , Deser., nº 3t3, pl. CXIII,
                                                  TAPAS, Taras sur le
  3,82 (= 59 Leake).
                                                    dauphin, R' Cavaller
  3.64 (= 7t Carellt, Descr., nº 314).
                                                    Style plus recent.
  3.59 (= 70 * 322, pl. CXIII, n° 195).
  3.64 (= 71 Carelll, Descr., nº 405).
  3,28 (= 64
                 39
                       403).
                      383, 391, 399
  3,23 (= 63)
                       377, 378, 379, 381, 382,
  3,18 (= 62)
                         388, 395.)
  3,13 (= 61
                      386, 400, 401).
                                                   Tête casquée de Pai-
                                                   las.
  3 08 (= 60
                      389, 393, 398).
                                                  B' TAPANTINΩN ou
  3.03 (= 59
                      396).
                                                   TAP, Chouette. Style
                      375, 376, 392).
  2,98 (= 58
                                                   plus récent,
  2,87 (= 56
                      373, 390, 391, 404).
                                                   Ponr les types, voyez Ca-
  2.82 (= 55
                      384).
  2.72 (= 53)
                      397).
                                                   relli, pt. CXV )
                      374).
  2.67 (= 52
       (= 39
                      380, peul-étre un tetro-
                        bole?).
```

#### C. Petites pièces d'argent.

#### le Litras et fractions de la litra.

| Grammes,                                                                              |                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1,03 (= 20 Carelli, Descr., nº 17).                                                   | Sans légende. Coquille.                    |
| 0,87 (= 17 Carelli, ibid., n* 18).                                                    | R Roue à quatre rayons.                    |
| 0,86 (= 13 1/4 Hunter).                                                               | Quelquefois quatre glo-                    |
| 0,8 (= 15 1/2 Carelli, Descr., nº 19).                                                | bules entre les rayons.                    |
| 0,78 (= 14 3/4 Mionnet, I, p. 148, nº 470)*                                           | (Fiorelli, Monete rare,                    |
| 0,72 (= 14 Carelli, Descr., nº 20 et 21).                                             | pl. I, nº 14.) Toutes du                   |
| 0,69 (= 13 1/2 Carelli, ibid., nº 22).                                                | plus ancien style.                         |
| 0,60 (= 9,3 Leake).                                                                   | pius sucien styre.                         |
|                                                                                       | Sans legende. Coquille.                    |
| 0,82 (= t6 Carelll, Descr., π° 34).                                                   | n' Tête de femme. La plu-                  |
| 0,8 (= 15 1/2 × 26, 27, 28).                                                          | part du pius ancien style.                 |
| 0,17 (= 15 × 29, 30, 43).                                                             | Les pièces données par                     |
| 0,74 (= 14 1/2 * 35).                                                                 | Carelli sous les nº 4t et                  |
| 0,72 (= 14 = 36).                                                                     | 43 sont d'un style plus                    |
| 0,69 (= 13 1/2 × 37, 38).                                                             | recent.                                    |
| 0,67 (= 13 × 31, 39).                                                                 | Pour les types vovez Carelli,              |
| 0,62 (= t2 × 41).                                                                     | pl. CVIII du nº 78 an nº 83.)              |
| 0,77 (= 15 Carelli, Descr., n= 629, 631, 632, 633). 0,72 (= 14 = 1bid., n= 628, 630). | trograde) ra-<br>rement T,<br>Style ancieu |
| 0,97 (= 19 Carelli, Descr., nº 696, sans nom'<br>et sans symbole).                    |                                            |
| 0,82 (= 16 > 670).                                                                    | 1                                          |
| 0,77 (= 15 » 669, 696).                                                               | Coquille.                                  |
| 0,74 (= 14 1/2 × 637, 642).                                                           | Sans le nom   R Dauphin.                   |
| 0,72 (== 14 » 638, 643, 658, 658, 659, 678, 680, 683).                                | de Tarente, Voyez, pour mais la plu-       |
| 0,69 (= 13 1/2 » 657).                                                                | part svec un   Carelli, pl.                |
| 0,67 (= 13 * 644,615,647,651,653,<br>656,662,663,668).                                | symbole ou CXVII.)                         |
| 0,62 (= 12 × 641,660,661,664,671,<br>688,694),                                        | magistrat, et<br>beaucoup de               |
| 0,59 (= 11 1/2 » 654, 665).                                                           | style recept.                              |
| 0,56 (= 11 × 634,686,679,682,690).                                                    |                                            |
| 0,51 (= 10 » 618,619,672,673,685).                                                    | 1                                          |
| 0,19 (= 91/2 = 616).                                                                  |                                            |
| 0,46 (= 9 × 639, 674).                                                                |                                            |
| -, (                                                                                  |                                            |

Grammers 0,67 (= 13Carelli, Desc., nº625, \ Sans le nom de Tarente, et quelquefois pl. CXVII, u° 288). svec un nom de magistrat. Coquille. B Taras sur un dauphin. (Style plus 0,56 (= 11 Carelli, ib., no 626, recent.) 627).

0,69 (= 13 1/2 Carelli, Descr., Tête de femme. 17 TA. Dauphin, symnº 621, pl. CVIII,

bole. (Style plus recent.)

0,44 (= 8 1/2 Carelli , Descr. nº 32). 40). 0.31 (= 60.28 (= 5 1/2 33).

TA rétrograde sur les monnaies de style plus récent. Coquille. 8 Téte de femme comme ci-dessus, mais avec une différence dans le module et dans le polds. Les nes 32 et 33 de la description de Carelli sont d'ancien style; le nº 40 est de style plus receut, Type du nº 78 de la pi, CVIII.

0.31 (= 6 Carelli, Descr., nº 635). T. Style archaigue.

0,38 (= 7 1/2 Carelli, Descr., n=677, 684).\ Sans le nom de Tarente, mais Coquille. 0.36 (= 7)» 667, 687, 693, 696). la plupart s vec | B' Dauphin. 0,34 (= 61/2 652, 697). et des noms (Voy Carelli, 636, 640, 686, 698, 0.31 (= 6699, 700). de megistrats, 0.28 (= 51/2)675, 689). 0,26 (= 5681, 692, 701). presque tous 0,23 (= 4 1/9 676). de style re-655). cent. 0,2 (= 4

0,36 (= 7 Carelli, Deser., n°25). Sons légende. Tête de femme. 15 Dou-phin. (Du plus ancien style.)

0,41 (= 8 Carelli, Deser., nº81, TA réfregrade. Limace (?). Coquille. pl. CVII, nº 76). (Du plus sncien style.)

0.18 (= 2 3/4 Hunter, n\*122). Coquille. 19 T et trois globules. (Du 0,15 (= 2 Carelli, Descr., n°60, plus ancien style.) pl. CXVIII, nº 393.

0,18 (= 2 3/4 Hnntar, nº 123) 0,17 (= 2,6 Leake). 0,13 (= 2 1/2 Carelli, Descr. p = 58 et 59, pl. CXVIII, nº 394).

T avec trois globules répété sur les deux faces. Il existe des pièces semblables de deux grandeurs et de deux styles différents d'après Fiorelli (Monete rare, p. 16); mais celles du plus petit module sont également du plus ancien style.

Grampies.

t,49 (= 29). 1 exemplaire.

1,44 (= 28), 1 "

1,39 (= 27). 1

| -                                     |                                 |  |
|---------------------------------------|---------------------------------|--|
| Grammes.                              |                                 |  |
| 0,10 (= 2 Carelli, Descr., no 23).    | Sans legende. Coquille. 8 Roue. |  |
| 0,08 (= 1 1/2 Carelli, Descr., nº 24) | (Du plus ancien style.)         |  |
|                                       | . ) (ou plus encien alyres)     |  |

Il selate cocore dent autres types du plus ancien style : Dauphin. M Hippocumpe (Fiorelli, Man. rare, p. 13), et Tête de femmes. M Ging globules (module 1/2, Fiorelli, Ac. cit., pl. 1, pr. 13); il appartiennes Probablement au même système. A en juger par le module, cette dernière pièce est un kémilitrica ou pent-être une finction encore ylan peille.

## 2º Pièces oppartenant au système des oboles.

Tête ensquée de Pallas,

N TAPANTINΩN.

Quelquefois cette lé-

| 1,33 (= 20), 7<br>1,28 (= 25), 2<br>1,23 (= 24), 28<br>1,18 (= 23), 25<br>1,08 (= 21), 31<br>1,13 (= 22), 25<br>1,08 (= 21), 31<br>1,02 (= 20), 27<br>0,92 (= 18), 28<br>0,87 (= 17), 10<br>0,87 (= 17), 10<br>0,87 (= 15), 5<br>0,77 (= 15), 5<br>0,72 (= 14), 3 | Carelli, Descr.,<br>du nº 409 au /<br>nº 623.                                | gende est abregée, et souvent elle ne s'y trouve pas; souvent elle ne s'y trouve pas; souvent des noms ou des symboles de magistrats. Hercule combattant le lion ou plus rarecenet étouffant les deux screpnis, ou soulevant Abrie, ou blen demptant un cheval, etc. (siyle plus récent), Carellis, pl. CXVI, nº 139, 185.) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1,23 (= 24 Carelli, Descr., n° pl. CXVII, n° 324). 0,77 (= 17 Carelli, Descr., n° pl. CXVII, n° 325).                                                                                                                                                             | • 703. { IAPA2<br>magist                                                     | , Initiales d'un nom de<br>rat. Cheval. B' Taras sur<br>phin. Style plus récent.                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1,03 (= 20 Carelli, Descr., n<br>0,92 (= 18 Carelli, Descr., n<br>pl. CXVII, n° 320).<br>0,82 (= 16 Carelli, Descr., n°<br>pl. CXVII, n° 327).                                                                                                                    | o 706, Deux to                                                               | neiquefois). Initiales d'un<br>e magistrat (quelquefois).<br>ètes de cheval répétées sur<br>ux faces. Siyle plus récent.                                                                                                                                                                                                    |
| plaires.                                                                                                                                                                                                                                                          | relli, Descr., du<br>n° 707 au n° 734,<br>pl. CXVII, du<br>n° 328 au n° 311. | TAPA (rarement). Nom<br>ou symbole de magis-<br>trat. Téte de cheval des<br>deux côtés. Siyle plus<br>récent.                                                                                                                                                                                                               |

Grammes. 0.69 (= 13 1/2), La pièce

Sans nom de ville, Souvent avec des noms de magistrats, ou des symboles. Canthare sur les deux faces. Style plus récent.

Rares variétés du même poids.

| 0, | 38 (= 7 1/2). La pièce<br>la plus forte.                    | Carelli, Descr., du |
|----|-------------------------------------------------------------|---------------------|
| 0, | 31 (= 6). 5 evempl.<br>2 (= 4). La pièce la<br>plus faible. | nº 790 au nº 800,   |

Sans nom de ville. Le plus souvent avec celui d'un magistrat ou avec un symbole. Vase à une anse. R Couronne de laurier. Style plus recent.

0,36 (= 7). La pièce la plus forte.

|    |          | n° 804 au n° 805,<br>et du n° 807 au<br>n°819,pl,CXVIII.<br>n° 384 et suiv. |  |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------|--|
| pi | us mine. |                                                                             |  |

Carelli, Descr., du / Sans nom de ville. Avec un nom de magistrat et des symboles, fleux croissants sur les deux faces. Style plus recent.

Rares variétés du même poids.

Denx ( n Cogutile (Carelli, Descr., n 801-803, pl. CXVIII, n 382). croissants. ! R Arc et massue (Carelli, ibid., u. 806, pl. CXVIII, n. 383).

Nous passons sons silence d'autres types rares dont l'attribution à Tarente n'est pas toniours certaine.

```
2. Héraclée.
Grammes.
   8,01 (= 123,7 Lenke).
   7.95 (= 155 Carelli, Descr., nº 15).
   7,90 (= 154
                       4, 8, pl CLXI,
                       nº 17).
   7,85 (= 153
                       lθ).
                       2).
   7,80 (= 152
   7,75 (= 151
                       7, 9, 21, pl.
                       CLXI, nº 18
                       el 25.
                                     HPAKAHIΩN ou HPA-
   7,49 (= 146
                      6),
                                       KAΕΙΩΝ, Tête casquée de Pal-
   7,39 (= 144
                       4).
                                       las. B llercule debout, quelque-
   7,18 (= 140
                       14).
                                       fors combattant le lion, Toutes
   7.13 (= 139
                       n.
                                       ces pièces sont d'un style récent,
   6.67 (= 130
                       13).
   6,57 (= 128
                       17, pl. CLX1.
                       nº 21).
   6,47 (= 126
                       16, 18, 20, pl.
                       CLXI, nº 20.
                       22, 23),
   6,36 (= 126
                       23).
   5.90 (= 115
                       22. pl. CLX1.
                       nº 25).
   3,72 (= 10 Mionnel, 1, p. 153, 1 Nême legende. Tête casquee de
                                       Pallas. 8 Chouette. Style plus
             nº 500).
   3,11 (= 48 Thomas).
                                       recent.
   1.11 (= 271/2 Carelli, Descr., n= 62
                       et 64).
   1,26 (= 241/2 =
                       54, pl. CLXII,
                       m 45).
```

1,13 (= 22 | 56). 1,10 (= 211/2 \* 61, pl. CLXII, n° 46).

1,08 (= 21 = 60). 0,92 (= 18 = 59). Tele d'llercule. n' HE (quelque fois rétrograde). Lion courant.

1,13 (== 22 Carelli, Descr., n° 53, HE. Tete casquée de Pallas.
pl. CLXtl., n° 42).

| pl. CLXtl., n° 42).

```
1.33 (= 26 Carelli, Descr., no 26,
                    33, 44, 50).
1,28 (= 25
                   32, 49).
                   42, 43, 48).
1,23 (= 24
                   34, 36, 39, 41, Tête casquee de Pallas.
1.18 (= 23
                    46).
                                   8 HE (Carelli, Descr., nº 32-37 et
                                     49). Plus ordinalrement HHPA-
1,13 (= 22
                   31, 45).
                                     ΚΛΗΙΩΝ ου ΕΗΡΑΚΛΕΙΩΝ
1,10 (= 211/2 *
                    47).
1,08 (= 21
                                     ou HPAKAEIΩN ou à peu
                    24, 25, 28, 40,
                                     près. Hercule étouffant le lion.
                    52).
1,05 (= 201/2 »
                                   Pour les types, voir Carelli, pl. CLXII,
                    51).
1,03 (= 20
                    27, 30, 35).
                                             nee 31 et suiv.)
1 (= 191/2 »
                    38).
1,97 (= 19
                    29).
0,72 (= 14
                    37) peut-étre
                     une obole (?)
```

### D

## Pièces d'or et d'argent des villes d'origine Achéenne, de Locres et de Vélia.

1. Métaponte.

I. Avec la légende archalque.

```
8,23 (= 155 Mionnet, 1, p. 156,\
          nº 529, planche XXXII,
          nº 11).
8,16 (= 159 Carelli, Descr., 9).
8,11 (= 158
                     7).
                                    METAP, (Plus ou moins abrege
7.95 (= 155
                     4, 5).
                                      et souvent rétrograde). Epi de ble.
7,90 (= 154
                     6, 15).
                                      R' Le même type en creux.
7,85 (= 153
                     18, 19).
                                    (Voir pour tes types, Carelli, pl. CXLVII,
7,80 (= 152
                     3, 8, 17).
                                               nee 3 et suiv.)
7.75 (= 150
                     12).
7,70 (= 149
                     11).
7,65 (= 148
                     2, 10).
7,18 (= 140
                     16).
```

```
2,62 (= 51 Carelli, Descr., nº 23).
2,56 (= 39 1/2 Hunter, 4).
2,51 (= 49 Carelli, Descr., nº 20).
2.47 (= 46 1/2 Mionnet, I, p. 156, nº 533). Semblables pour le 15pe et
2,46 (= 38 Mus. Brit.).
                                            pour la légende.
2,36 (= 46 Carelli, Descr., nº 22).
                                          Voir pour les types, Carella,
2,35 (= 36,2 Leake).
                                           pl. CXLVII, not 3 et suiv.)
2,34 (= 44 Mionnet, 1, p. 157, nº 534).
2,28 (= 43 Mionnet, 1, p. 157, p° 535).
2,21 (= 43 Carelli, Descr., nº 21).
1,39 (= 21,4 Leake).
1,38 (= 21.3 Leake).
1,33 (= 26 Carelli, Descr., nº 30, pl.
           CXLVII, nº 26; = 20,6 Thomas).
1,30 (= 20 Mus. Brit.).
1.25 (= 23 1/2 Mionnet, loc. cit., nº 536;
           = 19 1/4 Hunter).
                                            ême légende, quelquefois
1,23 (= 24 Carelli, Deser., no 32, 36, 37;
                                            METAPO, Epi. R Tele
           =19 Leake).
                                            de faureau en creux.
1,2 (Cab. de Berlin, Pinder, p. 13).
1,18 (= 23 Carelli, Descr., nº 23).
1,13 (= 22 Carelli , Descr. , nº 31, 31;
           = 17 1.4 Hunter).
1,09 (= 20 1/2 Minnet, foc. cit., nº 537)
1,08 (= 21 Carelli, Descr., nº 25).
0.95 (= 14 3/4 Mus. Brit.).
0.74 (= 11,4 Leake).
0,72 (= 14 Carelli , Descr. , nº
           pi. CXLVII. nº 23).
                                         Sans legende. Epl. B Grain
                                           de life en creux entre
0,69 (= 13 1/2 Carelli, Descr., nº 29).
                                            deux O.
0,67 (= 13 - 28, pl. CXLVII.
           n° 24).
0.62 (= 12 Carelli, Desor., nº 38).
                                        Nans legende. Epi. B Trus
0.60 (= 9.3 Leake).
                                           croissants entre lesquels on
0,56 (= 11 Carelli, Deser, nº 39, plan-
                                           voil quatre globules.
          che CXLVII, nº 27).
0,48 (= 7,4 Leake).
0.43 (= 8 1/2 Carelli, Descr., nº 26, MET (quelquefois sans le-
          pl. CXLVII, nº 22).
                                            gende). Epi. B Meme type
0,11 (= 8 Carelli, Descr., nº 24, 25,
                                           eu creux.
          pl. CXLVII, no 20 et 21).
```

#### II. l'ériode plus récente.

2,6% (= 51 1/2 Carelli, Descr., nº 1, pl. CXLVI, nº 1). 2,61 (Cab. de Vienne, peut-être le même exemplaire?).

METAPON. Tête diadémée de femme. R Epi; devant un cygne. (D'après M. Kenper. sur l'exemplaire de Vienne on voit des oiseaux des deux côtes de l'épi.)

15.81 (= 308 Carelli, De , nº 116, pl. CLIV, nº 104).

| 13,51                | (=  | 303 | Catem   | , Descr., nº 116, pl. ( |
|----------------------|-----|-----|---------|-------------------------|
| 15,74                | (=  | 213 | North   | vick).                  |
| 8.20                 | (=  | 126 | 1/2 Hn  | nter, n° 32).           |
| 8.01                 | i=  | 156 | Carelli | Descr., nº 129 et 130). |
| 7,95                 | -   | 155 | 20      | 77, 88, 92, 100, 133,   |
| 1,00                 | .'- | 100 |         | 165).                   |
| 7,90                 | (=  | 154 |         | 65, 81, 90, 93, 117,    |
| .,                   | , - |     | -       | 118, 119, 120, 122,     |
|                      |     |     |         | 136).                   |
| 7,85                 | (=  | 153 |         | 43, 99, 127, 159, 161). |
| 7,80                 |     |     | *       | 59, 101, 163).          |
| 7,75                 |     |     |         | 50, 66, 72, 82, 94,     |
| .,                   |     |     |         | 95, 106, 123, 126).     |
| 7,70                 | (=  | 150 |         | 51, 55, 75, 91, 98,     |
|                      |     |     |         | 121, 164, 160).         |
| 7,65                 | (=  | 149 |         | 41, 63, 64, 67, 85,     |
| , -                  | •   |     |         | 125,138,160,162).       |
| 7,60                 | (=  | 148 | *       | 47, 49, 54, 71, 89,     |
|                      |     |     |         | 128).                   |
| 7,54                 | (=  | 117 |         | 61, 62, 68).            |
| 7,49                 |     |     |         | 56, 60, 84, 132).       |
| 7,44                 | (=  | 145 |         | 52, 58).                |
| 7,34                 | (=  | 143 |         | 45, 124).               |
| 7,29                 | (=  | 142 |         | 46, 74),                |
| 7,24                 | (=  | 141 |         | 89).                    |
| 7,18                 |     |     |         | 69).                    |
| 7,03                 | (=  | 137 |         | 83, 135).               |
| 6,93                 | (=  | 135 | 10      | 73, 96).                |
| 6,88                 | (=  | 134 |         | 12).                    |
| 6,67                 | (=  | 130 |         | 53, 111, 134).          |
| 6,47                 | (=  | 126 |         | 48, 86).                |
| 6,36                 | (=  | 124 |         | 78).                    |
| 6,26                 |     |     | 100     | 45).                    |
| 6,06                 | (=  | 118 |         | 57).                    |
| 5,34                 | (=  | 101 | *       | 46).                    |
| STATE OF THE PERSON. | -   |     |         |                         |

METAΠONTINΩN (ordinairement en abrégé). Téte d'une divinité (ce n'est pas loujours la méme). 8 Epi. (Pour les types, voyez Carelli, pl. CXLIX à CLV.)

```
1.03 (= 62 1/4 Hunter, nº 35).
3,18 (= 62 Carelli, Descr., nº 144).
3,13 (= 61 Carelli, Descr., nº 143).
3.11 (= 48 Mus. Brit.).
3.09 (= 47 3/4 Hunter, n= 36, 31).
3.08 (= 58 Mionnet, I, Suppl., p. 302,
          nº 686).
3,06 (= 47,2 Leake).
                                            R META. (Rarement;
2.98 (= 58 Carelli, Descr., nº 139, plan-
                                            Hunter, nº 35, Mionnet, 1,
          che CLVI, nº 129).
                                            p. 161, nº 590; ordinaire-
2.95 (= 55 1/2 Mionnet, l, p. 161, nº 590).
                                            ment sans legende). Epi.
2,92 (= 57 Carelli, Descr., nº 140; = 55
          Mionnet, J. Suppl. p. 302, nº 685).
2.90 (= 44.7 Leaker.
2,87 (= 56 Carelli, Descr., nº 141).
2,81 (= 43,4 Thomas).
2,80 (= 43 t/4 Mus. Brit.).
2,46 (= 48 Carelli, Descr., nº 142).
3,08 (= 58 Carelli, Descr., nº 158, plan-
                                        Chouette. 5 META. Epi.
          che CLVI, nº 142).
3,55 (= 54 3/4 Mus. Brit.).
                                         Figure debont tenant un
3,42 (= 52 3/4 Hunter, nº 38).
                                            arc. R META (manque
2,67 (= 52 Carelli, Descr., nº 131 , plan
                                            quelquefois). Epi.
          che CLV, nº 121).
2,77 (= 54 Carelli, Descr., nº 137, plan- Tête laurée d'Apollon.
                                         R META. Epi.
          che CLV, nº 125).
1.94 (Berlin, Pinder, p. 14).
                                          Tête de Cérès. » META.
1.85 (= 36 Carelli, Descr., nº 102, plan-
                                           Deux épis.
          che CLII, nº 91).
1,28 (= 25 Carelli, Descr., nº 148, plan-
                      che CLVI, nº 140).
1,23 (= 24
                    149%.
                    112, 150, 151).
1,18 (= 23
1,15 (= 221/2 =
                    145).
1.13 (= 22
                    103, 155).
                                          Tête d'une divinité (comme
                    104, 146, 152, 156,
1,08 (= 21
                                            sur la pièce principale, ce
                      pl. CLII, nº 92).
                                            n'est pas toujonrs la même).
                     109, pl. CLIII, nº 96).
1,03 (= 20
                                            B META Epi.
0.97 (= 19
                     107, 113, 114, plan-
                      che CLill, nº 100).
0.92 (= 18
                    153).
0.90 (= 17 1/2 -
                    110).
                     154, 157).
0,87 (= 17
                    108, 115, 147).
0,82 (= 16
0.77 (= 15
                    105).
```

Taureau à face humaine, à 0,87 (= 20 Acini, Minervini, Oss. num côlé O. n ME rétrograde. p. 124).

## 2. Pandosia.

7,95 (= 155 Carelli, Descr., nº 1, pi. CLXXV, nº 1). TIANAO. Taureau dans un

7,89 (= 148,5 Mionnet, I, p. 197, nº 927; = 121,4 Leake, le même exemplaire).

2,18 (= 33,8 Leake, du Mus. Brit.). 2,15 (= 40 1/2 Mionnel, I, Suppl., p. 346,

nº 1036; = 33,2 Leake, le méme exemplaire).

1,08 (= 16,6 Mus. Brit.; = 16,5 Leake, ) 7 ΠΑΝΔΟΣΙΝ- ΝΙΚΟ-Millingen, Considérations sur la numism. de l'ancienne Italie, Suppl , p. 6. Le même exemplaire).

carré creux, n' PPO, Trepied.

Pan assis sur un rocher.

MV rétrograde. Taureau de-

creux.

boul, R. Le même lype en

## 3. Subaris-Thurium.

I Avec la légende presque toujours re rarement de gauche à droite) MV (rarement MVB on MVBA).

8,29 (= 128 Northwick).

8,21 (= 160 Carelli , Descr., nº 1, pianche CLXIV, nº 1).

8,16 (= 159 Carelli, Descr., nº 3) 8,10 (= 152,5 Mionnet, i, Suppl., p. 319,

nº 829). 8,06 (= 157 Carelli, Descr., nº 2, plan

che CLXtV, nº 3). 8,05 (= 151,5 Mionnel, 1, p. 168, nº 651).

8,02 (= 123,8 Leake). 7.97 (= 123 Hunter).

7,96 (Cab. de Berlin, Pinder, p. 15).

7,94 (= 149,5 Mionnet, loc, cit., nº 650).

7,92 (= 122,2 Thomas).

7,90 (= 154 Carelli, Descr., nº 5, planche CLXIV, nº 5).

```
7,86 (= 148 Romé de l'Isle, Métrologie.
          p. 78).
7,83 (Cab. de Berlin, Pinder, p. 15).
7,78 (= 120 Hunter).
                                               MV (retrograde), Tan-
7.65 (= 118 Thomas, Leake).
                                                 reau debout. R Le
7,60 (= 148 Carelli, Descr., nº 4).
                                                 même type en creux.
7,44 (= t40 Mionnet, I, p. 168, nº 619).
7,35 (= 113 1/2 Mus. Brit.).
7.22 (= 111 1/2 Mus. Brit.).
2,99 (= 46,1 Leake, probablement le résultat
           d'une erreur soit dans le pesage, soit
           dans le monnayage).
2.55 (= 39.3 Leake).
2.48 (= 40 Schachmann, Catalogue raisonne
                                               MV (rétrograde). Tan-
          d'une collection de médailles, Leip.
                                                reau debout. R' Le
           sig. 1774).
                                                  même, type en creux.
2,46 (= 38 Mus. Brit.; = 48 Carelli, Descr.
           nº 6).
2,39 (= 45 Mionnet, I, p. 168, nº 652).
1.95 (= 38 Carelli, Descr., nº 7).
1.93 (= 29 3 4 Hunter).
1.62 (= 25 Hunter).
1.49 (= 29 Carelli, Descr., nº 18, pl. CLXIV,
          nº 15).
1,47 (= 28 1/2 Carelli, ibid., nº 21, pl. CLXIV,
           nº 17).
1.41 (= 27 1/2 Carelli, ibid., nº 27).
t,33 (= 26 Carelli, ibid., nº 28).
1,28 (= 25 Carelli, ibid., no 31).
1,26 (= 24 1/2 Carelli, ibid., nº 29).
                                                MV. MVB. MVBA.
1,2t (= 23 1/2 Carelli, ibid., no 20, 30).
                                                  (Retrograde), Taureau
1,20 (Duc de Luynes, Ann. de l'Inst. arch., 1841,
                                                  debout. B Neptune
           p. 134; = 18,6 Leake).
                                                  brandisaant le trident
1,18 (= 23 Carelli, Descr., no 22, 23).
                                                  de la main droite.
1.15 (= 22 1/2 Carelli, Descr., nº 19, pl. CLXIV
           nº t6; = 173/4 Mus. Brit.).
t,14 (= 21,5 Mionnet, 1, p. 169, nº 655).
1,13 (= 17 t/2 Hunter).
1.10 (Duc de Luynes, Ann, de l'Inst. arch.,
           1841, p. 134; = 2t 1/2 Carelli, no 24
           et 25'.
 1,05 (= 20 1/2 Carelli, Descr. nº 26)
```

| 1.30 (Duc de Laynes, Ann. de l'Inst. arch. 1841)                                                               | Oiseau. 19 XV ou                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1,30 (Duc de Luynes, Ann. de l'Inst. arch., 1841,<br>p. 131).<br>1,23 (= 24 Carelli, Descr., a* 32, pl. CLXIV, | XVB[A] PI (quelque-<br>fois retrograde). Nep- |

nº 19).

1,28 (= 25 Carelli, Deser., nº 9, pl. CLXIV.) n\* 8).

1,27 (= 19,6 Leake). 1,26 (= 24 1/2 Carelli, Descr., nº 8, même pl.,

nº 9). 1.21 (= 18 3/4 Mus. Brit.).

1,03 (== 20 Carelli, Descr., nº 10). 0,85 (= 16 Mionnet, I, Suppl., p. 319, n\* 830). 1,10 (= 19,5 Mionnet, I, p. 169, nº 656).

MV (rétrograde) ou sans legende. Taureau debout, R Amphore en creux.

dent de la main drotte.

MV ou XV (rétrograde). Taureau debout. (s) Le même lype.

0.43 (= 6.9 Leake)

0,36 (= 7 Carelli, Deser., no 11 , pl. CL

Taureau debout, R La

### 11. Avec YYBA (rarement rétrograde).

2,39 (= 46 1/2 Carelli, Descr., n+ 12, pl. CLXIV. nº 12). 2,31 (= 43,5 Mionnel, I, p. 169, nº 654, en dommagé).

2,28 (= 35,2 Leake).

1,21 (= 18,7 Leake). 1,20 (= 18,5 Leake, moyenne de deux pièces).

1.18 (= 23 Carelli, Deser., nº 14).

1,17 (= 18 Pembroke, II, 29).

1,15 (= 221/2 Carelli, Descr., nº 15). 1.13 (== 22 Carelli, Descr., nº 13).

1,10 (= 17 Mus. Brit.). 1,08 (= 21 Carelli, Descr., nº 16).

0.97 (= 19 Carelli, Deser., nº 17).

Téte casquée de Pallas. B' YBAPS († Leake). ΣΥΒΑΡΙΣ (?Carelli), YBA Mionnet). Taureau debout se relournant.

Tête casquée de Patias. E EYBA. Taureau

debout.

(Pour les types, voyez Carelli, pl. GLXIV.)

# III, Avec la légende GOYPION.

| Grammes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 16.11 (== 248,6 Lea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ke, la pièce la plus forte   |
| sur quat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | re).                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | omas, les deux pièces les    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | es sur sit).                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | unter, la plus forte pièce   |
| sur dit).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |
| 15,81 (= 208 Carell                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | i, Descr., nº 1, 4, 7, 8;    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | nder, p. 16; = 306 Carelii,  |
| Descr.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |
| 15,19 (= 296 Carell                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |
| 14,99 (= 292 #                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5).                          |
| 13,19 (= 257 *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2}.                          |
| Company of the Compan |                              |
| 8,16 (mm 159 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 47).                         |
| 8,06 (= 157 *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 15, 37, 55, 62).             |
| 8,01 (= 156 >                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 43, 61, 65, 67, 74).         |
| 1,95 (== 155 •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 19, 26, 33, 41).             |
| 7,90 (= 154 =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 16, 20, 30, 31, 32, 39, 65). |
| × 153 =) دَهَرَّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 28, 29, 50, 51, 53, 54, 57,  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 71, 72, 73).                 |
| 7,80 (= 152 +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9, 13, 52, 66).              |
| 7,75 (= 151 •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 40, 44).                     |
| 7,70 (= 150 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 21, 49, 63, 69).             |
| 1,65 (= 149 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12, 58, 59, 60).             |
| 7,60 (= 148 =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11, 27, 34, 35, 38, 48).     |
| 7,54 (= 147 *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10, 25).                     |
| 7,34 (= 143 =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 45, 70).                     |
| 1,29 (= 142 =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 24).                         |
| 7,24 (= 141 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 36).                         |
| 7,18 (= 140 =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 46).                         |
| 7,13 (= 139 =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 23, 42, 64).                 |
| 7,08 (= 138 *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 17, 56).                     |
| 7,03 (= 137 =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 14).                         |
| 6,31 (= 123 =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 22, 119).<br>18).            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10).                         |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ** ***                       |
| 1.31 (= 25 1/2 =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 88, 91).                     |

111). 81).

75, 79, 80, 83, 95, 108).

76, 84, 85, 86, 87, 89, 115).

98, 99, 107, 110, 112, 117),

1,28 (= 25 =

1,23 (= 24 =

1.21 (= 231/2 =

1,18 (= 23 >

1.15 (= 221,2 =

OOYPIΩN, Tèle casquée de Pailas.

plus souvent cornupète. Sur le didrachme du poids de 6º,31 (Carelli, Deacr., nº 119) la tête de Pallas est remplacéa par celle d'Apollon.

CLXVI, CLXVII.

| <u></u> , <u></u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | /                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. Crotone.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| L Avec la lettre ?.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 8.21 (= 100 Carvill, Derice, n° 25); 5.10 (= 124 = 50); 5.96 (= 127 = 5); 5.96 (= 124 = 5); 5.96 (= 124 = 5); 5.96 (= 124 = 5); 5.96 (= 124 = 50; 12; 29); 5.96 (= 124 = 50; 12; 29); 5.96 (= 124 = 50; 12; 49); 5.96 (= 124 = 16; 12; 41); 5.96 (= 124 = 16; 12; 41); 5.96 (= 124 = 16; 12; 41); 5.96 (= 124 = 16; 12; 41); 5.97 (= 124 = 2; 12; 12; 12; 12; 12; 12; 12; 12; 12; | PPO ou PPOTON. Trepted. 3) Le même Iype on creux (Carelli, Deere, mr. 125, 81-25), Ou blen, Trépted, 3) Aigle on recux (Ca- relli, Deere, nr. 26-23, e d'un siyle plus re- cent, tôd.d, nr. 49-45), Fore les types, veyes Ca- relli, pl. CLXXXII). |
| 6.88 (= 124                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Trépied. nº PPO. Le<br>même type en creux.<br>(Pour les types, vorez Ca-<br>relli, pl. CLXXXII.)                                                                                                                                                   |

<sup>2.15 (= 33.2</sup> Leake, arec les monuales de . P. Pegase volani. Le Corinthe).

| 308                                                                                                                      | ANNEXE D.                                                                                                                    |                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1,30 (= 241/2 3<br>1,29 (= 19,9 Le<br>1,23 (= 24 Carri,18 (= 23 =<br>1,17 (= 18 Mus<br>1,15 (= 17 3/4<br>1,13 (= 22 Carr | eili, <i>Descr.</i> , n° 39).<br>36, 39).<br>5. Brit.).                                                                      | Trépted. nº 9PO. Pe-<br>gase volunt.                                                                        |
| 1,18 (= 23 Car<br>1,17 (= 22 Mio                                                                                         | nne1, loc. cit., n* 858).<br>elli, Descr., n* 42).<br>nne1, l, Suppl., p. 339, n* 981)<br>elli, Descr., n* 43; = 16,6 Leake) | PPO. Trepted. nº Po-                                                                                        |
| 0,98 (= 19 Car                                                                                                           | elli, Deser., nº 48).                                                                                                        | Trépied, 15' PPO, Fou-<br>dre, étolie et colonne<br>surmontée d'un ot-<br>seau                              |
| 0,62 (= 12 Car<br>gend                                                                                                   | us. Brit., avec la légende <b>?P</b> )<br>elli, Descr., n° 47, avec la lé<br>e KP (?) ).<br>46, avec la légende Δ1Ω(?))      | città, p. 100). Trépled.                                                                                    |
| 0,51 (= 10                                                                                                               | 44).                                                                                                                         | Trépied. n' PPO. Trois croissants.                                                                          |
|                                                                                                                          | II. Avec la lettre K.                                                                                                        |                                                                                                             |
| 7,75 (= 151 Gr<br>7,60 (= 148<br>7,49 (= 146<br>6,62 (= 129<br>6,52 (= 127                                               | arelli, Descr., n° 60).  n 62).  51, 61).  59).  65).                                                                        | Trépled. η' ΚΡΟ ou<br>ΚΡΟΤΩΝΙΑΤΑΣ.<br>Aigle.                                                                |
| 7,39 (= 114<br>7,21 (= 141<br>6,91 (= 135<br>6,62 (= 129                                                                 | = 69).<br>= 66, 68).<br>= 67).<br>= 70).                                                                                     | KPO, Tête du fleuve<br>Aesarus. R. Trépied.<br>(Carelli, pl. CLXXXIII,<br>n° 15-17-)                        |
| 7,44 (= 145                                                                                                              | n 74).                                                                                                                       | KPOTΩNIATAΣ. Tele du fleuve Aesarus, gl'Hercule étout-<br>fant deux serpents. Carelli, pl. CLXXXIII.  μ° 10 |

```
ANNEXE D.
                                                                  309
  7,75 (= 15t Carelli, Deser., nº 83).
                                                 Tete de face de Junon
  7,60 (= 118
                 .
                      SG).
                                                 ε ΚΡΟΤΩΝΙΑΤΑΣ
  7,54 (= 147
                      87).
                                                   ou sans légende, Her-
  6.88 (= 13)
                      841.
                                                   cule assis devant le
  6,72 (= 131
                      85).
                                                   trépied.
  6,57 (= 128
                      891.
                                                  (Carelli, pl. CLXXXIV.
  5,95 (= 116
                      88).
                                                     n= 34, 35, 38.)
  3,44 (= 67
                      941.
                                                 Tête d'fleren'e jeune.
  3,24 (= 61 Mlognet, I, Suppl., p. 339, nº 984). 1 17 KPO. Choucite.
                                                 Téle du fleuve Aesarus
  2,18 (= 41 Mionnet, ibid., p. 310, nº 985).
                                                   ou d'Apollon.
                                                 B' KPO. Pegase volant.
                                                 Même 1êle.
  1,90 (= Carelli, Descr., not 71, 72).
                                                 8 KPO. Trépled.
  1.13 (= 22 Carelli, Descr., no. 76, 80).
  1,08 (= 2i » 77, 79).
                                                 KPOTΩ (quelquefois
  1,06 (= 20 Mionnel, I, p. 192, nº 874).
                                                   PPOTΩ). Tete do
  1,03 (= 19 1/2 Mionnel, ibid., nº 873; = 20
                                                   Pallas.
            Carelli, Descr., nº 78).
       (= 15 1/2 Hunter).
                                                 B OIKIXTAX, Hercule
                                                  etouffant le lion.
  0.97 (= 19 Carelli, Descr., nº 75).
  0.96 (= 18 Mionnet, loc. cit., nº 875).
  1,13 (= 22 Carell, Descr., nº 81, pl. CLXXXIV. (KPO, Tele de Junon.
                                                Bercule clouffant deux
            Ite 30).
                                                  serpents.
 0,82 (= 16 Carelli, Derer., nº 93, pl. CLXXXIII, f Téte d'Hercule.
            nº 29).
                                               R KPO, Are et massue.
                           5. Caulonia.
710,91 (= 206 Miongel, l, p. 186, nº 826; c'est l
           probablement une fante d'impression).
 8.57 (= 167 Carelli, Descr., nº 1).
                      2).
                                                 KAVAO ou KAVA
 8,31 (= 162
                                                   (souvent retrograde).
 8.11 (== 158
                    31.
                **
                                                   Apollon debout avec
 8,05 (= 151 1/2 Mionnet, loc, cit., nº 829).
                                                   une netite figure sur le
 7,95 (= 155 Carelli, Descr., nº 6; = 122 3/1
                                                   bras droit et une bran-
            Hunter, 2 exempl.).
```

7,91 (= 122,1 Thomas).

7,80 (= 152 Carelli, Deser., nº 5).

7,74 (Berlin, Pinder, p. 18; = 119,4 Mus. Brlt.).

7,66 (= 118,3 Leake; = 118 1/4 Hunter). 0,02 (= 106,8 Leake).

7,96 (= 122 Leake).

6,82 (= 105,3 Leake). 6,16 (= 120 Carelli, Beser., n° 4), (souvent refrugrade).
Apollon debout avec
une petite figure sur lebras droit et une branche dans la main gasche. Devant, eerf.
§ Le même 1yje en
ereut.
(Vopre Carrili, planche
CAXXXVIII, a\*\* 1.6.)

devorant un lièvre.

(Carelle, pl. CLXXXIX, u\*\* 6 ct suiv.)

8,11 (= 158 Carelli, Descr., nº 8).

7,70 (= 150 Carelli, Descr , nº 10).

7,65 (= 114 Mionnet, loc. cit., p. 495, n° 907).

7,68 (= 118,6 Leake).

| 8,11 (= 158 Careili, Descr., nº 8).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 8,01 (= 156 • 24).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | KAYAONIATAN,                      |
| 7,95 (= 155 · 9, 11, 28).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | plus tard KAYAΩ-                  |
| 7,85 (= 153 · 14, 16, 36, 37).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NIATAZ, quelque-                  |
| 7,80 (= 152 · 15, 35).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | fois sur les deux faces           |
| 7,75 (= 151 • 13, 36).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | et souvent en abrege.             |
| 7,70 (= 150 > 22, 25, 27, 38).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Même type on à peu                |
| 7,49 (= 146 • 26).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | près que le précédent.            |
| 7,34 (= 143 • 23).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | a Cerf.                           |
| 7,18 (= 140 • 7, 32).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Carelli, pl. CLXXXVIII,           |
| 7,03 (= 137 . 31).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | no 7 et suiv.)                    |
| 6,77 (= 132 · 10).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | /                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (Le même type.                    |
| 4,72 (= 92 Carelli, Descr., nº 18).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | E KAVA, Cerf.                     |
| and the same of th |                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (KAVA, Semblable aux              |
| 2,22 (= 24 1/4 Hunter).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | plèces précédentes.               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | B) Même type en creux.            |
| 2,55 (= 39,4 Mus. Brit.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1                                 |
| 2,46 (= 48 Carelli, Descr., nº 31).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Semblable pour la 16-             |
| 2.41 (= 37.2 Leake).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | gende et pour le type             |
| 2,36 (= 46 Carelli, Descr., nº 19).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | aux nièces d'argent de            |
| 2.31 (= 45 × 20).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | grand module qui ne               |
| 2,26 (= 44 > 40).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | sont pas incuses.                 |
| 2.21 (= 43 = 21).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Popr les types, voyes Ca-         |
| 2 (= 37 3/4 Mionnet, I, p. 188, n* 839).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | relli, pl. CLXXXVIII.)            |
| 1.95 (= 38 Carelli, Descr., p° 33).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | less, p. coxxx viii,              |
| 1,00 (= 00 Olicini) ii coji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (Type semblable, rem-             |
| 1,18 (= 23 Carelli, Descr., n. 39).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | placó quelquefols par             |
| 1,08 (= 21 . 29).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | la tête d'Apolion.                |
| 0,77 (= 15 * 41).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | is KAY ou KA. Cerf.               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | debout à droite.                  |
| 6. Locres.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |
| Les bitradrachuses et les bitroboles attiques au type de<br>n'appartiennent pas aux Locriens de l'Italie, ce que leu-<br>ment. Leake (Namiemole hell. European Grecce, p. 63)<br>Locriens Opuntiens.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | r poods sent prouverait suffisam- |
| Grammes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |
| 7,78 (= 146 1/2 Missnet, I, p. 194, n° 902).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tele de Jupiter. B AO-            |
| 7,75 (= 151 Carelli, Descr., nº 6).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | KPΩN (quelquefois ia              |
| 7.74 (Berlin, Pinder, p. 20).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | légende est du côté de            |
| 7,73 (= 119,3 Thomas).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | la tête, quelquefois sur          |
| the (- 11sto 1mones).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | les deux faces). Aigle            |

| ANNEXE D.                                                                   | 311                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Grammes.                                                                    |                                             |
| 7,63 (= 117,8 Mus. Brit.).                                                  |                                             |
| 7,62 (Berlin, Pinder, p. 20).                                               |                                             |
| 7,60 (= 148 Carelli, Descr., nº 9; = 117,31                                 | Peur-                                       |
| broke, Cat., p. 91).                                                        | 1                                           |
| 7,57 (= 142 1/2 Mionnet, J, p. 195, n** 906).                               | 905, Tête de Jupiter.                       |
| 7,54 (= 147 Carelli , Descr., nº 12; =                                      | 142 fois in légende est du                  |
| Mionnet, loc. cit., nº 910).                                                | côte de la tête, quelqu -                   |
| 7,52 (= 116 Mus. Brit.).                                                    | fois sur les deux faces).                   |
| 7,49 (= 146 Carelli, Descr., nº 7).                                         | Aigle dévorant un liè                       |
| 7,46 (= 140 1/2 Mionnet, I, p. 191, nº 901                                  | }- vre-                                     |
| 7.44 (= 145 Carelli, Descr., nº 8).                                         | Carelli, pt. CLXXXIX,                       |
| 7,41 (= 139 1/2 Miognet, 1, p. 195, nº 905                                  |                                             |
| 7,33 (= 138 Mionnet, ibid., n 908, 911).                                    |                                             |
| 7,28 (= 1t2,4 Leake).                                                       | 1                                           |
| 7,11 (= 109,7 Leake).                                                       | 1                                           |
| 7,06 (= 133 Mionnet, loc. cil., nº 903).                                    | 1                                           |
| 7 et (= 111 Wesser /1/2 == 010)                                             |                                             |
| 7,65 (= 144 Mionnet, ibid., n* 912).<br>7,54 (= 147 Carelli, Descr., n* 3). | 1                                           |
| 7,53 (= 116.3 Leakel.                                                       | AOKPΩN, Foudre,                             |
| 7,49 (= 146 Carelli, Descr., nº 4).                                         | 8 Aigle tenant un bevre                     |
| 7,44 (= 145 · 5),                                                           | dans ses serres.                            |
| 7,39 (= 144 • 2).                                                           | (Carelli, ibid., nos 3, 4, 5.)              |
| 6,36 (= 124 · t).                                                           | 1                                           |
| 0,00 (= 111 · 1).                                                           | ,                                           |
| 7,39 (= 114 Hunter).                                                        | 1404504                                     |
| 7,38 (= 139 Mionnet, loc. cil., n* 913).                                    | AOKPΩN, Téte de                             |
| 7,26 (= 1t2.1 Leake).                                                       | Jupiter.                                    |
| 7,24 (= 14t Carelli, Descr., nº14,pl.CLXX                                   | ΝΙΧ ΡΩΜΑ ΠΙΣΤΙΣ.                            |
| n° 14'.                                                                     | Rome assise, le coude<br>appuyé sur un bou- |
| 7,09 (= 109,4 Mus. Brit.).                                                  | clier, couronnée par                        |
| 7.09 (- 110.2 Lenks)                                                        | caer, couronnee par                         |

7,08 (= 119,3 Leake). 6,98 (= 107 3/4 Hunter). 7,38 (= 119 Catal, rass.). 7,17 (= 110,6 Thomas).

0,69 (= 13 Mionnet, loc. cit., nº 915).

une autre figure debout devant elie. AOKPΩN. Tete de Jupiter; IEYΣ. # EIPHNH. La Paix assise lenant un caducée.

AO. Aigle.

### 7. Témésa.

7,83 (= 147,5 Mionnel, I, p. 204, nº 993;

= la même pièce, I, Suppl., p. 351, n° 1074; 121 Leake, le même exem. plaire). 7,54 (= 147 Carelli, Descr., nº 1, pl. CLXXVI,

nº 1).

nied entre deux cuemides.

# 8. Térina.

(= 123.4 Leake).

TEPSNA (retrograde). Tèle de femme. B NSKA (retrograde). Victoire debout.

7,60 (= 148 Carelli, Descr., nº 1).

Tête de femme. R TEPSNASOI (lisez ON) rétrograde, Victoire allée assise.

(Carelli, pl. CLXXVII, nº 1.)

8.03 (= 123.9 Thomas). 7,90 (= 154 Carelli, Descr., no 10, 24). 7,85 (= 153)2, 7, 15, 21, 22). 7,75 (= 151 9). 7.65 (= 149 12, 23). 7,60 (= 148)4, 8, 14, 20), 7,49 (= 146 18), -7.24 (= 141 16, 19). 7.18 (= 140173. 7,13 (= 1393, 6), 7,03 (= 137 26). 6,83 (= 133 11).

TEPINAION, rarement TEPINAIΩN (quelquefois la légende est sur le revers). Téle de Sirène. n' Victoire ailée assise.

Garelli, pl. CLXXVII, no t et sniv., et pl. CLXXVIII, nes 20 et suiv.)

2,16 (= 48 27, 43). 2.36 (= 46 44, 45, 49). 2,26 (= 44 31, 39, 52). 2,21 (= 4333). 2,16 (= 42 28, 29, 32, 38, 40, 47). 2.10 (= 41 30, 41, 46). 421.

TEPINAIΩN ou TE-Pl. Le même type. Pour les trees, voyez d'arells, pl. CLXAIX )

1.95 (= 38

AAS & NOM retro-

grade ou AAS retro-

|                                                                                                                                     |                                                                                 | ANNEAE D.                                                                                          |                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| mmes.<br>1,33 (= 26<br>1,23 (= 24<br>1,18 (= 23<br>1,13 (= 22<br>1,08 (= 21<br>1,03 (= 20<br>0,87 (= 17<br>0,77 (= 15<br>0,67 (= 13 | 20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>2 | Desce., n° 54). 53, 60). 57). 35, 36, 37, 55, 56, 61). 34, 51, 58, 59, 64). 62). 63). 65, 66, 68). | TEPI ou TE. Le méune<br>type.<br>(Pour les types, voyes Ca-<br>retti, pl. GLXXIX.) |
|                                                                                                                                     |                                                                                 |                                                                                                    |                                                                                    |

# 9. Lans.

8,14 (= 125,7 Lcake).

| 7,86 (= 148 Minnet, I, p. 156, n 527).<br>6,93 (= 135 Carelli, Descr., n 1). | grade des deux côtes.<br>Taureau à face hu-<br>maine des deux côtes.                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6,88 (= 134, Carelli, Descr., n° 2).                                         | Sans légende (peut-être<br>cette pièce appartient-<br>elle à Pyus-). Tau-<br>reau à face humaine.<br>n' Le même type en<br>creux. |
| 2,36 (= 46 Carelli, Descr., n° 3).                                           | AAS rétrograde. Tau-<br>reau à face humaine<br>sur les deux faces de<br>la pièce.                                                 |

2,36 (= 46 Carelli, Derer., n° 2).

1,5 (Berlin).

1,1 (Berlin).

1,1 (Berlin).

1,2 (Carelli, Deser., n° 5).

1,3 (Carelli, Deser., n° 5).

1,4 (Carelli, Deser., n° 5).

1,5 (Carelli, Deser., n° 5).

1,6 (Carelli, Deser., n° 5).

# 40. Puxus et Siris

| 10. 1 gans ci cirui                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8,23 (= 155 Mionnet, I, Suppl., p. 294, n* 635).<br>8,92 (= 151 Mionnet, I. p. 151, n* 490).<br>7,80 (= 120,4 Leake, Mus. Brit.).<br>6,61 (= 102,5 Leake). | MSPSNOM retrogra-<br>de sur le côté en re-<br>lict, IV+OEM, sou-<br>vent rétrograde sur<br>le côté creux. Tau-<br>reau debout. nº Le<br>même type en ercu.<br>(Carella, pl. CXXV.) |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                    |

Grammes.

7,83 (= 120,8 Lenke, Mus. Brit., p. 161).

du revers est effacee.)
Taureau à face humaine. E Le même
type en creux.

# 11. Posidonia.

### A. Saus le taurenu.

7,60 (= 148 Carelli, Descr., n° 1, 3, 8). 7,56 (= 1163/4 Hnnter). 7,54 (= 142 Mionnet, 1, p. 163, n° 611). 7,52 (= 116,t Thomas).

7,52 (= 116,t Thomas). 7,49 (= 146 Carelli, Descr., no. 2, 4, 56, HOMES on HOM.

= 14t Mionnet, loc cit, n\* 612).
7,46 (= 140 t/2 Mionnet, loc. cit., n\* 610, 614, 615).

7,45 (= 115 Mas. Brit.). 7,44 (Berlin, Pinder, p. 14).

7,35 (= tt3 t/2 Hunter). 7,31 (= t43 Carelli, Descr., n° 7).

7,26 (= 112 Mus. Brit.), 6,84 (Berlin, Pinder, p. 15),

3,95 (Berlin, Pinder, p. 15).

3,90 (= 76 Carelli, Descr., nº 12).

2,95 (= 451,2 Hunter).

0,60 (= 91/4 Hunter). 0,53 (= 10 Mionnet, 1, p. 164, n° 621. 0,49 (= 9 t/2 Carelli, Deser., n° 48).

0,53 (= 10 Mionnet, I, p. 165, nº 626).

0,45 (= 8 1/2 Mionnel, loc. cit., nº 623).

ΠΟΜΕΣ ou ΠΟΜ . quelquefois à côto FSSM. Neptune brandissant le trident.

dissant le trident.

n) Le même type en creux.

Même lêgende, quelquefois à côté ESSM. Même type.

Pour les types, voyez Caretti, pl. GXXVII.)

TIOM. Neptune braudissant le trident sur les deux faces de la pièce.

HOM. Neptune brandissant le trident. n' Polype.

Hout, R Dauphin.

### B. Avec le taureau.

```
Grammes.
   8,11 (= 158 Carelli, Descr., nº 32).
   8,07 (= 124,6 Leake).
   8.01 (= 156 Carelli, Descr., nº 20; = 123.6
             Thomas).
       (= 123,5 Leake).
   7.97 (= 123 Mus. Brit.: = 150 Mionnel, I.
             Suppl., p. 307, nº 726).
   7,95 (= 155 Carelli, Descr., no 21, 28, 30;
             = 122 3/4 Mus. Brit.).
   7.91 (= 149 Miennet, loc. cil.).
   7.90 (= 154 Careili, Descr., por 23, 27; = 121.9
             Leake).
   7,88 (= 121,6 Leake, 2 exemplaires).
                                                  POMESA ANSATAM
   7,87 (= 121,4 Leake).
                                                   ou abrégé; quelque-
   7.84 (= 121 Leake).
                                                   fois on lit encore
   7,82 (= 120 3/4 Hunter).
                                                   MEIAA, Neptune mar-
   7,80 (= 152 Carelli, Descr., no 26, 29).
                                                   chant, el lenant le tri-
   7,79 (= 120 1/4 Hunter).
                                                   dent.
   7,78 (= 120 Mus, Brit., 2 exemplaires).
                                                  R' Taureau debout.
   7,77 (Berlin, Pinder, p. 15).
   7.76 (Berlin, Pinder, p. 15).
                                                  (Pour les types, voyez Ca-
   7,75 (= 151 Carelli, Descr., nº 19).
                                                    relli, planches GXXVI et
                                                   CXXVIII.)
   7,73 (= 119 1/4 Hunter).
   7,70 (= 150 Carelli, Descr., n+ 22).
   7,66 (= 118,2 Leake).
   7,65 (= 149 Carelli, Descr., nº 34).
   7,59 (= 143 Mionnel, I, p. 164, nº 618).
   7,51 (= 141 1/2 Mionnet, I, Suppl., p. 307,
             nº 727).
   7.49 (= 146 Carelli, Descr., nº 33).
   7,43 (= 114,7 Leake).
   7,28 (= 137 Mionnet, I, p. 164, nº 619).
   7.12 (= 109.8 Leake).
   6,95 (= 107 1/4 Hunter).
   6,57 (= 128 Careili, Descr., nº 18).
   7,70 (= 145 Mionnet, I, Suppl. p. 307, nº 724).
   7.57 (= 116.8 Leake).
                                                  ΠΟΣΕΙΔΑΝΙΑ. Le
   7,56 (= 116,7 Pembroke).
                                                    même type.
   7,49 (= 141 Mionnet, loc. cit., nº 725).
```

<sup>4,57 (= 89</sup> Carelli, Deser., nº 35). FOMES, Le même type.

<sup>2.39 (= 45</sup> Mionnel, loc. cit., n 728). PO. Le même type.

```
316
                             ANNEXE D.
  1,44 (= 28 Carelli, Descr., nº 38).
  1,35 (= 20,8 Leake).
  1,28 (= 25 Carelli, Descr., nº 46; = 19 1/4
             Hunter).
  1,25 (= 23 1/2 Mionnet, I, p. 165, R* 625).
  1,23 (= 24 Carelli, Descr., u* 42).
  1,22 (= 18,8 Leake).
  1,20 (= 18 1/2 Mus. Brit.).
                                                 POMESA ou plus
  1,18 (= 23 Carelli, Descr., no 39, 41).
                                                  abrègé Le même type.
  1,16 (= 17,9 Leake).
                                                  (Carelli, pl. CXXVI et
  1,15 (= 17,8 Leake).
                                                       CXXVIII.3
  1,13 (= 22 Carelli, Descr., nº 36, 40).
  1.08 (= 21 =
                    43, 44).
  1,03 (= 29 •
                     47).
  1.02 (= 153/4 Mus. Brit.).
  0,98 (= 15,1 Leake).
  0,96 (= 14,9 Leake, Numssm. hell., Suppl.,
         p. 163.)
  0.87 (= 17 Carelli, Descr., nº 37).
  1,14 (= 21 1/2 Mionnet, I, p. 164, nº 620).
                                                IΠΟΣΕΙ, Le même tyre.
  1,13 (= 22 Carelli, Descr., not 58, 59).
                                                 (Carelli, mèmes ¡danches.)
  0,37 (= 5,7 Leake).
  0.36 (= 7 Carelli, Descr., nº 45).
                                                COM. Le meine type:
                                                 (Carelli, mimes planches).
  0,30 (= 4,7 Leake).
                                                POΣ, Le même type :
```

C. Avec le nom de Paestum.

7.18 (= 140 Carelli, Dence., n° 96).
7.01 (= 132 Mionnet, I, Suppl., p. 308, n° 731).

(p Carellin, Dence., n° 96).
(p Carellin, Dence., n° 96).
(p Carellin, Dence., n° 96).
(p) Carellin, Dence., n° 96).

au-dessus du taureau, OO.

Hyélé (Vélia).
 De l'époque la plus ancienne.

3,93 (= 60,6 Leake).

0,36 (= 7 Carelli, Descr., nº 60).

3,80 (= 60 Millingen, Considérations sur la numism. de l'ascienne Italie, p. 92, mériteure d'au lion moyenne de six exemplaires).

3,88 (= 50,9 Leake, moyenne dodout exempl.) ji Carré creux.

3,80 (= 711/2 Mionnel, VI, p. 628, n° 111).

a Marseille. Têle de

femme. n' Carré creux.

|          | ANNEXE D.                                                        | 31/                                                                                               |
|----------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grammes, |                                                                  |                                                                                                   |
| 3,69 (=  | 72 Carelii, Descr., nº 1, pi. CXXXVI,<br>nº 1).                  | (                                                                                                 |
| 3,66 (=  | 69 Mionnet, loc. cit., nº 112).                                  | Sans légende. Partie                                                                              |
| 0,80 (L. | de la Saussaye, Num. de la Gaule-<br>Narb., p. 1).               | aniérieure d'un ilon<br>qui dévore une proie.                                                     |
| 0.55 (=  | 8 t/2 Hunier, à l'article Leontins, nº t).                       | B' Carré ereux.                                                                                   |
| 0.53 (== | 10 Mionnet, loc. cit., nº 113).                                  |                                                                                                   |
| 0,50 (=  | 7,7 Mus. Brit. p. 244, nº 29).                                   | \                                                                                                 |
|          |                                                                  |                                                                                                   |
| 1,01 (=  | 19 grains, marquis de Lagoy, Revue<br>num., 1846, p. 87).        | Sans légende; trouvée à<br>Marseille. Tête jeune<br>avec un casque rond<br>et uni. 8 Carré creux. |
| 0,98 (=  | plus de 18 grains, marquis de Lagoy,<br>Rev.mum., 1857, p. 383). | Sans légende; trouvée<br>à Marseille. Têle de<br>femme. 8 Carré creux.                            |
| 0,75 (L. | de la Saussaye, loc. cit.).                                      | Sans légende; trouvee à<br>Saint-Remi. Téte de<br>griffon, s Téte de lion<br>dans un carré creux. |
| 0.58 /8  | de la Saussaye, loc. cit.).                                      | Sans légenda; trouvée à                                                                           |
|          | 10 grains, marquis de Lagoy, Revue, num., 1816, p. 87).          | Saini-Itemi ei à Mar-<br>seille, Téle d'un pho-<br>que, n Carré creux,                            |
| 0,12 (=  | 8, marquis de Lagoy, Rev. num., 1857,                            | Sans légende; trouvée                                                                             |

A laquelle de ces trois villes, Phocée, Vélia ou Marseille, doit-on attribuer ces pieces? C'est ce que nous n'oscrions décider. Tonjours est-il qu'on doit les considerer comme les plus anciens produits de l'art monétaire des l'hociens.

p. 384).

### B. D'une époque plus récente.

| 8,47 (= 165 0 | Carelli, Descr., nº 35, 41).     | ΥΕΛΗΤΩΝ«ΥΕΛΗ.             |
|---------------|----------------------------------|---------------------------|
| 8,37 (= 163   | <ul> <li>32).</li> </ul>         | Tele casquée de Pailas,   |
| 8,16 (= 159   | <ul> <li>65).</li> </ul>         | ou plus rarement téte     |
| 8,11 (= 158   | · 116).                          | diademée de femme.        |
| 8,01 (= 156   | . 53).                           | 8 Lion marchant ou dé-    |
| 7,80 (= 152   | » 86j.                           | vorant une prole; dans    |
| 7,73 (= 115 t | 2 Mionnet, I, p. 173, nº 70%;    | ie champ un symbole.      |
| i'exe         | emplaire le plus fort du caldnet | Pour les tapes, votes Ca- |
| de l          | rance).                          | rella, pl. CXXXVI-CXLIL)  |

3,59 (= 70 .

.....

14).

```
Grammes.
   7,70 (= 150 Carelli, Descr., n= 27, 45, 66, 111,
                          114).
   7,65 (= 1+9 .
                        31, 39, 67, 68, 71, 84, 93,
                          103, 115, 117).
   7,61 (= 117,5 Leake; l'exemplaire le plus fort
              sur 21).
   7,60 (= 148 Carelli, Descr., no 25, 29, 48, 58,
                          59, 61, 62, 63, 64, 73,
                          88, 97, 112, 113).
   7.54 (= 147)
                        36, 37, 40, 46, 51, 72, 81
                          83, 85, 87, 90, 99, 101.
                                                    YEAHTΩNogYEAH.
                          118).
                                                    Téte casquee de Pailas
   7.49 (= 146
                        52, 70, 74, 75, 76, 82).
                                                    ou plus rarement têle
   7.44 (= 145
                        24, 30, 33, 34, 78, 79, 92,
                                                    diademée de femme.
                          96, 98),
                                                    Lion marchant on de-
   7,39 (= 144
                        57, 100, 110).
                                                    vorant une proie; dans
   7,34 (= 143
                        105, 109).
                                                    le champ un symbole.
   7.29 (= 142
                        89, 106).
                                                   (Pour les types, voyes Ca-
   7,24 (= 141)
                        42, 54, 101).
                                                    relli, pl. CXXXVI-CXLIL)
   7.18 (= 140
                        38, 56, 80, 108).
   7.13 (= 139
                        94).
   7.08 (= 138
                        43, 55, 69).
   6.98 (= 136
                        28).
   6.93 (= 135
                        50).
   6,52 (= 127)
                        49).
  6,47 (= 126
                        47).
  5,16 (= 79,7 Leake).
  5.08 (= 99 Carelli, Descr., nº 60).
  4,22 (= 79 1/2 Mionnet, 1, p. 174, nº 718),
  3,88 (= 73 Mionnel, ibid., nº 714).
  4.11 (= 80 Carelli, Descr., p. 3),
  4,09 (= 77 Mionnet, I, p. 173, nº 701).
       (= 78 Carelli, Descr., nº 4, 7).
                                                   Téle de jeune homme,
  3,95 (= 77 . 2, 6, 9, 10, 15).
  3,93 (= 74 Mionpel, loc. cit., nº 705).
                                                     ou léle casquée de
                                                     Pallas.
  3,90 (= 76 Carelli, Descr., no 5, 12, 16, 18;
                                                   R YEAH, Chonette sur
              = 73 1/2 Mionnel, loc. cit., n= 702, )
                                                     une branche d'olivier.
  3.85 (= 75 Carelli, Descr., po 17, 23; = 72 1/2
                                                    Pour les types, voyer Ca-
              Mionnel, loc. cit., nº 101),
                                                       reffi, pt. CXXXVL)
  3,80 (= 74 Carelli, Deser., 8, 13).
  3.75 (= 73 .
                      11).
```

|  |  | 1.0 |  |  |
|--|--|-----|--|--|
|  |  |     |  |  |

1,13 (= 22 Carelli, Descr., nº 17). 1.08 (= 21 + 18).

1,07 (= 16 1/2 Hunter, nº 73). 1,03 (= 20 Carelli, Descr., nº 20).

0,97 (= 19 . 0.60 (= 9.3 Lenke). Même legende et même type. (Carelli, pl CXXXVI.)

# $\mathbf{E}$

# Monnaics campaniennes. 1. Cumes.

8,37 (= 163 Carelli, Descr., nº 28).

KVMAION retrograde. Téle casquee de Pallas. R' Crabe lenant une coquille.

- 7,7 (= 150 Carelli, Descr., not 7, 27). 7.68 (= 118 1/2 Hunter, nº 5).
- 7,65 (= 118 Hunter, n\*3; = 149 Carelli, Descr.,
  - nº 5, 18).
- 7.63 (= 117,8 Leake).
- 7,6 (= 148 Carelli, Descr., no 17, 19). 7,59 (= 117,1 Pembroke, Cat., p. 67, avec la legende KVME, comme la donne
- Mionnet, I, p. 114, nº 138). 7.58 (= 117 Leake).
- 7,54 (= 147 Carelli, Descr., no 2, 3). 7,5 (Berlin = 115,8 Leake).
- 7,49 (= 146 Carelli, Descr., nº 6).
- 7,47 (Berlin, Pinder, p. 6). 7,45 (= 115 Mus. Brit.).
- 7,44 (= 145 Carelli, Descr., nº 26). 7,43 (= 114,7 Leake).
- 7,4 (Berlin).
- 7,38 (= 139 Mionnet, loc. cil., nº 141).
- 7,35 (= 113,5 Pembroke, II, 17, Cat., p. 67).
- 7,34 (= 143 Carelli, Descr., nº 8), 7,28 (= 112,3 Leake).
- 7,25 (Berlin), 7,18 (= 140 Carelli, Descr., nº 1).
- 1,16 (Berlin).
- 7,09 (= 135,5 Mionnet, I, Suppl., p. 239, n=273; = 109 1/2 Hunter, nº 1).

KVMAION, tantôt rétrograde, tantôt non rétrograde, rarement KVME. Téte nue avec. une abondante chevelure. B' Coquille; dans le champ, un grain d'orge, Scylla ou d'autres symboles. (Carelli, pl. LXXI.)

Gramme 7,08 (= 138 Carelli, Descr., no 13, 25). 7.03 (= 137 > 4.9).

6,96 (= 107 1/2 Hunter, nº 1).

6,95 (= 107 t/4 Hunter, nº2).

6.9 (Berlin: = 130 Mionnet, I, Suppl., p. 238,

u\* 271). 6.83 (= 133 Carelli, Descr., no 12, 20).

6,82 (= 105,3 Leake).

6,74 (Berlin).

-

6.56 (= 101,2 Leake).

6.42 (= 125 Carelli, Descr., nº 16).

7.5t (Berlin). 7.49 (= 146 Carelli, Descr., nº 21).

24). 7,44 (= 145 = 7.39 (= 144 22).

6,47 (= 126 = 23).

5,44 (= 102,5 Mionnet, I, p. 114, nº 139).

t.43 (= 27 Mionnet, loc. cit., nº 136).

0.52 (= 8 Mus. Brit.).

0.5 (Berlin).

0,49 (= 9 1/2 Carelli, Descr., nº 29, pl. LXXI

o. it (Berliu).

0.4 (Berlin).

2. Naples.

7.60 (= 148 Carelli, Deser., no. 4, 6). 7,57 (= 170 acini, Minervini, Bull. Nap., non-

velle série, VI, p. 82). 7,49 (= 14t Mionnet, I, Suppl., p. 240, n\*284).

7,39 (= 144 Carelli, Deser., nº 1).

1,32 (= tt3 Hunter, nº 34).

7,18 (= 140 Carelli, Descr., nº 3, 5, 7).

7,13 (= 139 . 2). ? (= t31 3/4 Mionnet, I, p. 115, nº 146)

6,12 (= 94,4 Leake).

KVMAION, tantůt rétrograde, tantôt non rétrograde, rarement KYME, Tétenue avec une abondante chevelure. B'Coquille; dans le champ, un grain d'orge, Scylla ou d'autres symboles

(Carelli, pl. LXXI.) KYMAION, Tête de llon entre deux têtes de sangliers. B Une

ou deux coquilles. Carelli, même planche, per 18, 19, 20.)

Partie antérieure d'une grenouille, R' KVME. Coquille.

Sans légende (peut-être cette pièce est-elle mai classee). Tête de Pallas. R' Grenouille et un point.

KV, retrograde. Tête casquée de Patlas. R' Coguille.

Tête casquée de Pallas. R'NEOPOLITES BOUvent rétrograde, plus rarement NEOTIO-

AITHΣ. (Carelli, Descr., no 3, 4; Hunter, nº 34.) Taureau à face humaine. (Toutes ces pièces sont d'un travail ancien.) Pour les types, voyez Ca-

reili, pl. LXXII.)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ANNEXE E.                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 7,60 (Duc de Luynes, Ann<br>p. 132, Monum.<br>n° 3; avec NE<br>D'un travail très                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | inédits t. III, pl. XXXV. \<br>HITOЫ≅ rétrograde.         |
| 7,65 (= 149 Carelli, Descri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                           |
| nº tā                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |
| 7,49 (== 146 » 21).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Avec la légende                                           |
| 7,44 (= 145 × 16),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | NEOLONILE                                                 |
| 7,39 (= 114 Mus. Brit<br>Leake).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | , - VITH € (Leake)                                        |
| 7,2 (Berlin).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | relli, Descr., nº 15.)                                    |
| 7,1 (Berlin),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Toutes d'nn travail                                       |
| 6,98 (= 136 Carelli, Descr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ancien.                                                   |
| nº 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |
| 5,65 (== 110 » 15).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | , · ) !                                                   |
| 5,05 (= 110 = 15).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | rec NEYITO∧ITH €.<br>len style).                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                           |
| 7,00 (= Carvill, Dever,,mo   1,00 (= Carvill, Dever,,mo   1,00 (= 110 3/4 Hunter, m.   1,50 (= 110 3/4 Hunter, m.   1,54 (= 147 Carvill, Dever   1,54 (= 147 Carvill, Dever   1,54 (= 147 Carvill, Dever   1,54 (= 1,50 3/5), 1,50 3/5), 1,50 3/5 1,50 3/5 1,50 3/5 1,50 3/5 1,50 3/5 1,50 3/5 1,50 3/5 1,50 3/5 1,50 3/5 1,50 3/5 1,50 3/5 1,50 3/5 1,50 3/5 1,50 3/5 1,50 3/5 1,50 3/5 1,50 3/5 1,50 3/5 1,50 3/5 1,50 3/5 1,50 3/5 1,50 3/5 1,50 3/5 1,50 3/5 1,50 3/5 1,50 3/5 1,50 3/5 1,50 3/5 1,50 3/5 1,50 3/5 1,50 3/5 1,50 3/5 1,50 3/5 1,50 3/5 1,50 3/5 1,50 3/5 1,50 3/5 1,50 3/5 1,50 3/5 1,50 3/5 1,50 3/5 1,50 3/5 1,50 3/5 1,50 3/5 1,50 3/5 1,50 3/5 1,50 3/5 1,50 3/5 1,50 3/5 1,50 3/5 1,50 3/5 1,50 3/5 1,50 3/5 1,50 3/5 1,50 3/5 1,50 3/5 1,50 3/5 1,50 3/5 1,50 3/5 1,50 3/5 1,50 3/5 1,50 3/5 1,50 3/5 1,50 3/5 1,50 3/5 1,50 3/5 1,50 3/5 1,50 3/5 1,50 3/5 1,50 3/5 1,50 3/5 1,50 3/5 1,50 3/5 1,50 3/5 1,50 3/5 1,50 3/5 1,50 3/5 1,50 3/5 1,50 3/5 1,50 3/5 1,50 3/5 1,50 3/5 1,50 3/5 1,50 3/5 1,50 3/5 1,50 3/5 1,50 3/5 1,50 3/5 1,50 3/5 1,50 3/5 1,50 3/5 1,50 3/5 1,50 3/5 1,50 3/5 1,50 3/5 1,50 3/5 1,50 3/5 1,50 3/5 1,50 3/5 1,50 3/5 1,50 3/5 1,50 3/5 1,50 3/5 1,50 3/5 1,50 3/5 1,50 3/5 1,50 3/5 1,50 3/5 1,50 3/5 1,50 3/5 1,50 3/5 1,50 3/5 1,50 3/5 1,50 3/5 1,50 3/5 1,50 3/5 1,50 3/5 1,50 3/5 1,50 3/5 1,50 3/5 1,50 3/5 1,50 3/5 1,50 3/5 1,50 3/5 1,50 3/5 1,50 3/5 1,50 3/5 1,50 3/5 1,50 3/5 1,50 3/5 1,50 3/5 1,50 3/5 1,50 3/5 1,50 3/5 1,50 3/5 1,50 3/5 1,50 3/5 1,50 3/5 1,50 3/5 1,50 3/5 1,50 3/5 1,50 3/5 1,50 3/5 1,50 3/5 1,50 3/5 1,50 3/5 1,50 3/5 1,50 3/5 1,50 3/5 1,50 3/5 1,50 3/5 1,50 3/5 1,50 3/5 1,50 3/5 1,50 3/5 1,50 3/5 1,50 3/5 1,50 3/5 1,50 3/5 1,50 3/5 1,50 3/5 1,50 3/5 1,50 3/5 1,50 3/5 1,50 3/5 1,50 3/5 1,50 3/5 1,50 3/5 1,50 3/5 1,50 3/5 1,50 3/5 1,50 3/5 1,50 3/5 1,50 3/5 1,50 3/5 1,50 3/5 1,50 3/5 1,50 3/5 1,50 3/5 1,50 3/5 1,50 3/5 1,50 3/5 1,50 3/5 1,50 3/5 1,50 3/5 1,50 3/5 1,50 3/5 1,50 3/5 1,50 3/5 1,50 3/5 1,50 3/5 1,50 3/5 1,50 3/5 1,50 3/5 1,50 3/5 1,50 3/5 1,50 3/5 1,50 3/5 1,50 3/5 1,50 3/5 1,50 3/5 1,50 | NEOFIGAITEN  NEOFIGAITEN  NEOFIGAITEN  Laplupart de niyle |
| 144, 155, 163).<br>7,34 (= 143 <i>Ib.</i> , n° 38, 53<br>76, 83, 85, 121<br>138, 142, 143, 162)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ,                                                         |

Téte de femme.

19 Taurean à face humaine courronné par la Victoire sur nne
partie des piècea 
poriant la légende 
NEONOLITES

et presque sur tontea celles d'nn style 
moins ancien.

(Pour les types, voyes 
Carellis, pl. LXXIILXXVIIILXXVIII-

```
7.29 (= 142 lb., no 21, 35,
          64, 65, 73, 74, 102,
          107, 115, 118, 139,
          145, 158, 159).
7,24 (= 141 lb., no 57,60,
          62, 75, 89, 140).
7.18 (= 140 lb., n= 18, 26,
          68, 81, 113, 122,
          126, 146, 151).
7,13 (= 139 lb., no 29, 120,
          128).
7.08 (= 138 lb., no 32.33.
          59, 87, 150).
7,03 (= 137 Ib., not 22, 47)
                             NEO⊓O∧ITH≤
6.98 (= 136 - 101, 141).
6.93 (= 135 = 42, 103).
                                     ou
6 88 (= 134 × 28, 130).
                             ΝΕΟΠΟΛΙΤΩΝ.
6,83 (= 133 * 84,92,133,
                               La plupart de style
                   147).
                               récent.
6.77 (= 132 ×
                 79,90,134,
                   152).
6,72 (== 131 × 41,112).
6,57 (= 128 » 88).
6.21 (= 116 × 31, style
           barbare).
6,16 (= 116 Mionnel, I,
           p. 117, nº 169).
5,68 (= 107 Mionnel, ibid.,
           nº 161; sans le-
           gende).
5,44 (= 106 Carelli, Descr.,
           nº 137).
4,46 (= 87 Ib., nº 123).
3.82 (= 72 Mionnel, I, Suppl., p. 244, nº 309).
 3.64 (= 71 Carelli, Descr., nº 166).
 3.59 (= 10 »
                   173).
                                                ΝΕΟΠΟΛΙΤΩΝ га-
 3,58 (= 67 1/2 Mionnel, I, p. 115, nº 147).
 3,44 (= 67 Carelli, Descr., nº 167).
 3,30 (= 66 ×
                   168, 170, 172, 176).
 3,38 (= 52 1/4 Mus. Brit.).
 3.35 (= 51 3.4 Hunter, nº 32).
                                                (Pour les types, voyes Ga-
 3.34 (= 65 Carelli, Descr., no 169, 171, 175).
 3.32 (= 621/2 Mionnel, loc. cit., p. 118, nº 187).
```

3,23 (= 63 Carelli, Descr., nº 164, 174). 3.13 (= 61 »

165).

Tête de femme. R' Taureau à face humaine couronné par la Victoire sur nne partie des médailles avec la légende NEOTIONITES el presque sur loutes celles d'un style moins ancien. (Pour les types, voyez Carelli , pl. LXXII-LXXVIII.)

rement NEOTIOAI-

THE ( Mionnel , no

147). Le même lype.

Style plus récent.

relli, pl. LXXIX.)

| ANNEXE                                                                                                                                                                                                                 | E. 323                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grammes.                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                   |
| 1,85 (= 36 Carelli, Descr., n° 180),<br>1,49 (= 20                                                                                                                                                                     | NΕΟΠΟΛΙΤΩΝ (manque sur<br>la pièce de Carelli, nº 182). Tête<br>d'Apollon. ŋ' Bige.<br>(Carelli, pi, LXXX.)                                                                       |
| 1,44 (= 28                                                                                                                                                                                                             | NEOΠΟΛΙΤΩΝ, Tête d'Apol-<br>lon. B Coq.<br>(Même planche, nº 139 et 140.)                                                                                                         |
| 0,70 (= 10 3,4 Mus. Brit.).<br>0,67 (= 13 Carelll, Descr., n° 9).<br>0,62 (= 12 n° 11).<br>0,56 (= 11 n° 8, 10).<br>0,52 (= 8,1 Leake).<br>0,51 (= 10 Carelll, Descr., n° 12).                                         | Yéte casquée de Pellas.    NEOPO quelquefois rétro- grade. Partie antérieure d'un tsu- resu à face humaine. Ancien style.  (Pour les types, voyes Carelli, pl LXXII, n° 2, 3, 4.) |
| 0,49 (= 11 ecini, Minervini, Bull.<br>arch. Nap., nouv. sér., VI,<br>p. 58, pl. VII, n° 1).<br>0,44 (= 10 acini, Minervini, loc. cit.,<br>n° 3).<br>1,40 (= 9 acini, Minervini, loc. cit.,<br>n° 4, deux exemplaires). | Tete jeune et imberbe (du ffenve<br>Sebethne?) avec une corne sur<br>le front. η ΝΕΟΠΟΛΙΤΩΝ.<br>Hercule ctouffant le lien.                                                        |
| 0,38 (= 8,5 acini, Minervini, Bult.<br>arch. Nap., nouv. série,<br>VI, p. 81, pl. VII, n° 5).                                                                                                                          | Tèle casquée de Pallas, 19 H, au<br>millen duquel se trouve la lé-<br>gende NE rétrograde.                                                                                        |

| 3. Phistei                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | lia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1,54 (= 147 Cardli, Descr., n° 1). 1,37 (= 119 Catal. rais.). 26 (= 112 Yau. Brit.). 27 (Bertin, Pinder, p. 1). 18 (= 140 Cardli, Descr., n° 2). 18 (= 140 Cardli, Descr., n° 2). 18 (= 140 Cardli, Descr., n° 2). 18 (= 140 Cardli, Descr., n° 4). 16 (= 127 1/2 Monnet, ib., 106 (= 127 1/2 Monnet, ib., n° 642). | Tôte de femme de face avec des<br>cheveux bouclés. p. Fisitus sur<br>les plèces les plus enclennes,<br>Fisitus sur les plus récentes<br>d'un beu travail (Friedfander,<br>Ock. Minnes, p. 31), en carac-<br>tères osques. Taurean à face<br>humaine.<br>(Pour les types, voye Carelli,<br>pl. LXII, a' 1.) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

0,63 (= 9,7 Leake). 0,64 (= 121/2 Carelli, Descr., na 3, R Lion marchant. Il n'est pas cer-10, 11, 12. 0.62 (= 124, 5, 6, 7, 8, 9). 0,58 (= 8,9 Leake, moyenne de deux

exempl.). 0,56 (= 8,7 Leake).

0,51 (= 7,9 Leake).

7

Saus legende. La même tête. tain que ces pièces appartien-nent à cette ville, mais elles sont évidemment campaniennes et de style encien.

(Carelli meme planche, ne 2, 3 et 4.)

```
Grammes ...
  0,77 (= 11,9 Lenke).
  0,67 (= 13 Carelli, Descr., nº 14).
   0.66 (= 10 1/4 Hunter, Posidonia, nº 10; = 12,5
              Mionnet, I, Suppl., p. 318, nº 823). Quelquefois OIXTE-
  0,65 (= 10,1 Leake, moyenne de cinq pièces).
  0.63 (= 9 3/4 Hunter, Posidonia, nº 11).
  0,62 (= 12 Carelli, Descr., nº 22).
  0,61 (= 11,5 Mionnet, loc. cit., nº 822).
  0.58 (= 11 Mionnet, loc. cit., n* 823).
```

0.56 (= 11 Carelli, Desce., no 15, 16, 17, 18, 19, 20).

0.55 (= 8 1/2 Mus. Brit.). 0,53 (= 10 Cat. d'Ennery, p. 82; Mionnet, loc. cit., nº 823).

0.48 (= 9 Mionnet, loc. cit., nº 823). 9,46 (= 9 Carelli, Descr., no 21, 23). AlA en lettrea grecques. Tête de face avec des cheveux courts. Fistluis (jamais Fistlus) en caractères osques. Coquille, grain d'orge, dau-

phin. (Carelli, misse planche, p- 3, 6, 7, 8,)

Nous n'avons pas l'indication du poids de ces (Fistluis. Tête de face. piècea; elles sont d'un plus petit module que les précédentes.

B H. (Friedländer Osk, Münzen, p. 31).

### 4. Allifae.

Nous n'avons pas le polds du didrachme.

0.83 (= 12.8 Leake). 0.72 (= 14 Carelli, Descr., nº 7), 0,07 (= 13 » 1, 2, 3).

0.64 (= 121/2 - 4,5). 0,62 (= 12 6), 0,6 (Berlin, Friedlander, Osk. Munzen, p. 27) 0,58 (= 11 Mlonnet, I, Suppl., p. 224, n\* 190)

ALIOHA. Tête de Pal-Ina. R Taureau à face humaine.

Tête laurée. AAAIBANON ou ALLIBA, souvent en caractères barbares. Connille et Scylla. D'un style moins anclen.

(Carelli, pl. LXII, no 9, et 10.1

0.21 (Berlin, Friedlander, loc. cit.)

AAAEI rétrograde. Coquille d'haltre, B H.

Nous n'avons pas le poida des pièces de ce [ Alifa en caractères ostype; elles sont du même module que les ques. Téte de lion. précédentes. B H.

### 5. Hyria.

### Gramme

7,53 (= 116 1/4 Hunter, Urina, n\* 15). 7,51 (= 141 1/2 Mionnet, I, p. 132, n\* 318).

7,49 (= 140 Carelli, Descr., n° 12; = 141
Mionnet, I, Suppl., p. 265, n° 464).

7,44 (= 145 Carelli, Descr., n= 5, 19, 21). 7,41 (= 139 1/2 Mionnet, 1, p. 132, n= 319,

avec YPIANOX).

7,39 (= 144 Carelli, Descr., n<sup>-1</sup>3, 9, 47, 23, 24). 7,36 (= 138 1/2 Mionnet, I, Suppl., p. 265,

n° 465). 7,35 (= 113.4 Lenke).

7,34 (= 143 Carelli, Descr., no 3, 15, 10, 18; = 113 1/4 Hunter, no 13, et avec

YPIANOΣ, n° 16). 7,33 (113,2 Leake),

7,31 (= 112,8 Pembroke, 11, 23, Cat., p. 67, avec YPIANO∑:

7,29 (= 142 Carelli, Descr., n\* 8).

7,26 (= 112 Hunler, n° 17, avec YDIETES). 7,24 (= 111 3/4 Hunler, n° 4; = 141 Carelli,

Descr., nº 4, 11).

7,21 (= 111 1/4 Hunter, n° 7). 7,19 (= 111 Hunter, n° 5).

7,18 (= 140 Carelli, Descr., n=27, 28).
7,17 (= 135 Mionnet, I, p. 132, n= 315 = 110 3/4 Hunter, n=8).

7.15 (= 110.4 Leake).

7,14 (= 110,2 Leake). 7,13 (= 110,1 Leake; = 110 Pembroke, 11,23;

Cat., p. 07; = 110 Mus. Brti., avec YDIANOΣ; = 115 Catal. rais. 7,11 (= 100 3/4 Hunter, n<sup>ω</sup> 9, 11).

7,11 (= 100 3/4 Hunler, n<sup>20</sup> 9, 11). 7,08 (= 100 1/4 Hunler, n<sup>20</sup> 0; = 138 Carelli, Descr., n<sup>20</sup> 22, 25, 26, 32, et avec YPIANO∑. n<sup>20</sup> 31).

7,06 (= 109 Mus Brit.). 7,05 (= 108 3/4 Mus. Brit.).

7,03 (= 137 Carelli, Descr., n° 20, et avec YPIANO∑, n° 30).

7 (= 108 Hunter, n° 10). 6,98 (= 136 Carelli, Descr., n° 29).

6,90 (= 130 Mionnel, I, p. 131, n° 314).

0,69 (= 103 1/4 Hunter, n° 12), 6,32 (= 97 1/2 Mns. Brit.),

6,31 (= 97,4 Thomas, p. 0).

Urina ou Urinai en caractères osques, rarement YPIANO X,
plus rarement encore
YDIETES, Téle casquée de Pallas.

Taureau à face hu-

maine. La plupart de ces pièces sont du même siyle. (Pour les types, voyez Garelli, pl. LXXXIV.)

| rammes. |     |       |         |       |      |     |
|---------|-----|-------|---------|-------|------|-----|
| 7,39    | (=  | 114,1 | Leak    | :).   |      |     |
| 7,37    | (=  | 1133  | i Hu    | nter, | n*   | I). |
| 7,34    | (=  | 113 ( | Carelli | Des   | cr., | 'n  |
| 7,29    | (== | 112 1 | 2 Hu    | nier, | n•   | 2). |

7,28 (= 137 Mionnet, I, p. 132, nº 320). 7,27 (Berlin, Pinder, p. 7).

7,08 (= 138 Carelli, Descr., nº 14).

6.88 (= 131 × 2),

Uring en caractères osques. Tête de femme. R Taureau à face humaine.

### 6. Nola.

7,34 (= 143 Carelli, Descr., nº 1). 7.32 (= 113 Thomas, Leake).

7.25 (= 136,5 Mionnet, I, Suppl., p. 251, n°376) 7,24 (Berlin, Pinder, p. 7).

7,22 (= 136 Mionnet, loc. cit., nº 374). 7,13 (= 139 Carelli, Descr., n. 1, 2).

7,03 (= 137 » 21. 6,98 (= 136 » 5).

6.96 (= 107 1/2 Hunter).

7,34 (Berlin, Pinder, p. 7; = 143 Carelli, Deser., nº 10).

7.29 (= 142 Carelli, Descr., nº 12). 7.18 (= 140 . 15; = 110,8 Leake, avec la légende NΩΛΑΙΟΝ? .

7.17 (= 135 Mionnet, 1, p. 122, nº 236, 237) 7,13 (= 139 Carelli, Deser., not 7, 14).

7,09 (= 133 1/2 Mionnet, 1, Suppl., p. 251, nº 373). 7.03 (= 137 Carelli, Descr., nº 9, 11, 13).

6,98 (= 131,5 Mionnet, loc, cit., p. 251, nº 372). 6,93 (= 135 Carelli, Deser., nº 8, = 130 1/2

Mionnet, 1, p. 122, nº 238). 6,88 (= 134 Carelli, Descr., nº 6).

6.43 (= 99,2 Leake).

Tête casquée de Paliss. R NΩΛΑΙΩΝ, Taureau à face humaine (loujours sans la Victolre).

Carelli, pl. LXXXIII, um1, 2, 3, 4, 5.)

Tête de femme diadémée.

κ' ΝΩΛΑΙΩΝ, rarement NOAAIOX. Taureau à face humalne, ordinalrement couronné par la Vic-

toire. (Cf. Mionnet, 1, p. 124, Success, nº 237. - Carelli, pl. LXXXIII, no 7, 8, 9, 10.)

NΩAAI. Tête laurce d'Apollon.

maine. Mi-nort, I, Suppl., p. 232, nº 379. - Carelli, planche LXXXIII, nº 14 }

Nous ne connaissons pas le poids de cette a Taureau à face hupièce, qui, d'après son module, doit étre une drachme.

# 7. Campaniens (Campani in genere).

7,34 (= 143 Carelli, avec la légende KAM-TIANOM). 7,12 (= 109,9 Mus. Brit., d'après Leake, avec | | Taureau à face hula legende KAMITANON). 6,96 (= 107,5 Leake, avec KAMTIANOM). 6.75 (= 127 Mionnet. I, Suppl., p. 230, nº 216, avec KATITIANOM pièce endommagée; t04 Leake, Add., p. 158, le même exemplaire).

Téte casquée de Pallas. maine (foujours sans la Victoire.) (Carelli, pl. LXIII, no 3, 4, 5, 6.)

8. Nuceria Alfaterna,

7,37 (= 113,8 Leake). 7,29 (= 142 Carelli, Descr., no 4, 5; = 1121/2 Mus. Brit., deux exempl ). 7,25 (= 111,9 Thomas). 7.16 (= 110.5 Thomas). 7,13 (= 139 Carelli, Descr., nº 1, 2). 7,12 (= 134 Mionnel, I, Suppl., p. 252, nº 381). 7,11 (= 109,7 Leake). 7,04 (= 132,5 Mionnet, I, p. 123, nº 241). 7,03 (== 137 Carelli, Descr., nº 3), + 7 (Berlin), 6,98 (= 136 Carelli, Descr., nº 6).

Nuvkrinum - Alafaternum, en caractères osques. Tete jeune avec des cornes de belier, R Dioseure tenant une lance et conduisant son cheval. (Carelli, pt. LXXXVI, n<sup>40</sup> 1-5<sub>4</sub>}

9. Teanum-Sidicinum.

7,24 (= 141 Carelli). 7,22 (= 111,5 Mus. Brlt.). 7,20 (= 111,2 Thomas). 7.03 (= 108,5 Pembroke, Cat., p. 67). 6,91 (= 106 3/4 Hunter, Mus. Brit.). 6,8 (Berliu, deux exempl.; = 128 Mionuet, p. 125, nº 262; == 105 Hunter). 6,75 (= 104,2 Leake). 6.57 (= 128 Carelli).

4,65 (= 87 1/2 Hunter, Fourrée?)

Téle d'Hercule jeune. Tianud Sidikinud, le plus souvent simplement Tranud, en caraetères osques. Victoire dans un trige. Carelli, pl. LXVI, no f, 2.)

10. Cales. 7,44 (= 145 Carelli, Descr., n\* 10). 7.39 (= 144 \* 9). 7.34 (= 143 6). 7,31 (Berlin, Pinder, p. 5; = 112,7 Pembro 11, 13, Cat., p. 66).

Téte casquée de Palias, n CALENO, Victoire dans un bige. (Carelli, pl. LXVII.)

3.50 Section 2. Sectio

7,01 (= 114 Cat. Paison.). 7,03 (= 108 1/2 Mus. Bril.). 7 (Berlin).

6,98 (= 107 3/4 Hunter, n° 1). 6,93 (= 135 Carelli, Descr., n° 3; = 187 Hun-

ter, n° 3). 6,92 (= 106,8 Thomas). 0,83 (= 133 Carelli, Descr., n° 7).

6,26 (= 122 » 1). 6 (Romé de l'Isie, p. 51).

# 11. Suessa.

7,01 (= 108 1/4 Hunter).
7 (= 108 Leake).
6,93 (= 130 1/2 Mionnet, loc. cit., n° 254;

= 135 Carelli, Descr., n° 3). 6,90 (= 130 Mionnet, loc. cit., n° 252).

6,87 (= 106 Hunter). 6,8 (Berlin).

6,67 (= 130 Carelli, Descr., nº 5).

6,57 (= 130 Carelli, Descr., nº 5 6,57 (= 128 » 2).

6,38 (= 98 I/2 Mus. Brit.).

Tête casquée de Pallas.

R) CAPENO, Vietoire dans un bige.

dans un bige. (Carelli, pi. LXVII.)

Tête inurée d'Apollon.

n) SVESANO. Cavalier menant deux
chevanx, et portant
une palme.

(Cartelli, pl., LXIV.)

# ANNEXES

# A LA PREMIÈRE PARTIE DE L'HISTOIRE DE LA MONNAIE ROMAINE.

F

### Lingots carrés portant un type.

- ROMANOM. Aigle sur un foudre. nº Pégase volant (voy. p. 176). Un etemplaire semblable mais sans légende, dont l'authenticité nous a été garantle de bonne source, se trouvait dans la collection Meynaerts. Rev. num. béler, t. II. p. 147, 42t, pl. VII et VIII.
- Pi. VII, nº 5.
- 1610/P. 90 (= 57 onces romaines, Eckhel, Doct. uum. ert., t. V. p. 50, polds consisting art Gapment, Bull. 16 ef Ind. erc., 1819, 5, 6; 1642-773 = 58 one. 1 for. disprits Gennarelli). Treave à Veilent en naîme ut gaine aver le foureran ainst que le bronze de Veilerit pertant un ginter aver le foureran ainst que le bronze de Veilerit pertant une inscription voitague (Fea, Mirc., t. II, p. 185, Eckhel, 59/loge, p. 68). Cette pièce, appris avoir passai êrare le Nucise Borgia dans la collection de Vapies, est transe, on ne sait irop comment, dans le Nucis Einriche a Rounce io ne voit des copies moderrest dam plemant de la voit de copies moderrest dam plemant de la voitage de la vo
- 233°,17 (= 8 onc. 8 den. romains, Capranesi, dans le recueil de Diamilla,

  Memorie sumismatiche, p. 42;. Fragment, trouré en octobre 1840

  près de Tor Marancio, dans la camoagne de Rome.
- Boruf debout aur les deux faces. Il s'en est trouvé un assez grand nombre dans le trésor de Vulci (p. 175); un exemplaire est entré dans le Musée Kircher.
- 1790", 15 (= 27927 graina anglais. Cette pièce a passe du Busée Pembroka, dans la collection Bunhury. Pembroke, III, 119; e'est par erreur qu'on lui a attribué un piolés de 6 livres 1/4 = Cat., p. 68; Cobren, Description générale des monsaies de la République romaine, p. 350, pl. LXXIV).

- 3385-70. (An Cabinet de France, Cabre, Joc. et. Cf. Monnet, Jackstattes romaines, I. p. 1. Cest probablement le même examplaire qui a été decrit comme quadransis par le P. Du Moinet, Cobinet de Sentre-Generiere, p. 47. pl. XIV. Nontiqueno (Ant. expripage, 1. II), p. 154, pl. LXXXVIII), ette une pière semblable du poids de livres apportenant la collection Foucault. Einsendand (de poderbisse et mensurir ere!) jui donne dans sa préner 25538 p. d'après une communication de lientine. CE Buckly, Mer. Dutermach., p. 386.
- 432°,75 (= 15 onc. 71/2 den., Mus. Borgia. Aveilino, Monete incerte dell' Elrurin, del Lazio e di altre regioni d'Italia, travaii inséré dans le tome II des Annali di numismatica pubblicati da G. Florelli, Nap., 1851, in-4°, p. 99. Fragment).
- 400°, 39 (= 14 onc. 4 den. Mus. Kircher. Les deux (f) fragments appartenant à ce musée viennent de la collection Recupero de Catane, mais ils n'ont pos eté trouvés en Sicile. Genparelli, Moneta primitiva, p. 17, 22, 76).
- 201°,37 (= 7 onc. 3 den. Mus. Kircher. Gennarelli. loc. cit., fragment).
- Deux cosp et deux challes. § Deux tridents et deux dauphins. Cette destreplino répond a clei que nous avens donnée d'après Gennarelli [n. 12, note 2). — Lamai, t. Il, p. 10t de la seconde cilition. — Aberman, Deroof rore Roman coiar, t. I. p. 2. — Riccio, Monoté delle autiche famiglie di Roma, p. 200 — L'entermant et de Witte, Étite de monament cetmogre, infreda, t. I. p. 1311, 1318, gravure dans is texte. — Carelli, pl. Xi, n. 24, un fragments.
- 1525",25 (Cabinel de France, Cohen, loc. cit., p. 350).
  654",15 (= 23 onc. 3 1/2 den. Nus. Borgia; Avellino, loc. cit., p. 80.
- Fragment.)
  572°,33 (= 20 onc. 6 den. Mus. Kircher, Gennarelli, loc. cil., p. 76. Frag
  - ment).

    215",51 (= 7 onc. 15 den Mus. Kircher. Gennarelli, loc. cit. Fragment;
  - un de ces deux derniers fragments a été trouvé à Vulci). 395¢r (Coli. Biacas, Fragment).
  - Trident. 8] Caducée. Lanzi, t. II, p. 102 de la 2º édition. Inghirami, Monumenti Etruschi, série II, pl. II et III. — Carelli, pl. XXXIX. II s'eu est trouvé dans le dépât de Volci. — Voy. plus haut, p. 175.
- 1086", 36 (= 59 one, 16 den. Mus. Kircher. Trouvé à Bomarzo. Gennarelli, loc. cit., p. 16 et 76. Cetto pièce est entière). 1080", 15 (Cabinet de France. Cohen, loc. cit., p. 349).
  - 1680°,15 (Catalact de Prance, Canca, roc. cir., p. 643).
- Bouclier oblong orné de deux foudres. 1] Bouclier oblong. Lansi, loc. cit. — Akerman, loc. cit. — Riccio, loc. cit.
- D'après Akerman, loc, cit., le plus fort des deux quadrussis du Musée Bri-

tannique (celui-et et celui au type des deux coqs) pèse 3 livres 12 onces anglaises. Hussey, p. 120 et 132, parie de trois lingois carrés du Musée Britannique au type du bœuf qui pèseraient environ 3 livres 3/4. Ce qui équivaut à peu près à 1703°.89.

Eléphant, B Truie. — Lanzi, loc. cit. — Riccio, loc. cit., p. 249, pl. LXVIII, donne cette pièce pour un quincussis. — Carelli, pl. XXXVIII.

(dilve, 5) Fourrous. — Lond, loc. cit. — Carelli, pt. Xl., pr. 1, L'auteur du Musée Wizey, t. 1, p. 331, met en douber l'authentité d'un lingut earré syant pour type un glaiveet le fourrous an revers avec la tégende ROMANO, — As-Seid (Schwergel), p. 6)1 spaine somme très-estpecte une pêtex embhalhe du Caliont de Yenne svec un foudre aile à colèdune épée et an revers an faisemel, J'aver Hissorigion ROMANOM et dont le poids est de 1309-730 (=: 3 holt 107 gr., d'oprès Arneth, Spongsin, t. Il, p. 2, et d'après N. Seid 15 sholt 1; gr.,

1698",14 (== 60 onc. 2 den. Mus. Borgia, trouvé à Yelletri en même temps que le lingot qui porte la légende ROMANOM. Aveilino, loc. cit., p. 99).

1486",92 (Coli. Blacas.) (Voy. ee que j'en dis ci-dessus, p. 179, note, et Pl. III es IV. au III volume à l'explication des planches. B).

Trépied. B. Anere. — On en a trouvé près de Vicarello. Voy. le P. Marchi,
Acque Apollinari, p. tI.

1494\*,53 (Coll. Blacas. Seidl, Schwergeld, p. 64.) [Voy. ce que j'en dis Pt. 1 et it, au III volume à l'explication des planches, et el-dessus, p. 178, note 2. B].

t779,82 (= 6 one, 7 den. Mus. Kircher. Jadis dans la collection Puertas. Gennarelli, loc. cit., p. t6, 22, 76. Fragment.)

Amphore. B Lignes obliques. Fragment. Carelli, pl. XXXIX, n\*2.

Aigle sur un fondre. By Parazonium. Mionnet, Méd. rom., t. I, p. 1.

### Type Indetermine.

1467#,32 (= 51 one. 22 den. Mus. Kircher. Trouve près de Nereto dans la province de Teramo, Gennarelli, loc. cit., p. 16, 76, 110. Fragment dont il manque peut-être plus de la moitie (?).



### Acs grave de l'Italie centrale.

 Série de la tête de divinité coiffée du casque à tête d'oiseau.
 La première des quatre séries connexes (attribuée à Tibur ou à Préneste, ci-dessus, p. 186).

Six dunbles types sans légendes mais accompagnées sur tentes les pièces de aignes indiquant la valeor. (Mos. Kircher, cl. 1, pl. 1V.)

At.

Tête jeune coiffée du casque phrygien à lête d'olsean sur les deux faces. Pred mon, Grammes.

10 273,5 (Berlin),

- 10 272 (= 8 3/4 one, Pembroke, Ill. 122 = 9 onc. 5 dr. Gennarelli).
- 10 268 (= 9 onc. i dr. Gennarelli).
  - 9 1/2 260 (Berlin, Pinder, p. 92). 9 1/2 256,60 (Cab. de France).
- + 9 248 (= 8 onc. 18 den. Mus. Borgia, p. 100).

Semis

Tête casquée de Pallas des deux côtés.

- 11 1/2 158 (= 5 one, 14 den, Mus. Borgia).
  - 152 (= 5 onc. 3 dr. Gennarelli).
- 10 1/2 140 (= 41/2 one. Pembroke, 111, 123).
- 9 1/2 129 (= 5 onc. 19 car. Arigoni, t. I, pl. 13).
  - 125 (= 4 onc, 1/2 gros 10 gr. Montfaucon, Suppl., t. 111, pl. XLII). 124 (= 4 onc, 3 dr. Gennarelli).
- 9 120 (= 4 one. 2 dr. Zelada, Gennarelli).
- 8 1/2 113 (= 4 one. Zelada, manque dans Gennarelli).
   7 1/2 101 (= 4 one, 4 car, Arigoni, t. III, pl. 7).

Triens.

Foudre des deux côtés.

10 91 (= 2 one. 7 gros 54 gr. Cat. d'Ennery, p. 131).

Nons entendons par pird monétaire le pods en onces romaines de l'as anquel correspondent d'après leur poids les pièces citées. Les signes + et - mis devant un chiffre indiquent que ce poids est fort on faible | B.

Pied mon. Grammes. 90 (= 3 onc. + 1/2 den. Mus. Borgia). + 9 1/2 88 (MM. Rollin et Feuardent à Paris.)

9 1/2 88 (= 3 onc. 1 dr. Gennarelli). 85 (= 3 onc. Zelada, Gennarelli).

9 85,70 (Cab. de France).

83 (= 5 semione. 2 1/2 dr. poids danois, Ramus). 8 1/2 78 (= 3 onc. 15 car. Arigoni, t I, pl. 16).

- 7 1/2 66 (As de 7 onces, Passeri).

Quadrans. Main ouverte des deux côtés.

Sextant.

Coquille des deux côtés.

Once.

Osselet des deux côtés.

Semionee

Gland des deux côtés,

2. Série semblable à la première, avec une massue dans le champ sur les deux côtés. Seconde des quatre séries connexes (attribuée au même atelier que la première série, voy. ci-dessus, p. 186),

Sans légende. L'indication de la valeur se trouve sur toutes les pièces l'as excepté. (Mos. Kircher, el. I, pl. V).

Pied mon. Gram 280 (= 11 onc. 23 car. Arigoni, t. I, pl. 10). + 10

+ 9 1/2 265 (= 9 onc. 3 dr. Gennarelli).

9 1/2 259 (Coll. Blacas). 248 (Cabinet de France).

244 (= 8 onc. 15 den. Olivieri).

242 (= 9 onc. 90 car. Arigoni, t. I, pl. 11). 184 (= 0 onc. 12 den. Mus. Borgia, p. 100).

Semis.

- 10 1/2 147 (= 5 1/2 one. Riccio, Cat., p. 2). 10 1/2 145 (= 5 onc, 1 dr. Gennarelli).

- 10 1/2 140 (Cabinet de France).

- 10 1/2 140 (Coll. Blacas).

- 10 1/2 140 (= 5 1/4 onc. napolitaines, Riccio, (Monete di Lucera, cl. I, nº 2), le donne à tort comme nn semis de Luceria; = 4 onces 4 1/2 gros 6 gr. Montfancon, Suppl., t. III, pl. XLII).

rl X, 2,

Pl. VIII.

334 ANNEXE G.

10 138 (= 9 semione, 1 1/2 dr. polds danois, Ramus).

- 9 1.2 132 (= 9 loth de Cologne, collection Posern-Kiett).

  - 9 1/2 129 (M. Hoffmann à Paris).
- 9 1/2 129 (= 4 onc. 4 1/2 dr. Zelada; 4 onc. 5 dr. Gennarelli, la même pièce).
- 128 (= 4one, 4 dr. Zelada, manque dana Gennarelli).
- 125 (Cabinet de France, exemplaire usé). 125 (= 4 onc. 10 den. Mus. Borgia).
  - 124 (Berlin, exemplaire mai conservé).
  - 8 1 2 118 (= 4 onc. 4 1/2 den. Mus. Borgia).
- 8 1/2 117 (= 8 loth de Cologne, Barth; = 4 onc. 3 den. Olivieri).
- 8 1/2 114 (= 4 onc. 76 car. Arigoni, 1. lii, pi. 8; = 4 onc. 1 den. Olivieri).
- 109 (= 3 onc. 7 dr. Zelada, parmi les as, pl. XI, nº 2, Gennarelli).
- + 7 1/2 105 (= 4 onc. 24 car. Arigoni, 1. I, pl. 13).
  - 7 1/2 101 (= 3 onc. 14 den. Olivieri).

Triens.

Quadrans.

Sextans. Once.

3. Série des têtes de Mercure et de Janus. Troisième des quatre séries connexes (attribuée à Ardea, voy. ci-dessus, p. 185).

Les deux types de l'as sont nouveaux; ceux des sutres pièces sont les mêmes que dans les séries précédentes sur un des côtés des poèces et nouveaux sur l'autre. - Sans légende, mais avec indication de la valeur sur toutes les pièces. (Mns. Kircher, cl. I, pl. VI.)

As.

Tête de Mercure avec le casque allé. B Tête jeune de Janus imberbe.

Pied mon. Grammes.

- + 13 360 (= 12 onc. 18 den. Mus. Borgia, p. 100).
- 13 342,5 (Cabinet de France).
- 12 1/2 339 (= 12 onc. Gennarelli, deux exempl., Passeri, Mus. Pass., Oliv. Ce polds n'est pas indiqué dans Olivieri).
  - 12 1/2 339 (MM. Rollin et Feuardent, à Paris).
- 12 1/2 337 (= 13 u. 61 car. Arigoni, 1, Ili, pl. 4).
- 12 1 2 337 (M. Hoffmann, à Paris).
- 12 1/2 335 (= 10 onc. 7 1/2 gres, Montfaucon, Suppl., t. III, p. 111).
- +12333 (= 10 onc. 7 gros 14 gr., Cat. d'Ennery, p. 129).
  - 329 (= 11 one, 16 den. Mus. Borgis).

ANNEXE G. 335 325 (= 111/2 onc. Passeri, Mus. Passeri, Olivieri. Ce poids n'est 12 pas indiqué dans Olivieri). 12 323 (MM. Rollin et Feuardeni à Paris). - 12 321 (= 11 onc. 3 dr. Gennsrelli, deux exempl.). + 11 1/2 320 (= 18 loth 75 gr. Seidl, Schwergeld). + 11 1/2 319,75 (Berlin, Pinder, p. 92). + 11 1/2 318 (= 11 onc. 2 dr. Mus. Borgis, Zelada; ne se Irouve pas dana Gennareili (voy. plus haut); = 12 onc. 96 csr. Arigoni, 1. III, pl. 3; = 21 3/4 loth de Cologne el collection Posern-Klett.) - 11 i/2 314 (= 11 onc, 1 dr. Gennarelli). - 11 1/2 312 (MM. Rollin et Feuardent à Paris). - 11 1/2 311 (= 11 onc. Gennarelli). - 11 1/2 309 (Coll. Bineas). - 11 1/2 309 (= 12 onc. 45 car. Arigoni, t. l. pl. 9). ÷ 11 306 (= 10 onc, 20 den, Olivieri). + 11 304 (= 10 onc. 18 den. Olivieri). - 11 295 (= 11 onc. 109 car. Arigoni, t. l, pl. 10). + 10 279 (= 19 semione. Ramus). - 10 268 (= 9 onc. 12 den. Mus. Borgia). 254 (= 9 onc. Zelada) - 10 71/2 224 (= 7 onc. 22 den, Olivieri). Semis. Tête de Palias casquée. » Tête jeune avec une chevelure bouclée. 13 1/2 182 (= 10 ioth 97 gr. Seidi, loc. cit.). + 12 1/2 173 (= 6 one, 1 dr. Gennarelli). + 12 1/2 172,29 (Cabinet de France). 12 1/2 170 (= 6 onc. Zelada, le plus fort sur trois; deux exempl. dans Gennarelli). + 12 166,58 (Berlin; = 5 one. 31/2 gros 5 gr. Montfaucon, Suppl., 1. ltl, pl. XI.lt, nº 2, exemplaire endommage). + 12 166.50 (Cabinet de France). + 12166 (= 5 onc. 7 dr., deux exempl. Gennarelli, Mus. Borgia). 12 164 (= 5 onc. 6 1/2 dr. Zelada, le plus faible aur trois). 12 163 (M. Hoffmann). 12 162 (= 5 one, 6 dr. Gennarelli). 11 1/2 155 (= 5 onc, 12 den, Olivieri). 151 (= 6 onc. 5 car. Arigoni, t. 1, pl. 12). + 10 1/2 148 (= 10 1/8 loth, Barth, p. 13). + 10 1/2 147 (= 5 1/2 onc. Riccio, p. 2). 10 1/2 145 (= 5 onc. 1 dr. Gennarelli).

+ 10

10

139,4 (Berlin).

139 (= 9 semione, 1 1/2 dr. Ramus).
135 (Collection Blaces, exemplaire fatigue).

336

ANNEXE G.

Pied mon. Gram

9 1/2 132 (= 5 onc. 37 car. Arigoni, 1. 1, pl. 14). 128 (= 4 onc. 13 den. Mus. Borgia).

Triens.

Ph 1X. 2.

Foudre, 13 Dauphin.

Ouadrans.

Main ouverte. R Deux grains d'orge.

Sextans.

Coquille. 13 Caducee.

Once.

Osselet. B .

Semionce. Gland. B E.

Pl. X, 3

P1, 1X, 1.

4. Série des têtes de Mercure et de Janus, avec une faucille dans le champ du recers. Quatrième des quatre séries connexes (attribution incertaine).

Tous les types semblables à la série précèdente. - Sans légende; indication de la valeur sur toutes les pièces, excepté sur l'as. (Mes. Kircher, cl. I, pl. VII.)

At.

Pied mon. Grammes

10 1/2 288 (= 9 1/4 onc. Pembroke, Ill, 121). 10 1/2 284 (Mus. Thorwaldsen, p. 312).

277 (= 9 onc. 33 gr. Montfaucon, Suppl., t. III, pl. XLI, n\* 3).

276 (= 9 onces 22 grains, Cat. d'Ennery, p. 129). + 10

10 271 (= 8 onces 6 1/2 gros 24 grains, Montfaucon, loc. cil.). 10 269,50 (Cabinet de France). 268 (= 9 one, 4 dr. Gennarelli; = 15 loth 81 gr. Seidl, ce dernier - 10 Semir.

exemplaire = 9 onces 5 gros, polds de Nuremberg, d'après

Eckhel, Mus. Caes).

12 1/2 173 (Collection Blacas).

12 1/2 172 (= 6 onc. 2 den. Olivieri).

11 1/2 155 (= 5 one. 4 dr. Gennarelli). 153,2 (Berlin).

+ 11 151 (= 6 onc. 1 car. Arigoni, t. III, pl. 6).

+ 10 1/2 147 (= 51/2 onc. Riccio, Cat., p. 2). 10 1/2 145 (= 5 onc. 1 dr. Gennarelli).

Fred mon. Grammes

t0 1/2 t44 (= 280; Carelli, p. 6, nº 1)

10 1/2 143 (= 8 loth 47 gr. Seidl, loc. cit.) 10 1/2 141 (= 5 onc. Gennarelli).

- 10 1/2 139 (= 4 onc. 22 den. Olivieri). - 10 1/2 138 (= 7 loth 208 gr. Seldi, loc. cit.).

10 135 (= 7 loth 178 gr. Seldl, ibid.).

+ 9 1/2 132 (Berlin),

9 1/2 130 (= 5 onc. 27 car. Arigoni, t. 1, pl. 12; = 4 onc. 14 ou 15 scrip. Gori, Mus. Etr., t. 1, tab. 197, n° 9, t. II, p. 426). 9 1/2 129 (Berlin).

9 1/2 128 (= 4 onc. 13 den. Mus. Borgia).

9 127,20 (Cabinet de France).

+ 9 127 (= 4 one. 1 gros 21 gr. Cat. d'Ennery, p. 129).

9 120 (= 4 onc. 6 den. Olivieri; = 4 onc. 110 car. Arigoni, t. 111,

Triens.

Quadrans. Sextans.

Once.

 Série de la tête d'Apollon (attribuée à Formies, à Fondi ou à Fregellae, voy. ci-dessus, p. 186).

Six types doubles. — Sans légende; avec indication de la valeur sur toutes les pièces, excepté sur l'es. (Mns. Kircher, cl. I, pl. 1X.)

4.

Téte d'Apolion (des deux côtés de la pièce),

Fied men. Grammes.

† 2t 512 (== 18 onc. 4/10, Pembroke, III, 120. (Cette indication ne peut étre que le résultat d'une faute d'impression).

13 1/2 367 (= 13 onc. rom., Posseri, Mus. Pass.; = 13 onc. Gennarellt,

loc. cit.; Mus. Borgia).

13 1/2 366,5 (Berlin).

13 1/2 365 (= 25 loth, Barth, p. 12).

- 13 1/2 361 (= 13 1/2 one. Riccio, Cat., p. 2). - 13 350 (= 12 one. 3 dr. Gennarellt, loc. cit.).

- 13 311,50 (Cabinet de France). - 13 340 (= 19 loth 101 gr. Seidi. /

- 13 340 (= 19 loth 101 gr. Seldl, loc. cit.). - 13 339,50 (Cathret de France).

- 13 339 (= 11 onces 1/2 gros, Montfancon, Suppl., t. 111, pl. XLI).

- 12 1/2 337,6 (Berlin, Pinder, p. 93). -- 12 1/2 336 (= 13 one. 57 car. Arigoni, t. 1, pl. 9).

+ 12 331 (= 11 onc. 17 den. Mus. Borgia).

22

Pied mon. Grammes. 230 (= 13 one. 21 car. Arigoni, t. l, pl. 10). + 12

328 (= 11 onc. 5 dr. Gennarelli, loc. cit.). 12 221 (= 21 semione, 3 1/2 dr. poids danois, Ramus). - 12

11 1/2 318 (= 11 one. 2 dr. Zelada, le plus fort sur six; deux exempl., Gennarelli; = 12 one. 95 car. Arigoni, t. III, pl. 3).

11 1/2 316 (= 11 onc. 4 1/2 den. Mus. Borgia). 11 1/2 313 (Coll. Blacas).

- 11 1/2 311 (MM, Rollin et Feuardent, à Paris).

- 11 1/2 311 (= 11 onc. Zelada, p. 23, le donne comme un semis).

307 (= 10 one, 7 dr. Gennarelli, loc. cit.) 4 11

304 (M. Hoffmann, à Paris) 11

11 300 (= 10 one, 5 dr. Gennarelli, loc. eit.). 296 (= 10 onc. 1] den. Olivieri). + 11

295 (MM. Rollin et Feuardeut, à Paris). - 11

293 (= 10 one. 3 dr. Gennarelli). - 11

+ 10 1/2 290 (= 10 one. 2 dr. Gennarelli). 10 1/2 287 (= 10 onc. 4 den. Mus. Borgin; = 10 3/4 onc. Riccio, Cat., p. 2. d'un autre style que le plus fort appartenant à la

même collection, cité plus haut).

10 1/2 285 (MM. Rollin et Feuardent, à Paris). - to 1/2 283 (= 10 onc. Zelada, le plus faible sur six; Passeri, Mus. Pass.).

# Semis. Pégase volani (des deux côlés de la pièce).

13 1/2 185 (= 12 semione. 2 t/2 dr. poids danois, Ramus).

13 1/2 184 (As de 13 onces romaines nouvelles, Passeri).

13 177 (Berlin). 12 1/2 170 (= 6 one. rom. Zeiada, le plus fort sur cinq; deux exem-

plaires, Gennarelli). 12 1/2 170 (Coll. Blacas).

169 (Cabinet de France). + 12 167 (= 11 semione, 1 1/2 dr. poids danois, Ramus; = 9 loth + 12

12

138 gr. Seidl, /oc. cit.). 164 (Berlin). 12 163 (== 6 one. 72 car. Arigoni, t. 1, pl. 14; = 5 one. 2 gros

42 gr. Cat. d'Ennery, p. 129). 162 (= 5 onc. 6 dr. Gennarelli).

12 12 160,5 (Berlin, Pinder, p. 93). 160 (= 6 onc. 55 car. Arigoni, t. 1, pl. 14; = 6 onc. Riccio, \_ 12

Cat., p. 2). 159 (Mus. Thorwaldsen, p. 313; = 5 onc. 2 dr. 45 gr. de Nurem-- 12 berg, Eckhel, Mus. Caes; = 9 loth 25 gr. Seidl, loc. cit., le même exemplaire).

11 1/2 158 (MM. Rollin et Feuardent, exemplaire endommage).

11 1/2 156 (= 5 onc. Pembroke, III, 122; = 8 loth 213 gr. Scidi).

Pied mon. Grammes.

- 11 1/2 155 (= 5 onc. 12 den. Olivieri; = 5 onc. 4 dr. Gennareili).

   11 152 (= 5 onc. 3 dr. Gennareili, Mus. Borgia).
  - 11 ISI (= 5 one. 8 dr. Mus. Borgia).
  - 11 150 (= 10 semione f dr. polds danois Ramus; = 8 loth 137 gr. Seidl).
  - 11 150 (MM. Rollin et Feuardent). -
- + 10 1/2 147 (= 5 1/2 one. Riccio, Cat., p. 2).
- 10 1/2 141 (= 5 one. 91 car. Arigoni, t. l, pl. 12; rangé avec les as de 10 onc. dans Passeri, Mus. Pass., Olivieri; = 5 onc. Gennarelli, loc. cir.).
- + 10 138 (= 5 one. 72 car. Arigoni, t. III, pl. 8; = 4 one. 7 dr. Ze
  - lada, le plus faible sur einq, Gennarelli, loc. cil.).

    10 136 (= 5 onc. 60 car. Arigoni, 1. l., pl. 14).
  - 10 134 (= 4 one. 6 dr. Gennareill, loc. cit.).
  - 91/2 130 (= 7 loth 105 gr. Seldl, loc. cil.).

### Triens.

Tête de cheval (des deux côlés de la pièce).

Pl. IX, 8.

Quadrans.

Sanglier courant (des deux eôtés de la pièce).

Sextans.

Tête d'un homme jeune, cotifée d'un honnel pointu (des deux côtés

de la pièce).

Once.

Grain d'orge (des deux côlés de la pièce.)

6. Série de la roue (attribuée à Albe sur le lac Fucin,
voy. ci dessus, p. 187).

Une rene à six rayons se voit constamment d'un côté; le type de l'autre diffère pour chacune des pièces de la série. — Sans légende; avec indication de la valeer sur toutes les pièces, excepté quelquefors sur le sextans. (Mus. Kircher, cl. 1, pl. VIII.)

Dupondius.

Roue. B' Tête de divinité avec le casque ferminé en bec d'oiseau. Piet mon. Grammes.

- 111/2 622 (= 22 onc. romaines, Zelada, Gennarelli).

+ 11 610 (= 24 onc. 45 car. Arigent, t. IV, pl. 1).
- 11 599 (Coll. Blacas),

+ 10 583 (= 20 one. 15 den. Mus. Borgia).

+ 10 581 (= 18 one, 7 gros 62 gr. Cat. d'Ennery, p. 128). + 10 580 (Cabinet de France).

Thomas In Google

10 557 (MM. Rollin et Feuardent, à Paris)

- 10 521 (= 30 toth 30 gr. Seidl, Schwergeld).

As.

# Les mêmes types que le Dupondius.

- 11 297 (= 10 1/2 onc. Passeri, Mus. Pass.).

10 1/2 286 (== 10 onc. 3 den. Olivieri). + 10 280 (Cabinel de France).

+ 10 279 (= 9 one, 7 dr. Gennarelli, loc. cit.).

278 (MM. Rollin et Feuardent, à Paris).
 272 (= 9 onc. 5 dr. Gennarelli).

10 272 (= 9 onc. 5 - 10 269,4 (Berlin).

- 10 268 (Cabinet de France).

- 10 268 (= 9 onc. 4 dr. Gennarelli). - 10 266 (= 10 onc. 85 car. Arigoni, 1. I, pl. 11).

- 10 266 (= 10 onc. 85 car. Arigoni, 1. 1, pi. 1 - 9 1/2 256 (= 9 onc. 1 den. Olivieri).

- 9 1/2 254 (= 9 one, rom., Passeri, Mus. Pass., et dans le Musée de Coll. Rom., le plus faible sur trois).

9 247 (= 8 one. 18 den. Mus. Borgia).

# Semis. Roue. E Taureau au galop

162 (= 5 one. 6 dr. Gennarelli, loc. cit.).

11 1/2 158 (Cabinet de France).
11 152 (= 5 one, 3 dr. Zelada, Gennarelli).

152 (= 5 one, 3 dr. Zelada, Gennarelli).
 11 143 (Coll. Blacas).

10 1/2 141 (5 onc. Passeri, pl. Vill. Mus. Pass.).

-- 10 1/2 140 (= 4 1/2 onc. Pembroke, Ill, 123).

10 135 (= 9 1/4 loth, Coll. Posern-Kiett; = 2624 Carelli, p. 6, n° 4;

= 7 loth 172 gr. Seidl).
- 10 124 (As de 9 1/2 onc. Passeri, Mus. Pass.; = 4 onc. 6 dr. Zelada,

Gennarelli).
- 10 133 (= 9 1/8 loth, Barth).

10 133 (MM. Rollin et Feuardent, à Paris).
 9 1/2 128 (= 4 onc. 12 den. Olivieri; = 4 onc. 4 dr. Gennarelli, loc. cit.).
 9 1/2 121 (= 4 3/4 onc. Ricclo, Cat., p. 2).

9 126 (= 7 loth 45 gr. Seldl, loc. cit.).

9 118 (= 4 onc. 4 den. Mus. Borgia). 9 115 (= 4 onc. 1 1/2 den. Mus. Borgia).

Triens.

Roue, 8 Cheval au galop,

Pl. X, nº 1.

Owadrans.

Roue. B Chien courant. (Cf. Gennarell, loc. cit., p. 22.)

Sextans. Roue. B' Tortue.

L'once manque.

7. Série du vase (attribution incertaine).

Le vase se trouve constamment d'un côté; les types du revers varient. - Sans légende; avec indication de la valeur sur tontes les pièces de la série, excepté sur l'as. (Mus-Kircher, el. I, pl. X ) A1.

Vasc. B Tête casquée de Pallas.

Pied mon. Gram

+ 11 207 (Cabinel de France).

- tı 292 (= 16 ioth 16i gr. Seidi, Schwergeld).

Semis? Triens? D'après le P. Marchi, leurs types scraient semblables à ceiui de l'as (?).

Quadrans.

Vase. N Casque. (D'après Seidi, un dauphin.)

81 (= 2 onc. 7 dr. Gennarelli).

11 1/2 80,20 (Cabinet de France).

11 1/2 79 (= 4 jolh 121 gr. Seidh. - 11 1/2 78 (= 2 onc. 6 dr. Gennarelii).

+ 11 77 (= 5 semionc. 1 dr. polds danois, Ramus).

+ 11 76 (= 2 onc. 5 1/2 dr. Zelada). 11 75,9 (Coli. Blaces).

10

- 11 74 (= 2 onc. 5 dr. Zelada).

68 (= 4 semione, 2 1/2 dr. Ramus). Les deux exemplaires cités par Zelada sont probablement les mêmes que ceux donnés par Gennarelli.

Sextans.

Vase. B' Coquille.

Pied mon 10

47 (Coll. Blacas). 46 (= 1 onc. 5 dr. Gennarelii).

> Once. Vase & Massue.

# 8. As, semis el quincunz isolés.

# a) As (Mus. Kircher, Incertaines, pl. 1V, B, nº 4).

# Tête d'Hercule jeune. 13 Tête de griffon.

### 303 (= 10 one. 17 den. Mus. Borgia: = 9 3/4 one. - Car ii faut 11

sans doute lire ainsi au lieu de 19 3/4. -- Pembroke, III, 120). 283 (= 10 onc. Mus. Borgin).

# As (Mus. Kircher, cl. 1, pi. X1).

Tête de lion avec une épée dans la gueule. 8 Tête de cheval.

- 11 297 (= 10 onc. 4 dr. Gennarelli; pent-être le même exemplaire que donne Zelada ?).

- 11 292,50 (Cabinet de France). - 11

292 (= 9 4/t0 one. Pembroke, III, 12t). - 11 292 (Coll. Blacas).

-11290 (= 10 onc. 6 den. Mus. Borgin), 10 1/2 286 (= 10 onc, 1 dr. Zelada).

- 10 1/2 283 (= 10 onc. Passeri, pl. VIII, Mus. Pass.). + 10

280 (M. Hoffmann & Paris). 248 (= 8 one. 18 den. Olivieri).

# c) Ac.

Tête de Jupiter. B' Aigle enlevant un poisson; dans le champ un monogramme (1).

Acheté par le Musée Kircher depuis la publication de l'Aca grare, Gennarelli, loc. cit. p. 23. 1

# d) Semis (Mus. Kircher, cl. I, pi. Xi).

Vase à deux anses n' Sanglier.

Pied mou. Grama 13

177 (= 6 onc. 6 den. Mus. Borgia). 12 163 (Cabinet de France). - 12

161 (= 6 onc. 60 car. Arigoni, t. 111, pl. 3). 11 150 (Coll. Bfacas).

134 (= 4 onc. 0 dr. Zelada, Gennarelii). 9 1/2 131 (= 4 onc. 5 dr. Gennsrelli).

<sup>(1)</sup> D'après le P. Garrucci, (Anneles de l'Inst. arch., 1860, p. 242), on lirait du côté de la tête I-s lettres LT, et da côté de l'aigle R.

e) Semis (Mus. Kircher, Incertaines, pt. 1, nº 2).

# Téte de taureau. R' Proue de navire.

Pied mon. Grammes, 12 1/2 168 (Coll. Blacas).

12 1/2 168 (Coll. Biacas).

11 1/2 158 (= 5 onc. 14 den. Mus. Borgla). 10 1/2 145 (= 5 onc. 1 dr. Gennarelli, p. 74).

- 10 131 (= 4 onc. 15 den. Mus. Borgia).

9 1/2 128,5 (Berlin, mauvaise conservation).
 9 1/2 128 (= 4 onc. 4 dr. Zelada, d'après Gennarelli, 121 gr. = 4 onc.

 9 1/2 128 (= 4 onc. 4 dr. Zelada, d'après Gennarelli, 131 gr. = 4 onc. 5 dr.).

f) Semis (Mus. Kircher, Incertaines, pl. II, nº 1).

Tête jeune diadémée. nº Grain d'orge, quelque sois un caducée dans le champ. Pied mon. Grammes.

- 12 1/2 170 (= 6 onc. Zelada [sans caducée], Gennarelli).

- 12 161,50 (Cabinel de France).
- 9 1/2 129,36 (Coll. Blacas [sans caducée]).

a) Duincunx.

Téte barbue diadémée. 8 Bouclier.

— 12 131 (Plus de 5 onces napol., Riccio, Mon. delle famiglie, pl. LXIX, p. 252; Mionnei, Médailles romaines, 1. Î, p. 7, 2° éd.).
Il existo également un certain nombre de quadrans, de sextans et d'unces isolés dont

Il esiste également un cristin nombre de quadrans, de sextans et d'acces siolés dont notes ne donnome in la description, ni le poids. M. Mommann ne donne ne gidenta le poids des piècre divisionnaires que lorsque cels peut être mile pour fiter le pied monétaire des séries par suite de l'absence ou de l'insessifiance des principales; il était donc superfin d'entre dans lonce ses détaits pour des pièces isolées et non encore classées. B.

### Н

### Monnaies de Luceria.

I" SÉRIE. Pièces coulées du système libral.

Légendes rares et sur les as seulement. (Mos. Kircher, cl. V., pl. 1, A.) (Gi-desses pages 188 et snivantes.)

As.

a) Sans légende. Téte d'Hercule avec la peau de lion et la massue.
 b) Téte de cheval bridée; sans indication de la valeur.

Fied mon. Grammes.

— 12 1/2 341 (= 12 3/4 onces napol., Coll. de M. Errico Cenni, Fiorelli,

Anneli di numismatica, I. II, pl. VII).

P1, X1

344

### ANNEXE H.

- 12 1/2 340 (Coll. Blacas).

- -11294 (= 11 onces napol. Trouvé en Apulle, collection de M. Ricclo. Riccio, Le Monete attribuite alla Zecca di Luceria, p. 11, Cf. Mus. Kircher, p. 116).
  - b) L et L-PVLIO-L-F-C-MODIO-CN-F, Téle laurée d'Apollon. n Cheval au galop, au - dessus tine étoile. Sans indication de la valeur.
- Pied mon. Grammes
- 307 (= 88 ducats de Hongrie, Wiczny, Mus. Hedervar., t. 1, + 11 nº 901, pl. 11, nº 42).
- 11 294 (= 11 one. nap.; jadis dans la collection Lombardi, à Lucera, Bull. de l'Inst. arch., 1847, p. 159. - Riccio, Mon. di città, p. 29; Cat., p. 26 bis).
- PI, XII. c) Quelquefoia & et SE-POS-P-BAB (Minervini, Osserv. numism., p. 101), plus ordinairement sans légende, indication de la valeur 1. Tête aurie d'Apollon. R' Coq.
  - Pied mon. Grammes. 294 (= 11 onc., Minervini, loc. cit., avec légende). - 11
    - 241 (= 9 one , Minarvini , loc. cit., deux exemplaires, sans lé-
    - 8 1/2 234 (M. Hoffmann à Paris, sans légende).
    - 219 (Cabinet de France, saus légende). 8
    - 8 219 (= 7 onc. 6 dr. Zelada, Gennarelli, sans légende). 8 217 (Cabinet de France, sans legende).
    - 217 (= 7 onc. 50 gr. Cat. d'Ennery, (C'est probablement la p. 132, sans légende). même pièce.
    - 214 (= 8 one. 75 car. Arigoni, t. l, pl. 11, sans legende).
    - + 7 1/2 207 (= 7 2/4 one., Riccio, Cat., p. 2, sans légende).
      - 202 (Coll. Blacas, sans légende).

### Ouincunz. Croix oblique (des deux cútés de la pièce).

Pl. X111, a\* 2. 10 114 (= 4 1/4 onc. napol. Riccio, Zecca di Luceria, cl. 1, nº 3).

Triens.

Foudre. N Massue.

- 15 137 (Cabinet de France).
- 13 119,40 (Coll. Blacas).
- + 12 114 (= 41/4 once nap., Riccio, loc. cit., cl. 1, nº 4; 4 onces, le même pièce, Mon. di città, p. 30).
  - 11 100.8 (Berlin).
  - 10 92 (= 5 loth 56 gr. Seidl).
  - 9 1/2 88 (= 3 onc. 74. car Arigoni, j. i, pl. 16).
  - 82 /= 1594 Carelli, p. 6, nº 13).

### Owadrans.

Étoile à six rayons. N Dauphin.

Pied mon. 87 (= 3 1/4 onc. Riccio, Mon. di Luceria, cl. I, nº 5).

121/2 12 85 (= 3 one, Gennarelli). 84.5 (Berlin). + 12

# Sezians.

# Coquille, 1 Osselet.

16 71 (= 22/3 one, nap. Ricclo, loc. cit., cl. I, nº 6).

13 60 (= 21/4 one. nap. Riccio, loc. cit., cl. I, nº 6).

Ces deux exemplaires offrent le poids le plus fort et le poids le plus faible, il en caiste on grand nombre d'un poids intermédiaire.

> Once. 1. Grenouille. 1) Fer de lance.

13 20 (= 1 once 4 trapp. Riccio, cl. I, p. 13).

2. Grenonille. B Enl de blé.

+ 13 1/2 32 (= 1 onc. 1 dr. Zelada, des onces, pl. l. nº 8). + 12 28 (= 1 one, 2 trapp. Riccio, loc. cit., cl. I, nº 7).

3. Le type n'est pas indiqué.

+ 1535 (= 1 onc. 2 dr. Gennarelli).

> Semionce. Croissant, N Polype, (?)

+ 15 1/2 18 (= 2/3 one, Ricelo, loc. cit., cl. I, nº 8).

Poids mouen de dix-sept pièces conservées au Musée Kircher. (Genuarelli, loc. cit., Specchio, p. 74).

Maximum. 362 gr. (= 12 onc. 19 den.) Pied monét. - 13 1/2. Polds moyen. 338 (= 11 onc. 23 den.) = - 12 1/2. Minimum. 306 (= 10 onc. 2 den.)

II SÉRIE. Pièces coulées du système triental (ou des quatre onces).

Avec l'initiale . Les types sont les mêmes que dans la première série. (Mus. Kircher, cl. V, pl. I, s.)

### Az.

### Pi. XIII. n\* 1. + 3 84.89 (= 3 onc. 55 car, Arigoni, t. III. pl. 10).

- 3 80.19 (= 3 onc. nap. Ricclo, toc. cit., cl. li, po 1).
  - 3 79,19 (= 2 onc. 61/2 dr. Zelada ; 2 onc. 6 dr., d'après Gennarelli).
  - 3 16 (Coll. Blacas).
  - + 2 1/2 74,18 (= 2 onc. 5 dr. Gennarelli).
  - + 2 1/2 73,5 (M. Hoffmann).
  - + 2 1/2 73,7 (Berlin, exempl. use). 2 1/3 71 (Cabinet de France).

# 2 1/2 62,9 (Berlin, exempl. use).

# Quincunz.

- 4 43 (Coll. Blacas).
- 3 1/2 40,5 (Berlin).
  3 1/2 40,10 (= 11/2 one. nap. Riccio, loc. cit., cl. II, nº 3; 1 1/4 one. le même, Mon. di città, p. 31).
  - 3 1/2 40 (Cabinet de France).
- 3 1/2 38,85 (= 1 one. 3 dr. Zelada; deux exemplaires, Genuarelli).
  3 36,25 (= 1 one, 64 car. Arigoni, t. Ill, pl. 10).
- 3 36.25 (= 1 or 3 35,8 (Berlin).
- 3 35,33 (= 1 onc. 2 dr. Mus. Borgia, p. 106).
- 3 33.5 (Berlin).
- 2 1/2 30 (Coll. Blacas).

### Triens

- 4 37 (Coll. Blaces).
- 4 36,3 (Berlin).
  - 3 1/2 32,08 (= 1 onc. 6 trapp. Riccio, toc. cit., cl. 11, nº 4; le plus
    - fort sur dlx exemplaires).
  - 3 1/2 32,40 (Cabinet de France). 3 1/2 31,79 (= 1 onc, 1 dr. Mus. Borgis).
- 3 1/2 31,4 (Berlin).
- 3 29.50 (Cabinet de France).
- 3 28,26 (= 1 onc. Gennarelli).
- 3 25,5 (Musce Thorwaldsen, p. 318).
- + 2 1/2 24,73 (= 7 dr. Gennarelli).

#### Quadrans (étoile à huit rayons).

- Piel mon. Gramm
- 27,50 (Cabinet de France). + 3 1/2 25,45 (= 1 loth 109 gr. Seldl).
- + 3 1/2 24,13 (= 7 dr. Gennarelli).
- + 3 1/2 24 (Coll. Blacas).
- 3
- 21,20 (= 6 dr. Gennarelli).
  - 20,05 (= 3/4 onc. Riccio, loc. cit., el. 11, nº. 5).
  - 2 1/2 17.66 (= 5 dr. Gennarelli).

### Sextans.

- 20 (Coll. Blacas).
- 4 1/2 21,38 (= 1 one. moins 6 trapp. Riccio, loc. cit., cl. II, nº 6;
- 1/2 one., le même, Cat., p. 26 quater).
- 17,66 (= 5 dr., deux exemplaires, Gennarelli).
- 17,50 (Cabinel de France). 14,13 (= 4 dr. Gennarelli).

# Once.

#### 1. Grenouille, n Fer de lance,

- 11,58 (= 1/2 one. moins 2 trapp. Riccio, loc. cit., p. 151 [1/2 onc., le même, Mon. di città, p. 31]].
  - 2. Grenouille. R Epi de blé.
- 11,58 (= 1/2 onc. moins 2 trapp. Riccio, loc. cit., cl. II, nº 7).
- 4 1/2 10,6 (= 3 dr. rom. Passeri, Paralip., pl. VIII).
- 4 1/2 10,57 (= 115 gr. Seldi).
- +9 (Coll. Blacas). 9 (Cabinel de France).

3

#### 3. Sans indication de lype.

## 4 1/2 10,6 (= 3 dr. Gennarelli).

#### Semionce.

- 7,07 (= 2 dr. Gennarelli).
  - 6.68 (= 1/4 ouc. Riccio, loc. cit., cl. 11, nº 8). 3.53 (= 1 dr. Gennarelli).

#### Poids moven des quarante-deux pièces conservées au Musée Kircher. (Gennarelli, Specchio, p. 74).

| Maximum.     | 97,74 gr. | (= | 3 onc. | 11 den.) | Pled monéi. | + + 1/2. |
|--------------|-----------|----|--------|----------|-------------|----------|
| Polds moyen. | 75,37     | (= | 2 one. | 16 den.) |             | - 3.     |
|              |           |    |        |          |             |          |

HI<sup>\*</sup> SÉRIE. Pièces frappées, système seztantaire (ou des deux onces).

Avec la légende LOVCERI. Les types sont empruntés aux séries précédentes, sentement ils sont plus complets.

#### Ouincunz.

## Tête casquée de Pallas. 13 Roue.

Pi. XIII, nº 4. + 1 1/2 17,66 (= 5 dr. Zelada, Acs grave, p. 25).

46 (Coll. Biacas). 15.40 (= 300 Carelli, pl. LXXXVIII, n° 1).

15.15 (= 1/2 onc. 2 trapp. Riccio, loc. cit., cl. 111, nº 1).

14,38 (= 222 gr, angl. Pembroke, III, 128). 14.34 (= 270 Cat. d'Ennery, p. 130).

13,45 (= 270 Car. a Ennery, p. 130).

10,10 (= 58 car. Arigoni, t. I, pl. 9; exempl. en mauvais état).

# Triens. Tête d'Hercule, N Maesue, arc et carquois.

1 1/2 13,37 (= 1/2 onc. Riccio, loc. cit., cl. III, n° 2). 12,63 (= 252 Carelli, pl. LXXXVIII, n° 2). 12,4 (Berlin, Pinder, p. 9).

+11 (Coil. Biacas). - 1 10;46 (= 60 car. Arigoni, t. l, pl. 9).

Une pièce semblable, sans indication de la valeur et avec l'inscription LOYKDEI, a été publiée par Avellino (Bull. Nep., t. I. p. 129, pl. VIII, n° 3); elle pèse 16",01 (1/2 onc. 3 trapp.). Si était un triens, elle ré,ondrait à un as ne peaant pas tout à fait 2 oques.

#### Quadrans.

## Tôte de Neplune, R. Dauphin, trideni.

Pied mon. Grammes. 1 1/2 10 (Coll. Blacas).

- 1 1/2 9,39 (= 183 Carelli, pl. LXXXVIII, n\* 3). 8,91 (= 1/3 onc. Riccio, loc cit., cl. III, n\* 3).

+ 1 8,57 (= 167 Carelli).

# Sextans. Tête voilée de Cérès ou de Vénus. B. Coquille.

1 1/2 6,93 (= 135 Garelli, pl. LXXXVIII, n° 4), 6,68 (= 1/4 one: Riccio, loc. cit., cl. 111, n° 4).

#### ANNEXE 1.

Once

Téte d'Apollen, 3 Grenouille.

Pied mon. Grammes, 2 4,45 (= 5 trapp. Ricelo, el. III, nº 5).

1 1/2 3,13 (= 61, Carelli, pl. LXXXVIII, n° 5). 3,03 (= 59, Carelli, ibid.).

Semionce? sans Indication de valeur.

a) Têtes des Dioscures. 3 FOYCERI. Les Chevaux des Dioscures (Riccio, ci. III, u° 6).

1,96 (= 2 trapp. 4 ac. Riccie, Mon. di città, p. 26).

b) Téte de Diane. 19 LOVCERI. Croissant.

2,23 (= 2 1/2 trapp. Riccio, Mon. di Luceria, cl. 111, nº 1)

#### Ι

#### Monnales de Venusia.

Ir série. Pièces coulées du système libral,

Catte strie a pour type d'un chié la partie astirieure d'un anglier, et un retres du type diven, elle ai pa lier résoine que nicemant et a été attribulé à Vennia, autout à cause de su provenance (Arciliao, Baller, Ney., t. II, p. 34; t. III, p. 30; cette attribulion en termes confirmé par la seminere que l'en verze de-leaces et qui a pour type une tite de anglier avec le monogramme . E. A part cette desti-once, la série na tana ligne.

Az.

a) Partie antérieure d'un sanglier. 19 Tête d'Hercule, saus indication de valeur.

- 12 321 (= 12 one. nap. Riccio, Mon. di famigl., p. 218).

6) Riecho (Mon. de fomigle, p. 251, nº 5), décrit un autre as syant pour type la têle eu la partie antérieure d'un sanglier. B) Une têle de chien lévrier et portant des deux côtés le signe 1; cette pièce se trouve au Musée Bourbon; une pièce semblaide (trei-grande, mais sans 1a marque l, a dée publied dans le recetti de Carelli, pl. XLV, n° 2, el par Aveillion.

Bull. Nap., 1 li, p. 34, pl. II, fig. 6; clie a été trouvée dans l'amphithélire de Venosa; son polds ne nous est pas connu. Pied mon. Grammes.

12 1/2 338 (Coll. Blacss) (1). rs. xiv.

Ouincunx.

Tête de Pallas. 8 Chouette. (Cf. ci-dessous le sextans de la quatrième série attribuce à Teaté par M. Riccio.)

Pied mon. Gran 9 1/2 107 (= 4 onc. nap. Riccio, Mon. di famiol., p. 248).

Triens.

Demi-téle de sangijer. R Lyre. (Mus. Kircher, Incertaines, pl. 11, p. 5).

Fied mon. Grammer

11 1/2 104 (= 3 onc, 18 den. Mus. Borgia).

11 99 (M. Hoffmann). 11

90 (= 3 onc. 4 dr. Zelada; d'après Gennarelli, p. 75; 3 onc. 5 dr. = 102 gr.).

10 1/2 95 (= 3 onc. 8 1/2 den. Mus. Borgia). 94 (Berlin).

+ 10

92 (Cabinel de France). 10

- 10 90 (= 1750 Carelli, sous le nom de Camars, Descr., nº 3, pl. Ll,

- 10 80 (= 5 loth 27 gr. Seidl, Schwergeld).

9 1/2 88 (= 3 onc. 72 car. Arigoni, 1. 111, pl. 16).

9 1/2 86 (= 5 semione, 3 1/2 dr. poids danois, Ramus). 9 1/2 84 (Coll. Biacas, exemplaire très usé).

Quadrans.

Partie autérieure d'un sangiler. 8 Tête d'Hercule.

8 54.35 (= 2 one, 1 Irapp, Bull. Nap., 1. 11, p. 34, pl. 11, nº 10). Seztans.

Tête de sanglier, R Chouette, (Mus. Kircher, Incertaines, pl. II. p. 7).

Pied mon. Grammes 13 59 (= 2 onc. 21/2 den. rom.; fruste. Capranesi, Ann. de l'Inst.

arch., 1840, pl. Q, nº 1). - 11 49 (= 960, Carelli décrif cette pièce à l'article Camars comme

once, (Vover sa planche Ll, nº 1). \_ 11 48 (= 2 loth 185 gr. Seidl, loc. cit.).

40 (= 1 onc. 83 car. Arigonl, t. 111, pl. 15). + 8 1/2 28 (= 1 opc. Gennarelli, p. 75).

8 34 (Cabinet de France).

+ 6

(i) Les dersins donnés par Riccio et par Carelli sont trop imparfaits pour pouvoir sporicier exactement le type du revers; la pièce toute semblable de ma collection a poer type do revers one tite de loup, verez pt. XIV. B.

Once.

Croissant. 3 Croissant; dans le champ un globule (Carelli, pl. LXXXIX, no 15, d'après Florelli, Monete ined., pl. 1, nº 6), le poids nous est inconnu.

Il n'a pas été possible jusqu'ici de classer les autres mennaies coulées de Vennsia. Nons réquissons ici quelques données qui na suffisent pas pour indiquer le pied monétaire.

1º Sans Indication do la valeur. Trois croissants. 8 Coquille.

s) Sans ligende (Bullet. Nop., t. Ii, p. 35, pl. II, n° t. — Mos. Kircher, Incortaines.
 grammes.

101,50 (Cabinet de France).

101 (= 3 one. 2 gros 32 gr., Cat. Probabloment is memo pièce.

94 (= 3 1/2 one, nap. Ricelo, Mon. di famigl., p. 248). 84 (= 3 1/8 one, nap. Bull, Nap., i. II, p. 35).

b) Avec le monogramme E (Bullet. Nep., t. 11, p. 25, pl. i1, n° 2.

45 (= 1 2/3 onc. nap. Bull. Nap., loc. cit.).

36 (= 2 loth 16 gr. Seldl).

33 (Coll. Blacas, exemplaire usé).

Sor one autre pièce ou voit un croissant et an-dessus un globule (†) (Bullet. Nep., loc. cis).

21 (Cablinet de France).

2º Sans indication de valeur. Trois croissants. B Dauphin.

80 (= 3 onc. nap. Riccio, Mon. di famigl., p. 248).

3º Dauphin (des deux côtés de la pièce).

Quadrans. (Bull, Nap., 1, 11, p. 35).

Sextans. (Carelli, pl. XXIX, p. 12; Gennarelli, toc. cit., p. 22-55; n'a pas été pesé).

56 gr. (Coll. Blacas).
(Sans indication de valeur, et d'un module moitié moins grand

que lo quadrans. Bull. Nap., loc. cit., p. 55; nous n'en connaissons pas lo poids).

b) Avec le monogramme E.

Quadrans. (L'aes grave del Mus. Kirch., p. 117, n'a pas été pesé).

(= 25 gr, Coll. Blacas).
 (= 22 gr, Cabinet de Franco.

Sexians. (Mus. Kircher, Incertaines, pl. 111, fig. 3,—Bull. Nap., t. 11, p. 24; n'a pas été pesé).

Le P. Marchi (cité par Gennarelli, for. cit., p. 22, 35) fait observer que le sextens sans légende est vis 4-vis du sextens avec la légrade **É** dans les mêmes proportions de dimension et de poids que le sextans de la série librale de Luccris vis-1-vis du sextans de la série de quatre onces. Ile série. Pièces frappées du système triental.

Le quadrans estas légende, le sextane et les autres pièces an-dessons, avec le monogramme VE. Les trois principales puèces de cetts série manquent; il est probable qu'elles étaient conlèrs et qu'elles se tronvent confondnes avec celles qui ont été décrites cidessus.

## Quadrant

Trois croissants, Trois étolies. Un point. B Tête de Jupiter. Pied mon. Grammes.

Pl. XV. nº 4 2 1/2 17,29 (= 337 Carelii, aux monuales de Vélia, Descr., nº 170, pl. LXXXIX, p- 6).

Seztans.

nº 174, pl. LXXXIX,

Tête de Pallas. 3 Deux dauphing 3.

+ 2 1/2 12.4 (Berlin). 12,11 (= 236 Carelli, mon. de Vélla . Descr. . nº 9).

Pied mon. Grammes. 2 1/2 11,65 (= 227 Carelli, mon. de Vella, Descr., nº 173). 10.5 (Berlin).

9,59 (= 55 Arigoni, t. I, pl. 11).

Hercule portant la massue. B Lion avec un thyrse sur l'épaule .

6,57 (= 128 Carelli, mon. de Vélla, Descr., nº 179, pl. LXXXIX. n\* 11). 6,5 (Berlin, à fleur de coin).

4,62 (= 87 grains, Cat. d'Ennery, p. 106).

Semionce.

Tête de sanglier X. 8 Chouette sur un rameau d'olivier VE.

2,75 (Berlin, Cf. Bull, Nap., t. II, p. 34, pl. II, nº 8). 1.64 (= 25.3 Num, Chronicle, 1, IV, p. 128).

IIIº SÉRIE. Pièces frappées des systèmes seztantaire et oncial.

Toutes les pièces sont marquées du monogramme E, et présentent besucoup d'analogie avec la série de Téaté (voyes ci-dessous).

N(ummi) II.

Buste d'Hercule tenant la massue sur l'épaule VE, N.II. B Les Dioscures à cheval CAQ.

47.40 (Coll. Blacas, exemplaire up peu fitigué). Pl. XV. n+ 1.

41.85 (Vienne, Carelli, pl. LXXXIX, nº 1. - Bull, Nop., t. II, p. 37, pl. II, nº 11).

#### N(ummus) L.

## Tête de Bacchus. 8 Feinme assise tenant un thyrse.

Pl. XV, a+ f.

| 23,56 | (= 654 Carelli, aux moon                                            |
|-------|---------------------------------------------------------------------|
|       | Vella, Descr., nº 177).<br>(= 593 Carelli, ib., nº 178<br>(Berlin). |

Grammes.

26.2 (Berlin).

25,10 (Cabinet de France).

(Pour les types, voyez Carelli, pl. LXXXIX,

Monn. de Venusia.)

## Quincunz.

# Tête de Jupiter. n' Aigle sur un fondre.

| Pied men. | Grammes                      |
|-----------|------------------------------|
| 1 1/2     | 19,20 (Coll. Blacas).        |
|           | 17,19 (= 335 Carelli, Ve-    |
|           | lia, Descr., nº 167).        |
|           | 16,89 (= 4 gros 31 gr., Cat. |
|           | d'Ennery, p. 182.            |
|           | comme quadrans).             |
|           | 16,45 (= 254 Haym., Thes.    |
|           | Brit., t. 11 p. 208),        |
|           | 16,33 (= 252 Pembroke,       |
|           | 111, 1281                    |

| 50D. | Grammes.                    |               |
|------|-----------------------------|---------------|
|      | 15,77 (=4 gres 9 gr , Cat.  |               |
|      | d Ennery, p. 130).          | Pl. XV, nº 3, |
|      | 15,7 (Berlin),              |               |
|      | 13,35 (Cabinet de France).  |               |
|      | 12,88 (= 251 Carelli, Ve-   |               |
|      | lia, Deser., nº 108).       |               |
|      | 11,91 (= 232 Carelli, Yé-   |               |
|      | lia, Ikeer., nº 169),       |               |
| Top  | ez Carelli, planche citée.) |               |
|      |                             |               |

# Le triess manque.

## Quadrans.

## Tete de femme vollée. ", Trois croissants, Trois étoiles, Un point,

| Pied mon. | Grammes,                                                           |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|
| 1 1/2     | 10,40 (Cabinet de France),                                         |
|           | 9,75 (= 190 Carelli, Vé-<br>lia, Descr., p° 172).<br>9,3 (Berlin). |

Pied mon. Grammes.

1 7.18 (= 140 Carelli, Velia, Descr., nº 171),
6,2 (Berlin).
(Voyes Carelli, planche citie.)

#### Sextons.

## Téle de Pallas. R Chouette sur un rameau d'alivier.

| - 1 1/2 | 5,49 (= 107 Carelli, Ve- |
|---------|--------------------------|
|         | lia, Deser., nº 175'.    |
|         | 5,47 (= 103 Cat. d'En-   |
|         | nery, p. 182).           |
|         | 5,4 (Berlin).            |
|         | 5,23 (= 38 car. Arigoni. |
|         | 1. I, pl. 11).           |
|         |                          |

Pird mon. Grammes.

mon. Grammes.
4,7 | Berlin).
4,62 (= 90 Carelli, Vellia, Bescr., n° 176).
2,98 (= 46 Haym, Thee.
Brit., 1 ll., p. 208).
(Voya Carelli, planche ciste.)

L'once manque,

IV senie Pièces taillées sur un pied monétaire plus fort que la semionce.

### Semis.

Tête de Mercure. nº Chaussure nilée VE, S. (Bull. Nop., I. II., p. 37, pl. II., nº 7.)

Pred mon. Grammes.

1.3 4,11 (= 63,5 Numism, Chron , 1. IV, p. 128).

1/8 2 (Berlin).

Nous or commissions pass d'autres plèces appartenant à cette rérie; mais II y en a dedifférents types, par exemple, sor en noutre seems, on voit la tôte radiér, le codisant et une reade, E. S. Ball. Nop. 1. II [p. 38]. Le signe S. du menis manque souvent. La petre pière un type du crabe VE, et la grenouille pesant 19,80 (m. 35 Carelli, Vélis, Dezer., nº 110), et 19,70 Perhaj, somble metre dans cette derunes catigories.

## K

#### Acs grave de l'Italie du Nord-Est.

## 1. Vestini.

On ne countil de cette série que le triens, le sextans, l'once et la semionce. L'grad- VES (Man. Eireher, et. 1V, pl. III, B.)

#### Triens.

Coquille vue du côté creux. 8 Nassue VES, ....

12 1/2 115 (= 5 1/5 one Riccio, Mon. divillà, p. 3).

Sextans.

Tête de l'uuf de face, .. B Croissant VES.

17 1/2 81 (= 2 3 5 onc. Pembroke, III, 117).

17 78 (= 2 onc. 6 dr. Gennarelli). -- 17 75 (Cabinet de France),

Once.

#### Bipenne, . B Coquille VES,

+ 18 1/2 42 (= 1 onc, 4 dr. Gennarelli).

17 39 (= 1 onc. 3 dr. Gennarelli).

- 17 36,50 (Cabinet de France).

Semionce (sans Indication de valeur).

Chaussure (remplacée par le signe 4 dans Ramus). B VES.

#### Pied mon. Grammer.

- 18 1/2 21 (= G dr. Gennurelli,.
  - 14 1/4 16 (= 1 sem. 1 2 dr. Ramus, 1, I, pl. I, nº 6, usec).

### 2. Hatria.

Douze types. Légende HAT, (La légende HATRI, citée par presque tous les sutrurs, nous pareit dont-use; nous pensons qu'ils l'ent tons copice sur la gravure donnie par le P. Du Mulinet, Cobinet de Sounte-Genevière, pl. XIV, nº 11, et qui ne noninspire ancone configure.) Signess indiquent la valeur, 1 et b (t), ..... 

Téle de Silène de face, HAT. 8 Chien couché, avec ou sans le signe à D. XVI. ou 1 (2).

#### Pied mon. Grammes.

- 15 410 (= 14 onc. 4 dr. Zelada). 14 1/2 396 (= 14 onc. Gennarelli, loc. cit.). Le même exemplaire? (3)
- 14 1/2 395 (Coll. Blacas).
- 14 1/2 392 (= 13 onc. 7 dr. Zelada, Irès-frusie; = 22 ioth 98 gr. Seidi).
  - 383 (= 15 onc. 40 car. Arigoni, 1. III, pl. 1; = 12 onc. 4 gros 18 gr. Cat. d' Ennery, p. 129).
    - 382 (Cabinel de France; sans marque de la valeur).
- 13 1/2 367 (= 13 onc. Gennareiii), 13 1/2 365 (Cabinet de France; exemplaire fruste et sans indication de
- ia vaieur). - 13 1/2 364 (= 12 one, 7 dr. Zelada),
  - 353 (= 12 onc. 4 dr. Gennarelli).
- 12 1/2 339 = 12 onc. Genna elli). 12 332 (M. Hoffmann).
  - 12 328 (= 11 onc. 5 dr. Gennarelli).

<sup>(1)</sup> L'existence du signe b au lien de l sur les as d'Hatria a été révoquée en doute par quelques anteurs, mais j'ai pu constater le fait de sa présence sur l'as de M. Hoffmann et sur celul de ma collection (pl. XVI). B. (2) Les trois as dont le poide a été communiqué à Rome à M. Buchle, et dont il parle

<sup>(</sup>Metr. Unters., p. 382), sont coux qui out été publiés par Zelada.

<sup>(3)</sup> Les exemplaires cités par Gennarelli sont probablement cent que Zelida avait deix publiés : pour s'en assurer, il suffit de comporer les différentes pysecs.

#### Quincunz

Tete sortant d'une coquille, HAT. B Pegase, .....

## Pred mon. Grammes.

- 22 1/2 254 (= 9 onc. Passeri, Paralip., p. 161, pl. III, Perusiae apud Galassium).
  - 230 (= 8 onc. 1 dr., deux exemplaires, Gennarelli, loc. cit., et Breckh, loc. cit., p. 377, l'un des deux est sans doute celul que nous donnons ci-dessous, d'après Zelada).
- 20 228 (= 8 onc. 1/2 dr. Zelada).
- 181 (Cabinet de France).
- 15 1/2 177 (= 6 onc. 2 dr. Gennarelli, loc. cit.).
- 174 (Coll. Blacas). 15
- 14 1/2 164,6 (Berlin).
- 14 159 (= 5 1/8 onc. Pembroke, III, 117).
- 157 (= 5 onc. 1 1/2 dr. Zelada). - 14

Vase à deux anses en forme de cauthare, HAT, n' Tête avec cheveus boucles, ....

- 20 +184,10 (Coll. Blacar).
- 180 (Cabinet de France).

17

- 19 1/2 177 (= 6 onc. 2 dr. rom. Berckh, p. 377; c'est probablement l'exemplaire du Collège Romain, et le même qui d'après Gennarelli pese 6 one, 2 dr.).
- + 18 1/2 170 (= 6 one. rom., Buckh, p. 377; cet exemplaire appartient probablement au Collège Romain, mais il n'a pas été cité par Gennarelli'.
  - 153 (= 6 onc. 15 car. Arlgoni, t. I, pl. 15).
  - 14 149 (Cabinet de France).
  - 120 (= 4 onc. 2 dr. Gennarelli).

## Quadrans. Dauphin HAT, R Gros pols-on ...

- 16 1/2 114 (= 7 3/4 loth, Bartle., p. 12).
- 16 1/2 113 (= 4 ouc. Zelada, le plus fort sur trois; Gennarelli).
- t6 1/2+111 (Cabinet de France)
- 16 1/2 111 (= 3 onc. 4 gros 67 grains, Cut. d'Ennery, p. 130).
  - 15 1/2 106 (= 3 onc, 6 dr. Gennarelli).
  - 102 (M. Hoffmann). 15
  - 102 (= 3 onc. 5 dr. Gennarelli). 15
  - 14 1/2 99 (= 3 onc. 4 dr. Gennarelli). 95 (= 3 one, 3 dr. Gennarelli).

357

### Fied mon. Grammes.

- 13 1/2 93 (Coli. Blacas). 13 1,2 92 (= 3 one. 2 dr. Zeiada; le plus faible de trois exemplaires).
- 38.1 (Berlin, mal conserve),
- 12 83 (= 1625 Carelli, Descr., nº 1).

## Sextune. Chaussure HAT. B Coq. ..

- 72 (= 2 onc. 4 1/2 dr. Zeiada; et d'après Gennarelli. 2 onc. 5 dr.).
- 15 1/2 71 (= 2 opc. 4 dr. Genparelli).
- 14 1/2 67 (= 1301 Carelli, Deser., p. 2).
- Li 1/2 66 (= 4 1/2 loth, Barth., p. 12), 14 64 (= 2 onc. 2 dr. Gennarelli).
- 63.4 (Berlin). 14
- 13
- 61 (Coll. Blacas). 13 59 (Cabinet de France).
- 4 12 55 (= 3 sem. 3 dr. Ramus; = 1 one. 7 1/2 dr. Zelada; d'après
  - Gennarelli, 1 one. 7 dr. = 53 gr., deux exemplaires).
  - 10 50 (Cabinet de France). 10 48 (Coll. Blacas).
- + 9 1/2 44 (= 1 onc. 4 1/2 dr. Zelada; d'après Gennarelli, 1 onc.
  - 4 dr.). 9 1/2 43 (Berlin, exemplaire mal conserve).

### Once. HAT . R Apere.

- 58 (Cabinet de France). 18 1/2 42 (= 1 one. 4 dr. Gennareill; = 2 sem, 3 1/2 dr. Remus).
- 39 (= 1 one 3 dr., deux exemplaires, Gennarelli, loc. cit.). 17
- 17 39 (Cabinet de France).
- 15 1/2 35 (= 1 onc. 2 dr. Zelada ; denx exemplaires, Gennarelli).
- 14 1/2 33 (Berlin).
- 14 1/2 37.7 (Berlin). 14 1/2 32,4 (Berlin).
- 32 (= 1 onc. | dr. Zeiada, Gennare'll).
- + 13 1/2 31 (= 1 onc. Pembroke, III, 117).

Poids moyen de vingt-quatre pièces d'Hatria. (Mus. Kircher, Genpareill, loc. cit., Specchio, p. 74.)

> 413 gr. (= 14 one. 15 den.). Poids moyen. 266 (= 12 onc. 23 den.).

Minimum. 314 = 11 onc. 3 den. .

#### 3. Asculum?

Il est probable que les monanies suivantes appartiennent à une seule et nebuse série, et que toutes ont été frappées dans une ville de l'Italie centrale dont le nom commence évidemment par un Â; mais on ne soit pas au joste quelle est cette ville, ni s'il fant les attribuer à Anolton on Apolis plutôt qu'à Anolton dans le Picenum.

#### I. Système Libral.

### Semionce.

A; el à côle un petit Σ, au revers un H qui signifient probablement semionce et λμιλέτρων (voyex ci-dessus, p. 257); rependant on suppose en schieral que ces lettres signifient Asculum-Hatria ou Asculum-Herdonia. Ped mon. Grammes.

- 21 24.1 (Berijn).
  - 22 (Coil. Blacas).
     16 (= 5 dr. Zeiada. Onces, pl. l, n\*3; Gennarelli, deux exemplaires).
  - 15 17 (= 325 Carelli, Descr., p. 2; = 234 gr. Seidi).
  - 14 16 (Cabinet de France).
  - 14 16 (= 41/2 Zeiada, loc. cit.; d'après Geonarelli, 4 dr.).
- + 13 15 (= 203 gr. Scidl).
- + 13 14,9 (Berlin).
  II. Pous azzerr.
  - A, B Foudre. (Le méme type est répeté sur toutes les pièces de la serie, et toutes sont coulées.)

#### a) Triens.

- Pad men. Grammes.
  - +53 (= Plus de 2 onc. Riccio, Mon. di città, p. 39).
     46 (Collection Lauria, Minervial, Ors. num., p. 95).
  - 4 1/2 41.8 (Coll. Blacas).
    - b) (mudrans.
    - 27,18 (Collection Sambon, Minervini, loc. cit ).
      - (Coll. Blacas).
         c) Sextons.
  - 5 22.72 (Collection Lauria, Minervini, Ioc. cif.).
  - 4 1 2 20 (= 3 4 one, Riceio, loc, ett.).
    - 17,70 (Coll. Blacas).
      d) Once.
  - € -13 (= 1/2 onc., faible, Riccio, loc. cif.).
    - e. Sans indication de valeur, mais probablement une Semionce.
    - 6 6.68 (Collection Lanria, Minervini, loc. cit.).

Les pieces suivantes, dépourrnes de signes indiquant faur valeur, apparhennent à une dus préculentes séries, probablement à la première.

#### A. B. Caducee.

#### di ammes 29 6 (Berlin).

- 17 (Cabinet de France'.
- (Coll. Blacos).
- 16 (= 13 1/2 den. Mus. Borgia).
- (= 4 dr. Gennarelli).
- 16 (= 73 car. Arlgoni, t. III, pl. 10).
- Grammes n° 4). 11 (= 3 dr. Gennarelli, deux exemplaires).
  - 9 (= 21/2 dr. Ramus).

12 (= 3 1/2 Zelada, Ouces, pl. 1,

Il s'est tronvé à Vicarello 27 pièces de cette espèce, et, de plus 15 avec A d'un côté et sans type an revers. Il eu existe une de cette espèce au Cabinat de França : elle pese 10 grammes.

## h Firmum.

On ne connaît encore que le quadrans et le sextans de cette série. Lescende FIR (Miss. Kircher, cl. 11, pl. IV, B, s, 9). - Mieux los par Gennarelli, qui a pu la vérifier d'apris des exemplaires mienx conserves de le cultection De Mimeis (toc. cet., p. 50-53).

#### Quadrans.

Tete de femme avec les cheveux tresses, ... B' Tête de Bœuf, au-dessus Bid (et uon OII).

Ou ne conneît jusqu'à present que trois exemplaires de cette pièce. Le premier se trouve au musée de l'université de Perause, il e été publié par Vermigliuli (Generali, t. IV, p. 85. -Voy. O. Müller, Die Etruster, t. 1, p. 338. - Aen grore, cl. 11, pl. 1V B, nº 8, p. 67 ); il e été trouvé, d'après M. De Minicis (Ball. de l'Inst. arch., 1834, p. 47), auprès de Farmo, et d'après l'apinion de Vermiglioli, il appartient à nue série dont l'as aurait pess 8 onces. Les antenrs de l'Ace grare im attribuent le peods suivant :

Poel mon. Grammes. 81.2 + 57 (au delà de 2 onces).

Le second exemplaire, echeté dans une ville auprès du Fermu, par M. l'avacat Speront, a passé dans le Mosée Kircher (Gennarelli , lec. cit., p 22 et 51) Le trossème eufin act a Orimo, dans la cullection Bellini (Gennarelli, Iec. cit . p. 5t, en donne un dessin'.

#### Sextans.

## Bipenne . .. R' Fer de lance, à côté FIR

Cette piece est gravee dans l'Ara grate du Musée Kircher, loc. cit., nº 9 (sans indication de provenance). Ella ne se tronve pas dans le Sprechie de Gennarelli; le legende n'est pus bien distincte. Pins tard, les PP. Marchi et Tessierl se sont procurés un meilleur dessin (étart-ce de même examplaire?) venn de Copenhagne (Gennarrille, Iec. cit., p. 52). Enfin no second (on un tronisme) exemplaire a eté acheté pres de Fermo, par M. l'evocat Gaétano De Minicis. Gennarelli eu donue un dessin, lec. cit., p. 52 ; il en don. e. le poids envant : . Feletande un poco de mancanza per rettura, » Part meer. Grammats.

64 (= 21/4 one. coll De Minicis; voyer Gennarelli, p. 51).

#### 5. Ariminum.

### Sept types. Sans legende ; Nas. Kircker, al. IV., pl. I).

#### 4.

Sans légende, Tête de Gaulois, R. Tete de cheval 'sans Indication de valeur'. Fird mos. Grammes.

14 1/4 396 (= 14 onc. Passerl, pl. VII, Mua. Pars.).

## Quincunz.

## Téte de Gauloia. N Boueller, .....

194 (= 6 onc. 7 dr. Zelada, Gennarelli. Les deux quincunx du + 17 Collège Romain répondent à un as de 16 onces romaines ac-Iuelles (Aes grave, p. 106), ce qui ferall 188 gr. ; l'une de ces deux pièces est probablement celle donnée par Zelada; elle

est aussi la seule dont Gennarelli ait eu connaissance). 16 184 (= 6 onc. 12 den. Mus. Paulucci, Tonini, Storia di Rimini,

15 175 (= 6 one, 5 den, Mus. Bianchi, Toniul, loc. cit.).

## Tête de Gaulois. 8 Glaive et fourreau, ....

Triens. 157 (= 5 one, 12 den, Mus. Bianchi, Tonini, Ioc. cut.).

14 1/2 138 (= 4 one. 21 den. Mus. Borgia, p. 101). 118 (= 4 one, 4 den. Coll. Borghesi, Tonini, loc. cit.).

#### Quadrans.

#### Téte de Gauloia, R. Trident, ...

20 1/2 141 (= 5 onc. Passeri, pl. VII, Mus. Pass.).

+ 18 1/2 127 (= 41/2 onc. Passeri, pl. VII, Mus. Pass.).

- 16 1/2 113 (= 4 onc. Olivieri). - 16 1/2 112 (= 3 one, 23 den. Lettre du comte Borghest à M. Biancht citée par les auteurs de l'Aes grave, p. 107).

- 16 1/2 111 (= 4 onc. 64 car. Arigoni, J. J. pl. 17). 109 (= 3 one, 7 dr. Genn.; As de 161/2 one, Passerl, Mus. Oliv.).

16 106,9 (Coll. Blacas). 15

100,05 (Cabinet de France). 15 14 95 (= 3 one, 3 dr. Zelada, Gennarelli).

#### Sertous.

#### Tête de Gaulois. B Dauphin, ..

+ [8 1/7 85 . = 3 onc. Passerl, pl. VII, Mus. Pass.).

#### Fird mon Grammes.

- 16 1/2 74 (= 2 one. 15 den. Olivieri; au Heu de ce poids Pas-eri, pl. VII,
- donne 2 1/2 one.). 16 73 (Cabinet de France).
- 16 71,7 (Berlin).
- 15 1/2 71 (= 2 one, 4 dr. Gennarelli,)
- + 15 69 (= 2 onc. 109 ear. Arigoni, t. I, pl. 20).
- 15 67 (= 2 onc. 3 dr. Zelada, Gennarelli.)
  - 14 1/2 66 (As de 14 onc. Passeri, Mus. Pass.) 13 1/2 61 (= 2 onc. 4 den. Olivieri ; as de 13 oue. Passeri, Mus. Pass.).
    - 3 1/2 61 (= 2 onc. 4 den. Olivieri; as de 13 oue. Passeri, Mus. Pas 9 1/2 42 (= 1 onc. 4 dr. Gennarelli.)

#### ()---

### Téte de Gaulois. B Éperon de navire.

- + 18 1/2 42 (= 1 onc. 4 dr. Gennarelli.)
- + 18 41 (As de 17 1/2 one. Passerl, p. 194, Mus. Pass.; plus exactement que sur la pl. VII = 1 1/2 ope.).
- + 17 29 (= 1 onc. 3 dr. Zelada, ne se trouve pas dans Gennarelli; = 1 onc. 9 drn. Olivieri; au lleu de ce poids, Passeri, pl. Vil, donue 1 1/2 one.).
  - 16 1/2 37 (Col), Blacas).
- + 15 36 (Cabinet de France).
  14 1/2 32 (= 1 onc. 45 car. Arigoni, 1. III, pl. 17; = 1 onc. 1 dr.
- Gennarelli). + 13 1/2 31 (Berlin).
  - 12 1/2 28 (= 1 one, Gennarelli ; as de 12 one, Passerl, Mus. Pass.).

# Semionce. Tele de Gaulois, R Coquille (sans indication de la valeus).

- 18 20 (= 5 gros 26 grains, Monifaucon, Antiq. expliquee, Suppl., t. III. p. 104).
- 18 20 (Cabinet de Frauce).
- + 17 19 (= 5 1/2 dr. Zelada, Onc., pl. 11, n° 9; d'apres Gernarelli.
  - 16 18,2 (Berlin; cet exemplaire est brisé et il en manque un fingment).
  - 15 1/2 18 (= 5 dr. Zelada, loc. cit., Gennarelli'.
- + 13 1/2 15.6 (Berlin, blen conservee).

## Pièce frappée.

Tete de Gaulois avec la harbe hérisoce, ires cheveux epars, collée d'un bonnet de forme conque et lauré, Autour du cou, le lorques. Ni Gerrier nu, tête nue, le torques autour du cou; dans la main droite, l'epère, et au bras gaucho le bouclier (sous le bras, le fourreau de son epec od, suivant l'opision de queiques s'arants, une seconde reper, voyer, au sujet da ce

costume gardois, l'opinion de Borghest dans l'ouvrage de Gennarelli, p. 46 et suiv ). A l'exergue, ARIM et quelquefois ARIMN.

```
Granuses.
 6,3 (Coll. B'ness, avec ARIMN).
```

6.2 (Ibid., avec ARIM).

6,2 (Berlin, bien conserver).

5,2 (Berlin, d'une médiocre couse: vation).

4,8 (= 93 Carelli, Descr., nº 1, ; i. XXIV, nº 1). 4,4 (= 85 Carelli, ibid., nº 2, pl. XXIV, nº 2.

Moyenne des dix-sept pièces d'Ariminum convervées au Mus, Kircher. (Gennarelli, Ioc. cit , Specchio, p. 71.)

370 gr. (= 13 onc. 2 den ) Maximum. (= 12 oue, 10 den.).

Poids moyen. 351 325 (= 11 onc. 12 den. . Minimum.

# L

## Monnales d'argent de l'Apulie et du Latium.

## A. Monnaies anuliennes.

1. Arpi.

7.24 = 141 Carelli, Descr., nº 1). 7,15 (Munich).

7,13 (Vienne).

7,02 (Munich). (= 108 Hunter).

6.90 (Vienne). 6,88 (= 134 Carelli, Descr., nº 2).

6,83 (Vienne).

6.8 (= 128 Mionnel, 1, p. 129, nº 298). 6,67 (= 130 Carelli, Deser., nº 3).

6,61 (= 125 Mionnel, loc. cit., nº 300). 1,83 (= 34,5 Mionnel, ibid., nº 297;

= 41 acini, coll. Sant-Angelo, APITA. Tele casquee de Pallas. Minervini, Oss. num , p. 77).

1,78 (= 40 acinl, deux exempl., coll. Saut-Angelo, Minervini, loc, cit.). 11.39 Vienne, pièce fourrée;=27 Carelli. Descr., u. 4, le même exempl. ?).

Munich).

APITANΩN. Tête de Cerès conronnee d'epis. R AAIOY. Chevul au galop.

Pour les types, voy. Carella, pl. XC.)

n Trois ou seulement deux épls (sons indication de la valeur). Minervial, loc, cit.

AP ... CE. Tete casquee de Pallas. A Hercule ctouffant le lion. (Mionnet, Suppl., p. 250, nº 419.)

| AANEAE                                                                            | L. Otto                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                                                                   | APITA, Tete de Palias.                     |
| 0,56 (Vienne; = 11 Carelli, Descr.,<br>n° 6, 7, pl. XC, n° 7).<br>0.545 (Vienne). | ) .                                        |
| 0,53 (= 12 acini, Minervini, loc. cit.).                                          | AΡΠA, Tête casquée de Pallus<br>! ij Epis. |

### 2. Ténté.

7,12 (Berlin, Pinder, p. 10°. 7,06 (= 133 Mionnet, 1, Suppl., p. 269, | Tile diademee de femme. n° 489).

La drachme eitée par M. Friedlinder, page '00, d'après le prince S. Giergio, avec le type de Vélia et la lécende TIATI, nons paraît douteuse; il est possible qu'on ait lu TIATI au litee de YEAM.

#### 3. Саничина.

0,56 (Vienne; = 11 Carelli, Descr., n° 1, pl. XCIV, n° 11.
0,1 (Berlin, deu etemplaires).
(31 (Munich).

#### 4. Rubi.

| 1,03<br>1,02 | (= 17,2 Leake).<br>(= 20 Carelli, Descr., nº 1, 2, 3).<br>(= 15,8 Leake).<br>(Berlin).<br>(= 18 Mionnet, I, Suppl., p. 267, n° 474). | Tete casquee de Pallas, 8 PY.<br>(quelquefois <b>X</b> [ à côte). Epi.<br>Pour les types, voy. Carelli, pl. XCV.) |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0.86         | (Berlin).<br>(= 12,3 Leake).<br>(Berlin, exemplaire use).                                                                            | Têle casquée de Pailas, ij PY.<br>Hercule étouffant le llon.<br>(Carelli, pl. XCV.)                               |
| 0,53         | (Vienne).                                                                                                                            | PY, Tête de taureau. R Lyre.<br>(Garelli, pl. XCV                                                                 |
| 0,1          | (Berlin'.                                                                                                                            | PY, ΔA. Tele radice, η Deux<br>croissants.<br>Garelli, pl. XCV.                                                   |
| 0.4          | (Berlin).                                                                                                                            | PY, Foudre, B Tête de Isruf.<br>(Garelli, pl. XCV.)                                                               |

Granumes.

5. Carlium.

0.7 (Berlin).

(KAI. Téte casquee de Pallas, a Hercule étouffent le lion. (Pour les types, vuy, Carelli, pl. XCVIII.)

0,56 (= 11 Carelli, Descr., n- i). 0.525 (Vienne). 0,12 (Berlin).

KAIAINΩN. Tête cusques de Pallas. a Amphore. Carelli, pl. XCVIII.)

## B. Momaies du Latium.

#### 1. Albe.

1,28 (= 25 Carelli, Descr., nº 1). 1.25 (Berlin).

Tête de Mercure à droite. 1,11 (= 21 Mionnet, 1, p. 106, nº 78; R' ALBA. Griffon courant à droite.

= 17,1 Leake). 1.02 (= 15 3/1 Hunter).

0.59 (Vienne).

0,58 (= 11 Mionnet, loc. cit., nº 77). 0,56 (= 11 Carelli, Descr., nº 3).

0.55 (Berlin, un peu use). 0,54 (= 8,3 Pembroke, II, 2, Cat., p. 66).

0,51 (= 10 Carelli, Descr., pº 2).

0.50 (Vienne). 0.44 (Vienne). Tête casquee de Pallas. n ALBA, ou sans legende. Aigls sur un foudre.

(Pour les types, voy. Carelli, pl. X.)

(Pour les types, voy. Carelli, pl. X.)

#### 2. Signia.

0,67 (= 13 Carelli, Descr., nº 1). 0.62 (Vienne).

9.49 (Munich, fragmente).

0.58 (= 9 Millingen , Considér. sur la Tête de Mercure avec le petase numismatique de l'anc. Italie, p. 237, Leake, du Mus. Brit.).

0,56 (Berlin). 0.53 (= 10 Mionnet, I, Suppl., p. 221, nº 171).

alle et le caducee. » ZEIC. Tête de sanglier et mazque de Silène. (Voyet Carelli, pl. X, ues 9, 10, 11.)

None regardons comme fort douteuse la poèce d'argent du Musée Borgia avant pour tros la tête de Pallas. Il Groissant aver une étaile et la légende VES: MI (Lauxi), un : LES: NV: (Sestini). Lanzi, Sogg., 1, 2, p. 817, seconde édition, et, d'après lui, Eckhel , Docte. num ret., t. I, p. 99, l'out attribuée ang Vestini; on la trouve gravée daus Sestini (Deser. wum. ret., Lips., 1796, p 9, pl. 1, u\* 6).

Les monnaies de Cora sont décrites dans le texte, p. 259;

Pl XVII, no 3,

Pl. XVII, po 1.

### M

## Monnaics romano campanicanes.

## A. Monnaies d'argent et de cuivre.

#### 1. A rec la légrade ROMANO.

1. Tête casquée de Mars, gland, n' Tête de chevat bridee, épl.

```
Grammes.
7,41 (= 139,5 Mionnei, t. I, p. 127, n° 282).
```

7,39 (= Berlin, Pinder, p. 9).

7,34 (= 143 Carelli, Deser., n\* 39). 7,33 (= 138 Mionnel, loc. cit., n\* 282).

7.20 (= 142 Carelli, Descr., n° 38; = 112,5, Leake).

7,17 (= 110,6, Leake,

il s'en est trouvé 916 en bronze à Vicarello; M. Riccio les estime 1/5 de piastre (1),

5,89 (= 5 den. Olivieri).

5,6 (Berlin). 5,30 (= 105 Carelli, Descr., n= 46 et 47).

3,53 (= 1/8 onc. rom. Passer1, Paralip., p. 211).

2. Tete laurée d'Apoilon. 8 Cheval au galop, au-dessus une étoile.

7,19 (Berlin).

6,75 (= 127 use, Mionnet, t. I, Suppl., p. 258, n\* 407). 6.4 (= 98.3.4 Hunter).

,4 (= 983)4 Hunler). Il n'en caiste pas en enivre.

 Téte diademee d'Hercule jeune avec la peau de lion allachée au cou et la massue sur l'épaule. B La louve affaitant les junicaux.

Grammes. 7,32 (= 113 Hunter).

7,15 (= 110,3 Lenke).
7,13 (= 110 Pembroke, II, 26; = 115 Catal. raisonne).

7,12 (= 134, Mionnel, t. 1, p. 127, n° 281).

7 (Coll. Friedländer, très-bien conservec; = 108 Mus. Brit.), 6.98 (= 136 Carelli, Descr., n° 36).

<sup>(1)</sup> Nons donnons ses pris parce qu'ils peuvent indiquer approximativement le degré de rarréé.

6,94 (= Berlin, Proder, p. 9), 6,9 (= Berlin, Pinder, p. 9).

6,78 (Berlin).

6,71 (= 1031/2, Mus. Brit.; Leake).

6,69 (= 103,3 Thomas).

li est doutent que cette pièce existe en bronze; celle que donne Olivieri (\*\*\*,2 i=:7 den ) est probablement l'îme en cuivre d'une pièce fiourie.

F1. XVII, n=2. 1. Tvie casquée de Pallas; dans le champ, un symbole qui varie, nº Victoire attachant une couronne à une palme, auprès une lettre grecque quelquefois double.

Grammes.

6,83 (= 133 Carelli, Descr., nº 41), 6,675 Berlin, Pinder, p. 9; = 103, Hunter).

6.67 (= 130 Carelli, Descr., n° 40), 6.66 (= 125,5 Miounet, loc. cit., n° 279; = 102 3/4, Hunter).

6,61 (= 121.5 Mionnet, ibid., n° 275, 276, 277, 280).

6,6 (Herlin, Pinder, p. 9),

6.57 (= 128 Carelli, Descr., nº 42).

6,56 (= 123,5 Mionnet, loc. cit., n° 278).

6,53 (= 124 Miounet, ibid., nº 274).

6,51 (= 105 Cotal, raisonné), 6,4 (= 120,5 Monnet, toc. cit., n° 273).

6,38 (= 98 1/2 Hunter).

6,35 (= 98 Mus. Brit.: Leake).

6,33 (= 97 3/4 Hunter).

6,26 (= 96,6, Leake). 5,8 (= 143 Garelli, Descr., n° 43).

Cette pièce n'existe pas en cuivre; celle que donne Ramos, t. II, p. 17, n° 66, est l'âme d'une médaille fourre.
Les survates n'existent un'en évivre :

a) Tête jeune diadémée, a Lion levant la patte (on en a trouve 1156 exen-

plnires à Vicarello); valeur d'après M. Riccio, 1-1/5 piastre. Grammes.

11,6. (Berlin).

10 (Berlin). 8 83 (= 172 Carelli, Descr., nº 45).

8,72 (= 170 Carelli, Descr., nº 44).

b) Této imberbe casquée. B' Algie sur un foudre; dans le éhamp, une meia, dessous K. (Mrs. Brit., Riccio, Mon di città, p. 19; c'est par erreur qu'il la donue comme inédite; valeur d'après lui 2 2/5 piastres). Le poids n'est pas indique.

### II. Axee la legende ROMA.

1. Tête casquée de Mars. B' Tête de cheval bridée. (A peu prés semblaile à la pièce avec la légende ROMANO, nº 1.)

```
7,4 (Berlin, Pinder, p. 8).
7,18 (= 110 3/4 Hunter).
6,77 (= 132 Carelli, Descr., nº 17).
                                                                             Pl. XVII, nº 4.
6,75 (= 127 Wiczay, I. II, nº 45).
6,69 (= 126 Savot, Discours sur les médailles antiques, Paris, 1627, in 4°,
      p. 156, 159; il n'est pas dit si la légende est ROMA ou ROMANO).
6,67 (= 163 Pembroke, II, 26).
6,56 (= 101 1/4 Hunter),
6.54 (= 101 Thomas).
6,53 (= 123 Mionnet, I. I, p. 128, nº 292).
6,52 (= 100,7 Leake).
6,48 (= 100 Leake).
6,4 (Berlin).
6.3 (Berlin).
6,28 (= 97 Mus. Brit.).
6,25 (Coll. Friedländer, d'une médiocre conservation).
3,51 (= 66 Wiczay, t. II, nº 46).
3,28 (= 50,6 Thomas).
3,27 (= 50,5 Leake).
3,11 (= 48 Mus. Brit.).
2,98 (= 58 Carelli, Descr., nº 18, usée).
 Il s'est trouvé buit exemplaires du même type en cuivre à Vicarello, M. Roccio les
estime 2/5 de pizatres.
                 1.71 := 1 den. Olivierl).
                 3,53 (= 3 den, Oliviert).
                 4.3 Berlin).
                 4,2 (Berlin).
                 2,51 (= 49 Carelli, Descr., 10" 31, 32).
2. Tête laurée d'Apollon, R' Cheval au galop. (Semblable aux pièces avec
             la legende ROMANO, nº 2, mais sans l'étoile !
```

7.4 (Coll. Friedländer).

6,85 (= 129 Wiczay, t. II, p. 48; 6,67 (= 103 Pembroke, 11, 26). 6.62 (= 102 t/4 Hunter).

6.6 (Berlin).

6,59 (101,8 Thomas).

6,47 (= 126 Carelli, Descr., nº 14).

```
Grammes.
```

6,45 (= 104 Catal. raiconné), 6.36 (= 124 Carelli, Descr., nº 13',

6,35 (= 98 Mus. Brit.).

6,21 (= 117 Mionnet, loc. cit., nº 293).

3,21 (= 60,5 Mionnet, ibid., nº 291).

Il s'est trouvé six exemplaires du même type en cuivre à Vicarello; M. Riccio les estime 1/5 de piastre.

Grammes.

3.53 (= 3 den. Olivieri)

3,53 := 3 den. (Bivieri). 3,1 (Berlin).

3,03 (= 59 Carelli, Descr., n° 29).
3 (Berlin).

2,92 (= 57 Carelli, Descr., n° 30). 2,57 (= 50 Carelli, ibid., n° 28).

2.5 Berlin).

 Téte casquie de Mars (semblable à la pièce avec la légende ROMANO, n° 1); dans le champ, une massue.
 Éleval au gatop (semblable à la pièce avec la legende ROMANO, n° 2); dans le champ, une massue.

## Grammes.

6,96 (= 131 Wiezay, I. il, p. 47).

6,67 (= 130 Carelli, Descr., nº 15).

6,53 (= 123 Mionnet, t. I, p. 128, nº 201).

6.51 (= 100 1/2 Hunter).

6,36 (Berlin, Pinder, p. 9). 6,19 (= 95 1/2 Mus. Brit.).

Il s'est trouvé quatre exemplaires du même type en cuivre à Vicarello; M. Riccio les estime 2/5 de pastre.

Grammes.

7,7 (Berlin). 6,11 (= 1 due. 50 gr. Wiczay, t. 11, p. 51.

3.2 (Berlin).

 Téte imberbe diadémee et laurée de Janus. n Cheval au galop; ROMA (en caractères un peu barbares, collection Friedlander, à Berlin). Le poids nous est inconnu.

a) d'argent fin avec la légende en creux (Carelli, pl. LXX).

Grammes. 6,92 (= 106,8 Leake).

Pl. XVII, nº 5. 6,85 (= 129 Cal. d'Ennery, p. 163, le plus fort sur cinq exemplaires).

```
369
                                ANNEXE M.
Granemer
6,8 (Coll. Friedländer).
6,75 (Rauch, Mitthleilungen der num, Gesellschaft in Berlin, I. 111, p. 295).
6,74 (= 104 Leake).
6.715 (Berlin).
6.65 (= 102,7 Leake).
6,64 (= 125 Wiczay, t. II, p. 38).
6.62 (= 129 Carelli, Descr., ir 19).
6,61 (= 102 Pembroke, iil, 18).
6,59 (= 124 Eisenschmid, De ponderibus et mensuris vel. Argentor., 1706,
           p. 135; baron de Prokesch-Osten, Monatsberichte der Berliner
            Akademie, nov. 1848, p. 418).
6.57 (Berlin).
6,54 (Berlin, Pinder, p. 8, un peu use).
 6,53 (= 123 Wiczay, I. II, p. 39).
 6.5 (Berlin, Pinder, p. 8; Rauch, loc. cit.).
 6.45 (Berlin).
6,37 (= 120 Cat. d'Ennery, le plus faible sur cinq exemplaires).
 6,27 (= 118 Wiczay, t. II, p. 40).
 6,08 (Berlin).
 5,95 (Rauch., loc. eit.).
 5,94 (= 5 scrup. 20 gr. Gori, Museum Florentinum, t. V, p. 39).
  On rencontre quelquefois des pièces semblables en bropse (par exemple Wiczay, t. II,
 p. 49), mais ce sont probablement des âmes de pièces fourrées (Avellino, Opuscoli, L. II.,
 p. 33),
   Trajan a restitué des pièces de cette espèce avec la fégende en creux, mais sur le pied
 ordinaire des deniers impiriana de son règue ( 20',735 ). Neumann, Numi popularum et
 region, t. II, p. 281, pl. VII, nº 10. - Echhel, Doctr. Num. Fet., t. V, p. 98, 168. -
 Arneth, Wiener Sitzungs Berichte, t. IX, p. 923,
 b) D'argent de bas titre (au moins pour le plus grand nombre) et avec la
                               légende en relief.
 10.09 (= 1901 Wiczay, t. II, p. 41).
  6,8 (Coff. Friedländer).
  6,59 (= 124 Wiczay, t. 11, p. 42).
  6,53 (= 423 Wiczay, I. II, p. 43).
  6,4 (= 98 3/1 Pinkerton, t. I, p. 131; le plus fort de quinze exemplaires du
             musee Hunter).
  6,36 (= 124 Carelli, Descr., nº 20).
  6,29 (= 118,5 Baron de Prokesch-Osten, Monatsberichte der Berliner Aka-
             demie, nov. 1848, p. 418).
  6,255 (Berlin).
```

6,16 (= 95 Pinkerton, loc. eit.). 6,05 (= 114 Wiczay, t. II, p. 44). 5.96 (= 92 Pinkerton, loc. cit.). 6;ampies.
5,9 (re 111 Cat. d'Ennery, p. 167).
5,83

à (= 90 - 84 Pinkerton, loc. cst., environ dix exemplaires).

5,44 J 5.2 (Berlin).

4,7 (Berlin, exemplaire use).

4.00 (= 77 gr. de Paris. Rauch, dans le Zeitschrift de Köhne, t. 11, p. 197).

3.82 (= 59 Pinkerton, loc. cit.).

3,76 (= 58 Pinkerton, loc. cit.). 3.35 (= 63 Cat. d'Ennery, p. 167).

3,25 (Rauch, loc, cit., 0,990 de métal fin).

Le module des plus grandes pièces de cette dernière espèce est à celui des plus patites comme 1:3. Riccio, Cat., p. 13.

Cas piece a faithent pay on bronne. La piece design of a calcular pay of the La piece dentified an calcular of b = 0.01 pays and p = 0.01. p = 0.01, p = 0

Les pièces anivantes n'existent qu'en univre; elles portent toutes la légende ROMA.

Grammes. 7,07 (= 6 den. Oltvieri).

5.34 (= 104 Carell), Descr., nº 35'.

b) Tête de femme ornée d'une couronne murale. B Cavalier tenant un fouet à la main (3t exemplaires ont été trouvés à Vicarellu; la valeur de ces pièces est, d'après M. Riccio, 2/5 plastre).

8,1 (Berlin).

Grammes.

5,89 (= 5 den. Olivieri).
5.6 (Berlin).

5,08 (= 99 Carelli, Descr., nº 27).

3,34 (= 1/8 onc. Riccio, Cat , p. 14).

c. Tête casquec de femme ornée d'un collier. ŋ Deux cornes d'abondance (Riccio, Mon. di famiglie, pl. LXVII, o° 8; valeur, d'après le même auteur, 1 4/5 piastre). d) Tôte de femme coiffée du casque phrygien. B Chien marchant (5 exempl. à Vicarello; valeur d'après Riccio 1/5 piastre).

5,78 (= 3/8 loth, Coll. Posern-Kiett à Leipzig).

4,71 (= 4 den. Olivierl).

2.06 (= l'once d'un as de 7.8 once, d'après Passeri), 1,85 (= 36 Carelli, Descr., nº 33).

1,5 (Berlin, Pinder, p. 9).

t 49 (= 29 Carelli).

1.44 (= 3/32 loth, deux exemplaires, collection Posern-Kieit à Leipzig), t,2 (Berlin).

III. Avec la legrode TINN en caractères osques. (Carelli, pl. LXIX et LXX).

Tete laurée de Jupiter, n' Aigle sur un foudre, (Friedlander, Oak, Munzen, p. 8; cf. Abeken, Mittelitalien, p. 333. On ne connaît jusqu'ici que quatre exemplaires : le premier appartenait au prince San Giorgio, il est maintenant dans la collection de Luynes, au Cabinet de France; le second a passé de la collection Noja, su Musée Bourbon, à Naples; et les deux derniers se trouvent dans la collection Sant'Angelo.)

5,95 (Due de Luynes, Annales de l'Inst. arch., t. XIII, p. 131).

Votes plus lein les monnaies de brensa de Capane, qui rememblent à ces pières d'argent.

## B. Monnaies d'or et d'electrum. (Carelli, pl. LXX.)

1. Téte laurée et imierbe de Janus, R' ROMA. Personnage à genoux entre deux guerriers et tenant un petit coelum dans ses bras. Sur les pièces de moyenne grandeur on voil le chiffre XXX. Or.

#### Grammes.

6.86 (= 129.25 Cabinet de France, Letronne, Considérations générales sur Pl. XVII. 1º 4. l'évaluation des monnaies grecques et romaines, p. 73.

6,82 (= 128.4 Cabinet de France, Letronne, loc. cit.; = 105.3 Mus. Brit., Leake; = 105,2 Pembroke, I, 6, Cat., p. 74).

6.80 (très-bien conserve, Borghesi dans le recueil de Diamilla, Memorie numismatiche, 1, p. 33; = 128 Eckhel, Doct. Num. Vet., 1, V. p. 21 du cabinet de Vienne. - Wiesay, L. I, p. 18).

4,517(= + 92 grant romant, Borghest, loc. cit.).

3.41 (= 64.25 Cabinet de France, Letronne, loc. cil.; = 52,7 Pembroke, 1. 6. Cat. p. 74).

3.4 (= 64 Wiczay, L. I. p. 18).

3,39 (Borghesi, foc. cit.).

2. Tête de Janus imberbe et laurée. R' Jupiter dans un quadrige conduit par la Victoire, semblable à la pièce avec la legende ROMA, nº 5, mais sans légende. (Electrum.)

#### Grammes.

- c. 2.96 (0#.45 plus faible que la pièce la plus petite de l'espèce précédente d'or du Cabinet de France, Lenormaut et de Witte, Elite des monum. eéramographiques, t. l. Introd., p. xuv'.
- 2.82 (Coll. Friedländer). 2.77 (= 54 Carelli, Deser., nº 21).
- c. 2.55 (= c. 48 Wicsay, t, ll. p. 6).
- Les poids donnés par Riccio (Cat., p. 11 et 12) 75°, 13 (=: 8 trapp.), 65°, 24 (=: 7 trapp.) 30',36 (= 4 trapp.), 30',35 (= 4 trapp. moios 5 acial) pour les pièces d'or, sinsi que. celui da 3ºº,56 gr. (= 4 trapp. scalants) pour celles d'electrem, sont mesacts et par conséquent sans utilité.

## N

## Monnaies d'or, d'argent et de cuivre de l'Étrurie.

(Toutes les fois que nous n'indiquous pas le contraire, le champ du revers est uni et sans type.)

0.52 (Cabinet de Vienne).

X - Tête leune (Mionnet, I, Suppl., p. 199, nº (4).

Fi. XVIII , is 4.

0,52 (Coll. de Luynes au Cabinet ) Semblable à la précédente. de France).

4,67 (= 72,1 Pembroke, 1, 1. Cal., p. 66; Friedländer, Beitrage, pl. V, nº 3).

Velzuani à l'evergue du revers en caractères étrusques ; indication de la valent XX du côté de la tête. --Tree d'Apollon Jaurée, R' Taureau debent, au-dessus un olscau, devant une étolle, brau travail (t).

<sup>(</sup>i) Il existe une singulière ressemblance entre cette mountie et une autre également trolfe dans son genre, citée per Mionnet (t. I, Suppl., p. 410, nº 330). Voyes ci-dessus anners A. Tète de Cérès avec on collier et des pendants d'oreille ne Bouf marchant à

Grammas

1,151 (Cabinet de Gotha; Friedlân der, loc.cil., I, p. 177). Velsu à l'exergue du revers en caractères étrusques ; indication de la valeur du côté de la tête A. Tête de femme élégamment collèce. § Chien courant.

#### Argent

#1,35 (= 183 Catalog, raisonné de Schachmann, Leipzig, p. 57, actuellement à Gotha; pièce fourrée (?)).

11.30 (Coll. de Luynes au Cabinet de France. Nummus de Servius Tullius, Revue num, 1859, p. 366). 11,125 (Mus. Britt. Rev. num., loc.

1,125 (Mus. Brit., Rev. num., loc. cit., pl. XV, n\* 14. L'ees grave del Mus. Kircher., pl. supplementaire, n\* 0. n légende DE ne se voil que sur Fl. XVIII, 2º 1 l'exemplaire de Londres. Gorgone

l'exemplaire de Londres. Gorgenovêtue d'une robe plissée à larges, manches, volant à gauche, la têtde face et tenant un serpent dans chaque main. 3º Roue d'une forme particulière très-ancienne, avoc deux rayons seulemeut, les autres remplacés par deux segmenis de carcie.

16,46 (= 254 Florence, Millingen, Considérations sur la numismatique de l'ancienne Halie, p. 164).

Lion tirant la langue et saisissant une proie (Micali, Mon. ined., pt. Liv, n° t. — Millingen, Suppl. pl. l, n° 11.)

1,07 (= 16 1/2 Millingen, loc. cil., p. 165).

10,12 (= 253 1/2 Miningeri, toc. cit., p. 165).
 16,17 (= 304 1/2 Minnnet, t. I, Suppl., p. 200, n° 17, gravée thid. sous le nom de Populonia) (1).

Tête de Hon Hrant la langue.

Sanglier courant sur les rochers.

drotie; sur le finne de l'animal, les letters  $\Delta l_1$  dessons, non letter phinicipenne  $m_1$ , et acclasses une deblie. Le point net  $\Delta l_1$   $^{\prime\prime}$   $^{\prime\prime}$ 

(1) Cette piece in piec que 15<sup>n</sup>,643; d'après M. le duc de Laynes (Namusa de Servisa Talliza, p. 49); une nutre piece sambiable avec une chimère pour type =: 16<sup>n</sup>,329 (duc. de i uyos, lec ctt.)

#### PL XVIII. nº 4 et 7.

Grammes. 8.60 (= 132 3/4 Hunter, nº 3).

8,50 (= t31,2 Leake).

8,39 (= 158 Mionnet, I. p. 101,

nº 48). 8,3 (Cabinet de Berlin; Musée Thorwaldsen, p. 309).

8,15 (Berlin). (Coll. de Luynes au Cabine

de France). 8.1 (Berlin).

8,05 (Munich).

8,02 (= 123 3/4 Hunter, nº 2). (Berlin, Vienne).

7,8 (Berlin, Pinder, p. 3). 7,65 (= 144 Mionnet, I, Suppl.,

p. 201, p° 31).

7.48 (= 115.5 Leake). 6,92 (Vienne).

(Coll. de Luynes au Cabinet de France).

5.44 (= 106 Carelli, Descr., nº1). 1,99 (= 371/2 Monnet, I, p.101, } Tete de Méduse ou masque de face. nº 49). 8.47 (= 1303/4 Mus. Brit.).

XX du côté de la tête (manque sur

l'exemplaire de Berlin, de 8º, t5.

sur celui de Munich et celui donne

par Mionnet, sous le uº 31; X Pin-

der; OA ... Mionnet, nº 48). Tête

de Méduse de face tirant la langue.

R Généralement uni, anelquefois

denx caducées (Hunter, nº 3) ou un

polype (Mionnet, nº 3t) ou nn

croissant (Carelli, Descr. nº t) ou

X et trois lignes (Leake, l'exempl.

le plus faible) ou X (Coll. de

Luynes).

## Pl. XVIII, nº 5.

8,46 (= 130 t/2 Huuter). 8,39 (= 158 Mionnet, L Suppl p. 200, nº 16).

(Coll. Blacas). 4.50 (Vienne).

Pl. XVIII, nº 8. 4,28 (= 66,1 Thomas, p. 4).

4,22 (= 65,2 Leake). (Coll. Blacas).

4.15 (Munich). 4.12 (= 77 1/2 Mionnet, I, p. 101,

nº 50). 3,93 (= 60,7 Leake).

3.8 (Mus. Thorwaldsen, p. 310). 3.3 (Mus. Thorwaldsen, loc.cit.).

3.1 (Berlin).

3.93 (== 74 Mionnet, loc. cit., ) nº 47; voyez I, Suppl., p. 200, nº 20).

Quelquefois deux étoiles (Mionnet, loc, cit.). - Tête d'Hercule jeune avec la peau de lion. R Uni (Mionnet) on avec la massue (Mus. Brit., Hunter, coll. Blacas).

Marque de la valeur \(\tau\) (Mus. Thorw., 2) ou A, coll. Blacas (la tête n'est pas lauree) ou X (Munich, Leake, Mionnet , loe, cit.), quelquefols aussi, sans aucune marque - Téte Imberbe laurée ou non laurée à gauche. B Uni ou avec l'indication d'nne massue (Mus. Thorw., 1),

Marque de la valeur A. Tête de Mercure à gauche.

- 3,65 (= 56,3 Leake). 3.4 (Berlin).
- 1.98 (= 30.6 Leake).
  - 1.9 (Berlin). 1,88 (= 29,1 Leake).

  - 1,83 (= 28,3 Leake),
- 1,49 (Vienne).

- 1,20 (Vienne)
- 1,07 (= 16,5 Leake).
- 1.03 (= 20 Carelli, Descr., nº 2). 1.01 (= 19 Mionnet, 1, Suppl., p. 200, nº 24).
- 0,87 (Munich).

- Marque de la valeur X Leake .-Tête de femme ornée de boucles d'oreille.
- Marque de la valeur A. Téte de Mercure. l Tete jeune imberbe. Marque de la valeur A. - Téte im-
- berbe laurco. Marque de la valeur A. - Tête
- barbue. Tete barbue et nue à droite.
- 1,33 (= 25 Mionnet, f. p. 102, ) Tête laurée de Jupiter, (Îl est dou
  - teux qu'elle soit classee à sa piece.) Marque de la valeur All (Vienne) ou IIA (Avellino, d'après Carelle,
  - et de même Micali, Mon. ined., pl. LIV, nº 3; Cli Caronni, dans le Giornale numismatico d'Avel-
  - line, t. l, p. 8; IIS Leake). -Tête imberbe laurée.
  - Marque de la valeur IIA. Téta icupe que.

## Monnaies de cuivre attribuées à Populonia.

Tete casquée de Minerve, deux globules. R' Chouette, deux étoiles, un croissant. « Pupluna » en lettres étrusques. Fied mon. Grammes.

- 14,1 (= 12 deniers romains, Passerl, Paralip., pl. V. deux exemplaires de la collection (Juarnacci).
- + 2 1.2 12.1 (Berlin). 8,8 (= 21/2 drachmes rom. Zelada, Aer grave, p. 30).
  - 1 1/2 7.3 (= 143 Carelli). Tete diademée, X, deux globules, R Plante, eouronne, chaine.
    - 4 ... luna en lettres etrusques. 8,2 (= 7 deniers rom., Passeri, Paralip., pl. V).
    - Téte laurce de Vulcain, X, 8 Tenailles, marieau, chaines,
      - « Pupluna » en lettres étrusques.
      - 14.1 (= 12 deniers rom, Passeri, loc. cil.), 7,8 (= 45 car. Arigoni, t. l, pl. 9, qui le donne comme triens de Lemnos).
      - Tete barbue a drolte XX. n Aigle en creux. (0,68 (Coll. de Luynes au Cabinet de France).

Fl. AVIII, no 9.

O

#### Acs grave étrusque (1).

## 1. Roue des deux côtés de la pièce (attribuée à Cortone?).

Le type constant sur les dens faces du touter les pinces de la série est une Rose à sis

Roue sur les deus côtés des Les six pièces de la série.

Rose sur les deus côtés des Les six pièces de la série.

pièces.

Roos d'une forme particu- Dupondins, quadrans, sea- As, senus, frienz, once (cette lifer sur les deux codés des tans.

pièces. deraitre expèce se trouve au Cabinet de France, B).

 # Trois croissants. Sems, triens, quadrans, seatans, once.

Rose, w Bipenne. As, semis, quadrans. Triens (comm d'ailleurs), sextans, once (celle dernêre espece est frappie et

Rone, K Vasc à anne. As, semis, quadrans, sea- Triens.

taus, once.

Rose. \* Amphore.

Once.

As, semis, triens, quadrans,

Some π' Ancen, Dupondins, senses, sestans. Quincusses 'connu d'ailleurs'),

as (cenns d'ailleors), triens, quadrans (Lab. de France), once (fraspée et comme

Rose, n' Ancre avec les let- Once. d'ailleurs).

Depondies, as (consus d'ail-

tres JA. leurs), triens, quadraus, sextans.

Tête. a Instruments de st- Semis, quadrans, sexton, As, triens, crifice.

Volterra. Les sis pièces de la série.

Il est prait f que les pièces qui manquent dans la Specchio ne se tronvent pas réelle-

rytom cer I as, à un equates ser le sema el aputte en le metro perca-sente giugnes perca-sente no reti correcta en le cidi de la pleza, no ret a pas nolegos la valenci, de le tiene, comme V on < no < no > qui semblant retir del giudne spelo como l'Asservation de la comme V on < no > qui semblant retir del giudne spelo compe. L'est perse, po le Di L'est perse, po l'est l'est perse, po l'est l'est perse, po l'est l'est perse, po l'est perse qu'est que d'un clèri elle ent représentée per 1.5, e 4, 3, 2 globales, l'ono a s' pas de signes.— Mex. Kirch, et l'est, perse et l'est, pl. II; p. 101; qu'esqu'el II, p. III; qu'esqu'el II; p. II; qu'esqu'el II; p. III; qu'esqu'el II; p. II; qu'esqu'el II; p.

| Fred mon. | Grammes. | As. | + 7 | 1-2 | 201 (= 7 one. | 1 dr. Genuarelli) | + 7 | 1/2 | 200,70 (Cabinet de France). | - 7 | 194 (= 6 one. 7 dr. Genuarelli). | - 7 | 194,54 (Cabinet de France). | - 6 | 1/2 | 180 (= 6 one. 3 dr. Genuarelli'. |

6 1/2 177,5 (Berlin, exemplaire an pen fatigue).

Semis.

7 95 (= 3 one, 3 dr. Gennarelli). 6 1/2 83,50 (Cabinet de France).

 Fred mon.
 Grammes.

 8 1/2 78 (== 2 onc. 6 dr. Gennarelli).
 7 1/2 67 (== 2 onc. 3 dr. Zeloda, ne se)

 Ne serait ce pas la même pièce?

 7 1/2 67 (= 2 one, 3 dr. Zelada, ne se Ne serail- ce pas la même pièc trouve pas dans Gennarelli).

+ 7 65,50 (Cabinet de France).

- 7 1/2 50 (Berlin). Quadrans.

7 49 (= 1 onc. 6 dr. Gennarelli). 6 1/2 46,50 (Cabinet de France). 6 1/2 45,20 (Cabinet de France).

6 1/2 45,20 )

6 42 (= 1 onc., 4 dr., deux exemplaires, Gennarelli).

Sextans.

? 12 57 (= 2 onc. Gennarelli). ? 32 (= 1 onc. 1 dr. Gennarelli).

6

28 (= 1 onc., deux exemplaires, Gennarelli).

5 1/2 25 (Cabinet de France,)

Once.

- + 7 1,2 18 (= 5 dr. Gennarelli). 14 (= 4 dr. Gennarelli, cinq exemplaires).
  - 14 (Cabinel de France).
- 5 1/2 12.1 (Berlin).
  - 4 1/2 11 (= 3 dr. Gennarelli, trois exemplaires).
  - 2. Roue d'une forme particulière et probablement ancienne sur les deux côtés de la pièce.
- Le type est le même que celui de la série précédente, scolement les rayons de rones sons disposés différentment et ne sont Indiqués que par des lignes. - Sans légende (aucepté sur un dupondius (Mas. Kircher, pl. de supplément, 5, où l'on voit d'un côté A et de l'aotre 4, d'après la page 38, et nos V, ce qui est confirmé à la page 100; Les marques indiquant la valeur se voient sor les deux faces : Il [In ::] . : . [l'ooce o'a pas de sigos? Mus. Kircher, el. III, pl. X, cf. pl. de supplement, nº 5.

Pird mon. Grammes.

210 (= 9 onc. 7 dr. Gennareill).

Dupondius. As? Semis? Triens? Quadrant.

4 1/2 32 (= 1 onc. 1 dr. Gennarelli'.

Sextans.

- 4 1/2 21 (= 6 dr., deux exemplaires, Gennarelli).
- 4 1/2 21 (Cabinet de France, exemplaire use).
  - 18 (= 5 dr., deux exemplaires, Gennarelli'.

13,30 (Cabinet de France, exemplaire bien conserve).

3. Roue et bipenne.

D'oo côté oo voit la rose de la première sêrie et de l'autre un fer de bipence. - Du côte cu se troove la fer de bipenne on volt généralement une des lettres TVD; au Musée Kircher, la première lettre se tropve sur l'as, le semis, le triens et l'once; la seconde se trouve sur l'as, le quadrans, le sextans et l'ooce; la troisième sur l'as et sur l'ooce. M. Cavedoni indique 4 sur la planche de Carelli, pl. 1, nº 3, d'après un as de l'Institot de Bologos. On ne voit jamais d'autres lettres. - Les marques indiquant la valeur [ :: : : [ : ], et même - sur les onces frappées, sont toojours (1) do côté de la

<sup>1)</sup> Quelquefois cependant, et en particolièr sur l'ooce frappec de ma collection, le pi-liule se troove marque des deux côtés de la pièce. B.

Inpeone. - De l'as, jusqu'an sertans inclusivement les pieces sont énuires, l'unce sente est frappée. Les pièces données comme 1/2 ou 1/1 d'once dans le Musée Kircher nous semblent devoir être plutôt des ouces d'an poids réduit; car le signe de l'once se trouve même sur des pièces de 9, 8, 5 grammes. - Dans l'atles du Mas. Kircher, el. III., pl. IV., nº 6, l'once coulée est une apposition. Icc. cit., p. 92; les pieces frappères se trouvent à la planche de supplément, cl. III, nº 1-3.

- 6 1/2 177 (= 6 onc. 2 dr., deux exemplaires, Gennarelli).
  - 6 1/2 176,69 (Cabinel de France). 6 1/2 171,5 (Coil. Blacas).
- 166 (= 5 onc. 7 dr. Zelada, Gennarelli).
- 166,50 (Cabinel de France).

Pird mon. Grammes.

- - 7 1/2 100,2 (= 3 onc. 13 den. Dempster, De Etrucia regali, pl. LIX,
- 5, Mus. Med.).
- 92,20 (Coll. Blacas).
- 92 (= 3 onc. 2 dr. Gennarelli).
- 91 (Cabinet de France).
  - 6 1/2 89,7 (Berlin),
  - 6 1/2 88 (= 3 onc. 1 dr., deux exemplaires, Gennarelli). 81 (= 2 onc, 7 dr. Zelada),
  - 5 1/2 74 (= 2 one, 5 dr. Gennarelli . Ne serait-ce pas fa méme pièce?
- + 5 1/2 78 (= 3 onc. 16 car. Arigoni, t. IV, pl. 7).
  - 5 1/2 74 (Cabinet de France).

#### Triens.

- 53 (= 1 onc. 21 den. Passeri, pl. VI, Mus. Oliv.; Ollvier: lui-
- même donne le poids de 1 ouc. 18 den. = 49 gr ).
- 5 1/2 51 (As de 5 1/2 onc. Passeri, Mus. Pass.).
- 38 (As de 4 onc. Passeri, Mus. Pass.),
- 3 27 (= 1 onc. 8 car. Arigoni, 1. III, pl. 11.) 26 (= 22 den, Olivier).
- 25 (= 1 one, Arigoni, t. III, pl. 11).

- Ouadrans.
- 42 (= 1 onc. 4 dr. Gennarelli).
- + 5 1/2 39 (= 1 onc. 3 dr. Gennarelli).
  - 5 1/2 37,50 (Cabinet de France). 2 1/2 16 (= 93 enr. Arigoni, t. III, pl. 14).
    - 13 (= 11 den. Olivieri).
      - Sextans?

## Once, frappée.

7 1/2 16 (= 14 den. Passeri, pl. VI, nº 5, Mus. Oliv.; appartenant à l'as de 7 onc. Passeri, Mus. Pass.).

li-

Fed uses. Grammes.

— 7 15 (= 13 den. Olivieri; de même Passeri, pl. VI, n° 7, Mus.

Oliv., sans marque de la valeur).

+ 6 14 (= 12 den. Pesseri, pl. VI, n\* 6, Mus. Oliv.).
4 9 (= 2 1/2 dr. Zelada, Onces, pl. II, n\* 8).

3 i/2 8 (As de 3 1/2 onc. Passerl, Mus. Pass., Olivieri).

+ 3 1/2 7,1 (Coll. Biacas).

5 (== 27 car. Arigoni, t. III, pi. 9, saus la marque de la valeur; as de 2 onc. Passeri, Mus. Pass., deux pièces).

#### 4. Roue et vase à deux anses.

Ser m des côtés le type est semblable à colti de la pormière série, et sor le revers ce work na vasa deut annes. An-dessand d'une se travene primer la biette M' est non M, voyre des prace, p. 197 sur l'air M' ent la triens, le quadran est/hone; D' sur la semas et le vertum... Les aignes designant la valence armopées de côté du vasa sont : 1 :: [:] " ... ; Tonce ne porte pas de marque. Mar. directer, et III, pl. V, et pl. de pupilisment, n° b.

#### 40

| Fred | mon. | Gramme |
|------|------|--------|
|      |      |        |

- 191 (Cabinet de France)
- 7 191 (= 6 onc. 6 dr. Gennarelli).
   7 187 (Coll. Blacas).
- + 6 1/2 180 (= 6 onc. 3 dr. Gennerelli). 6 1/2 179 (Cabinet de France).

## Semis.

- + 7 1/2 106 (= 3 onc. 6 dr. Gennarelli).
  - 7 1/2 102 (= 3 onc. 5 dr. Gennarelli).
    7 1/2 101 (Cabinet de France).
- + 7 99 (= 3 onc. 4 dr. Gennarelli). - 7 94 (= 3 onc. 2 dr. Gennarelli).

## Triens?

#### Quadrans.

- 8 54,5 (Berlin; avec trols ou avec deux globules?).
- + 6 1/2 46 (= 1 onc. 5 dr. Gennarelli).
- 6 1/2 44 (Cabinet de France), 6 42 (m 1 onc. 4 dr. Genna
- 6 12 (= 1 onc. 4 dr. Gennarelli).
  6 42.50 (Cabinel de France).
  - 1 1/2 32 (= 1 onc. I dr. Gennarelli).

### Sextans.

- 8 36 (= 2 semionc, 2 dr. Ramns). + 7 1/2 35 (= 1 onc. 2 dr. Gennarelli).
- 7 1/2 33 (Cabinet de France).

Pied mon. Grammes

7 32 (= 1 one 1 de Gennarelli)

32 (= t onc. 1 dr. Gennarelli).
 32,20 (Cabinet de France).

7 32 (Coll. Blacas).

6 28 (= t onc., deux exemplaires, Gennarelli).

Once.

21 (= 6 dr. Gennarel!!).

7 1/2 18 (= 5 dr. Gennorelli).

7 t6.50 (Cabinet de France).
6 t4 (Cabinet de France).

+ 3 7 (= 41 car. Arigoni, t. III, pl 10)

## 5. Roue et amphore.

D'un côté, la rous de la prémière série; au revers, l'amphore pointne par le bas. Sans lègende ni lettres initiales.—Signes indiquant la valeur sur la face mi se trouve l'amphore [1 : : ] \* \* [...] \* — Mas. Kircher, cl. 111, pl. VI.

At? Semis? Triens?

Quadrans,

Pied mon. Grammes, 6 1/2 46 (M. Hoffmann).

 6 1/2 43 (= 1 one. 3 gros 23 gr. Montfaucon, Ant. expliq., Suppl., L. III, pl. XLV, p. 104).

 6 t/2 43,3t (Cabinel de France; c'est peul-être la plèce publice par Montfaucon.)

Sextans?

Once,

4 1/2 11 (= 3 dr. Gennarelli).

#### 6. Roue et ancre.

Fine cold, it rous de la première aérie, et un rever une autre avec dont anement.—La Memole composite de trais lattres en grace entre les represe de trou de manière qui est difficile de désermière de die commence et, par consiquent, quelle est la première deltes, seit le génération de Marie Bacci (Dempère, p. L.M.), i, et d'après lui, le prese; et. II, pl. VII), de adhan que sur un autre accamplaire déservers en sitté arrive avec l'abbreunt se moment des la possities un les frenchières de la finançaire et de la décidire de l'abbreunt de moment des la possities un les frenchières de la finançaire et de la décidire d'après par la plus que l'abbreunt de la finançaire de la décidire d'après que l'après que l'après de la finançaire de la discussion de l'abbreunt de la finançaire de la discussion de l'abbreunt de l'après de la comment de la possitie d'après de la comment de la

#### Quincussis.

Fied non. Grammes.
5 1/2 736 (= 2 liv. 2 onc. Dempster, pl. LXI, 1, Arretii apud Jo. Hier.
Bacci; d'après Micali, loc. cit., l'exemplaire de Florence a le même poids)

### P). XIX, nº 1. Dupondius.

- 5 1/2 300 (Gotha).
- 5 1/2 297 (= 10 one, 4 dr. Gennarelli). + 5 285 (Coll. Blacas).
  - As.
- 7 1/2 198 (As de 7 onc. Passeri, pl. VI, Mus. Oliv., d'après la p. 202 du Mus. Pass.).
  - Semis.
  - 6 81 (= 2 onc. 7 dr. Gennareill; = 3 onc. 32 car. Arigoni, t. 1, pl. 13).
    - 81,50 (Cabinel de France).

## Quadruns.

- 6 1/2 43 (Cabinet de France).
- 5 35 (Cabinet de France).
- Sextans.

## F1. X1X, nº 2. 7 32 (= 1 onc. 1 dr. Gennarelli).

- ? 3 14 (= 12 den. Passeri, pl. Vl, n\* 9, Mus. Oliv. As de 3 onces, Mus. Pass.).
- 2 8,85 (Coll. Blacas, pièce frappée).
- ? 1 5 (As de 1 onc. Passeri, Mus. Pass.) (2).
- Once frappée.

  + 6 14 := 12 den. Passeri, pl. VI, nº 10, 11, Mus. Oliv. Olivieri indique un exemplaire de 11 den. = 13 gr.).
  - 6 13 (pièce coulée au Cal·inet de France (3).

Quelquefois on rencontre des segians frappés; voyes ei-après le segians de ma collection, pl. XIX, n° 2.

<sup>(2)</sup> On ne pent pas se for avengiement aux indications de Passeri; il est probable que las deux sextana dont il parle sont plutôt des onces.

tha desi serana dont il perie sont pieno des donte.

(3) J'avais cru d'abord que cette pièce était un sexana, et que la second globule était effact; mais la conservation est assez belia poor qu'il me samble impossible d'admettre qu'il y ait jamais ro denz globules.

B.

Pred mon Grammes.

— 4 9 (= 2 1/2 dr. Zelada, Onc., 2, 7).

3 1/2 8 (= 7 den. Olivieri, p. 55, 56; = 44 car. Arigoni, t. IV, pl 9).

- 3 1/2 7 (= 43 car, Arigoni, t. 111, pl. 8).

+ 2 5 (As de 2 opc. Passeri, Mus. Pass., Olivieri).

## 7. Roue et ancre avec la légende AL.

Les types de la série précédente. — Légende sur la face où est l'ancre Q↓ = X².

— Les mêmes aignes pour indiquer la valeur que dans la série précédente. — Toutes ées pièces sont coulès. — Mas. Airéeter, cl. III, p. l. 1

## Dupondius?

As. + 4 1/2 129 (Cabinet de France).

Semis? Triens? Quadrans? Sextans?

Once.

4 1/2 11 (= 3 dr. Gennarelli).

8. Tèle de face et instruments de sacrifice.

D'un côté, the jenne de fine a vere les chavaus flutants et un bonnet pointes. Gennarelle, etc., etc., p. 3, compare cots the vere cells d'une giure de bronnet rouvée sur les bords de Tibre et cosfée de la nelne manière (fine. Grey..., t. p. 1, X.I.III). Il Consum de sercifice et habies. An miles aur l'as et le meils, un point.— De côté du revers is lettre C. — Les signes indiquant la valeur sont également de côté du revers. [1] 7 voyes Aug perce, p. 13 [1] 2 1 : 1 — Max. Révert, c. III, p. 1.

As?

Pied mon. Grammes.

6 1.2 88 (= 3 onc. 1 dr. Gennarelli).

6 83 (Cabinet de France), 6 81 (= 2 onc. 7 dr. Gennarelli).

Triens?

Ouadrans.

5 1/2 39 (= 2 5/8 loth, Barth, p. 15). + 5 35 (= 1 onc. 2 dr. Gennarelli).

5 31 (Cabinet de France).

Sextans.

4 1 2 21 (= 6 dr. Gennarelli),

Once.

- Pied mon. Grammes.

  7 15 (As de 6 1/2 onc. Passeri, Mus. Pass.).
- + 6 14 (= 4 dr. Gennarelli).
  - 6 12.20 (Cabinet de France).

## 9 Volterra.

For sold, the inderted at James coffee drug plotts; proof in the distingue plotts structured defermines in promise a sea type [Jam. Actorder, neutro, pt. ye. 40]; in secondary a poor type one masser; in treatment on daughts; in plient do in the de James ret appear to prove the proof of the plant of the

## A. Série sans type an revers.

# Dupondius (1).

Pied mon. Grammes.

- 5 1/2 301 (= 12 onc. Arigoni, t. III, pl. 13).
  - 5 283 (= 10 onc. Dempster, pl. LVI, 2, Mus. Med.).
     5 279 (= 9 onc. 21 den. Olivieri).

#### 4.

- 7 1/2 198 (As de 7 onc. Passeri, Mus. Pass.).
  - 7 187 (= 6 onces, 15 den. Dempster, pl. LVI, 3, Mus. Barberini).
    105 (= environ 30 ducats, Wiczay, 1, 1, p. 329; le revers est décrit

# ainsl : rota et nota assis |. C'est probablement un semis?

- Semis.
- 8 1/2 113 (As de 8 one, Passeri (Mus. Pass.).
  - 84 (= 2 onc. 23 den. Dempster, pl. LIX, 3, Mus. Med.).
  - 81 (= 3 ouc. 30 car. Arigoni, t. IV. pl. 7).
  - 5 1/2 77 (= 2 onc. 17 den. Olivieri).
  - 5 68 (= 2 onc. 10 den. Dempster, pl. LVIII, 1, Flor., Mus. Guadagni; la pièce est brisée et le morceau manque).

<sup>(1)</sup> Le dupondios de 30 coces néo-romaines = 816 gr. Zelada, Dupond., pl. II., cet faux voyez ce que distat de ce arerpeparte depandio les antenrs de l'Are graer, p. 91, et Avellino, Butt. Nap., t. III., p. \$28. — Guaruncci, Orig. Ital., t. II., p. 286, en avait déjà parle.

#### Truens.

Pied mon.

- 57 (As de 6 onc. Passeri, Mus. Pass.). + 4 1/2 42 (= 1 one, 4 dr. Zelada).

11

- 39 (Coll. Blacas). Quadrans.
- 7 1/2 49 (= 3 semione, 1 1/2 dr. Ramus).
- 31 (Coll. Blacus).
- 4 30 (Cabinet de France).
- + 4 28 (= 1 onc. Zelada, Gennarelli).
  - 26 (= 22 deu. Dempster, pl. LIX, 1, Mus. Med.).
  - Sextans.
    - 57 (= 2 onc. Dempster, pl. LVIII, 7, Mus. Bonarotti; proba blement un triens).
  - 6 1/2 29 (Coll. Blacas).
- 6 1/2 29 (= 1 onc. I den. Olivieri).
- + 5 1/2 26 (= 1 3/4 loth, Barth, p. 14).
  - 5 1/2 25 (Cabinet de France). 20 (= 17 den. Dempster, pl. LIX, 2, Mus. Med.).

  - 19 (= 112 car. Arigoni, t. 111, pl. 6). 18 (= 344 Carelli).

    - 12 (Coll. Blacas). 40 (Cabinet de France).

# B. Série avec la massac pour type du revers,

## Dupondins,

- 5 1/2 297 (= 10 onc. 4 dr. Zelada, d'après Gennarelli; 300 grammes = 10 one. 5 dr.).
- 290 (= 83 ducats, Wiczay, t. I, p. 328).
- 4 1/2 258 (M. Hoffmann, à Paris).
- 253 (Coll. Blacas).
- 5 1 2 153 (M. Hoffmann, à Paris).
- 144 (Cabinet de France). 4 1/2 125 (= 4 one, 3 1/2 dr. Zelada; d'après Gennarelli, 4 ouc, 4 dr.).
- 108 (Coll. Blacas).
- 3 1/2 91 (= environ 3 one. Montfaucon, Ant, expl., t. III, pl. XG, p. 156). Semis.
- 6 1/2 85 (= h peu près 3 onc. Gori, Mass. Etr., 1, pl. CXCVI, tr. 1; II, p. 423, as de 6 onc. Passeri, Mus. Pass,).
  - 82,5 (Cabinel de Gotha).

25



### Fred mon. Grammes.

- 6 82 (= 2 onc. 22 den. Dempster, pl. LVII, 3, Mus. Med. ..
  - 5 1/2 77 (= 2 onc. 17 den. Dempster, pl. LVIII, 2, Mus. Med.).
- 5 1/2 73 (= 21 ducats 10 gr. Wiczay, t. I, p. 330).
- 4 1/2 60,50 (Cobinet de France).

  4 1/2\* 59 (= 2 onc. 2 den. Dempster, pl. LVII, 1, Mus. Med.).
- 4 1/2 59 (= 2 onc. 2 den. Dempster, pl. LVII, 1, Mus. Med. - 4 52 (= 1 onc. 20 den. Olivieri).

## Triens.

- 7 65 (= 2 onc. 7 den. Dempster, pl. LVII, 4, Mus. Xed.)
- 6 1/2 58 (= 2 ouc. 1 den, Dempster, pl. LVII, 5, Mus. Med.).
   6 54,5 (M. Hoffmann, à Paris).
  - 6 53 (= 1 onc. 21 den. Dempster, pl. LVII, 5, Mus. Med.). 5 1/2 50 (= 1 3/5 onc. Pembroke, III, 116).
- 5 1/2 48 (= 1 onc. 17 den, Olivieri).
- + 4 1/2 42 (= 1 onc, 4 dr. Zelada).

# Quadrans.

- 7 48 (= 1 onc. 17 den. Dempster, pl. LVIII, 2, Mus. Bonarotti).
- 6 1/2 46 (= 3 semione. 1/2 dr. Ramus).
  6 40 (= 1 one, 10 den, Dempster, pl. LVIII, 3, Mus. Med.).
- 5 1/2 37.50 (Cabinet de France).
- 5 1/2 37 (= 1 one. 70 car. Arigoni, t. I, pl. 20; t. III, pl. 9) (1).

   5 1/2 36 (= 1 one. 66 car. Arigoni, t. III, pl. 7).

#### Sextans.

- 5 1/2 25 (= 21 den. Dempster, pl. LVIII, 4, Mus. Med.
- 5 1/2 24 (= 1 semione, 2 1/2 dr. Ramus).
- 5 22 (Cabinet de France).
   5 22 (= 340 gr. Pembroke, III, 116).

### Once.

- + 6 1/2 15 (= 13 den. Dempster, pl. LVIII, 5 Mus. Med.
- + 5 1/2 14 (Cabinet de France, pièce fatiguée).
- + 5 1.2 13 (= 11 den. Dempster, pl. LVIII, 6, Mus. Med. .

# C. Sirie ayant le dauphin pour type du rever-.

### As.

- 5 1/2 152 (= 5 onc. 9 den. Demoster, pl. LVI, 1, Mus. Med.).
- 5 143 (= 4 6.10 onc. Pembroke, III, 116, sans le sigue de l'as).

<sup>(4)</sup> Arigoni donne cette pièce et la enivante comme des seatans, mais la position d'a points semble plubét indiquer des quadrans on même des triens.

```
Pied mon.
           Gramma s
```

- + 5 141 (= 5 onc. Dempster, pl. LVI, I, Mus. Med.'.
  - 137 (= 5 onc. 65 car. Arigoni, 1. III, pl. 1).
  - 131 (= 5 one 32 car, Arlgoni, t. III, pl. 2).

Les anteurs du l'Ace grare, p. 91, nous apprennent qu'il existe beaucoup d'as de certe slerutiere espèce qui sont fant; cependant M. le baron d'Aitly a trouvé que l'as du Musee ourbon, à Napies, est hon, et l'avocet Ruera, de Florence, ru e en entre les majos plusieurs trouvés à Vulterra (ibid., p. 118). Le Musée Kircher en a acheté plus tard un autre également bon en même temas que le semis (Genuerelli, tec. cit., p. 32), Genrarci donne, dans le premier volume des Origini italiche, une pièce semblable sans indication de valeur, qui pese \$1 out. \$1 den. de la l'ibra odierna Volterrona (thid , vol. 11, p. 182, 252). Cette livre pèse, d'après Guarmarel, un pen moins que celle de Florence; l'as en question pent done peser 327 gr. Nous n'osons pas nous prononcer sur son authenticite Le semis se trouve à Paris, et les anteurs de l'Aes grase supposent pent-être un pen gratqitement que le revers e été retouché (loc. cit., p. 91). - La pièce frappée de Vulterra avant pour type one tête jeune aux cheveux flottants avec le douphin au revers et la légende Velabri en rarartères étrusques, rétrograde sur l'une des faces et nou rétrograde sur l'autre, est en moins donteuse (Avellino, Ogusc., II, p. 1, pl. II, nº 1 .- Mas. Kirck., iscert., pl. V. n" t6, p. 91). Quant à celle que donne Arigoni, f.III, pl. 9, et qui pese 13 car = 10,26 avant pour tipe un sutel d'un rôte et au revers une mauvaise imitation de le légende Velobri, elle est positivement fansse.

Gearnacci (Orig. itel., t. 11, p. 253) donne encore les poids suivants des pièces de Veiterra de sa collection, mais il n'en indique pas les types; il dit sentement que les plus fortes out pour type un danphin.

- 8 onc. 4 den. (nel monastero de PP. Camaldolevi di Volterra ,
- 5 onc. 12 den. 14 gr.
- 4 one : 14 den.
- 17 den
- 16 den, 11 gr. 14 den., le p'us faible des cin tuante cremplaires de sa coilection.

Gennarulli (loc. cit.) ne donne pas non plus les types des pières de Volterra; les poids rei ne se tronvent pes dans Zelada sont les sajvents .

Semis.

```
19 (= 3 onc. i dr., deux exemplaires .
                               Trient.
53 (= 1 onc. 7 dr.).
42 (= 1 onc. 4 dr.). | Ce sont probablement les deux triens de Zela.ln.
39 '= 1 onc. 3 dr.,.
                             Quadrans
49 (= 1 onc. 6 dr. .
39 '= 1 onc. 3 dr., deux exemplaires
3? '= 1 onc. 1 dr.).
                              Sertans.
32 /= 1 ouc. 1 dr.).
28 (= 1 onc., deux exemplaires .
```

25 ( = 7 dr., trols exemplaires).

..

irammes

18 (= 5 dr.). 11 (= 3 dr., deux exemplaires).

10. Monnaies de cuivre frappées, aftribuées à Télamon (Tla....)

Téte de James coiffée d'un pétase pointu comme sur les pièces de Volterra :: R'Proue, et au-dessus, en caractères étrusques, «tla.»

Pied mon. Gramme

+ 3 29.4 (= 1 onc. 1 den. Olivieri; pourtant d'après Passeri (loc. cit., p. 181), cel exemplaire est vitio flaturae exuberante l'imbo).

Ceul se un type centain, it est pravi dans thirties. Probabilise de Pravis, p. 19,  $d_1$ \*pris in remainique quite important. It thisse e Fate pravi, referre, p. 17,  $d_1$ \*- $d_2$ whose d'épois in autre compilier apportant au Marie Kircher. Ceul dans Oliviers
qu'ent paine leur resupermente Danvei jui en fait in satirent, be.  $d_1$ ,  $d_2$ ,  $d_3$ p.  $d_4$ . Il,  $d_4$ \*-Garrance,  $d_4$ -right inteller,  $d_4$ ,  $d_4$ -N/H,  $d_7$ \*-Qu'intelle leur resultant.  $d_4$ -Garrance,  $d_4$ -right inteller,  $d_4$ - $d_4$ -richements apprente di Gorrance). Exclude 1 in  $d_4$ - $d_4$ -richement  

Tele barbue avec de longs cheveux, ::, " tla, " B Proue ..., " tla. "

On pet combiere comes fest I fuil feoritan un priston fermin, I,  $II_1$ ,  $II_2$ ,  $II_3$ ,  $II_4$ ,

11. Monnaies de cuivre, frappées, Vatl.......

Tête d'Hercule jeune coiffée de la peau de lion, deux globules. n' Trideni entre deux dauphins, deux globules.

La lignade do ravera est lein a rafa, 3 speci Formaçiabre bian conserté que fon veda su calitaria de Britin et a matrie tric-leine comercé ausai que M. Frincidente a van libera. Os vais encore una mote conserter peu distinct resonablent à no M devant la site effectives. Settin, 3 favire optif motaria popul matera, t. Ili, q. 25, Aleman, p. C.V., Dess Corrill, p. I. X., ar. 9, on its NVMVST-.— Sens reprédeux commo fanas la livez net adoptive par Sonit (Attent de Contactive, C. Ili, p. 1) et sivie per availabre. \*\*Die Elrusher, I. I., p. 333). — Quelquefois il n'y a pas de légeude, on bien elle n'est pas liable, par exemple, dans Montfancon, Ant. expl. Suppl., t. III., p. 108. pl. XLVIII., n' 9 (Carelli, pl. IX. n° 7). — L'exemplaire du cabinet da Berlin est un settans sinsi que celui de Micali. — Micali et C. Combe n'indiquent qu'on globule; poids :

Pied mon. Grammes.

17 (Monifaucon, loc. cil.; ce qui, pris comme sexians, répond à un pied monétaire de 4 onces, et, pris comme once, à un pied monétaire de 7 1/2 onces.

+ 2 10,25 (Sextans du cabinet de Berlin).

Р

### Aca grave de l'Ombrie.

## 1. Tuder.

A. Rose da la missa forms que sur les pèces (frusques que nona reces attribuées à Cortone (ci-dessa, Anneze, p. érici l.) de totse pinciples pèces. Trois creissants et adossé; y des trois plus petites, neelement l'indication de la relore. — La légrest adossé; y des trois plus petites, neelement l'indication de la relore. — La légrest atterne atterne seques ne se voir que me tri neutre le presonade la roce. La relore ret indication par 1° 1. 6, 4, 3, 8 ; globules. L'atina de l'Aer grave, cl. III, pl. II (1), donne te pritte franciscion, 2.

.

Pied mon. Grammes,

Fred mon. Grammy.

5 1/2 149 (= 5 onc. 6 den. [poids romain, å ce qu'il semble], Collellini, Congetture copra l'iscrizione della torre di S. Manno, Parugia, 1796, p. LXXXIV. Cf. Sestini, Lettere, l. IV, p. 152; Akerman, Cat. of roman coins, p. 6).

Semis.

7 92 (= 3 onc. 2 dr. Gennarelli).

6 1/2 88,1 (Cabinet de Berlin). + 5 1/2 78 (= 2 onc. 6 dr. Gennareili).

- 4 1/2 57 (M. Hoffmann, à Paris).

Triens.

6 53 (= 1 onc. 7 dr. Gennarelii).

<sup>(1)</sup> L'attribution de cette séris nous semble incontestable, aurtont en supprissant l'as problèmatique de la planche XI, qui manque dans le Sperchie, et en le resuplaçant par l'ass de la collection Coltellini. Il n'est pas zare de voir sur les principales poèces d'une série des légendes qui manquent sur les prities.

Piel mon. Grenues

Quadrans.

+ 6 42 (= 1 onc. 4 dr. Gennarelli). + 4 1/2 32 (= 1 onc. 1 dr. Gennarelli).

Sexlans.

28 (= 1 onc. Gennarelli).

+ i 1/2 21 (≈ 6 dr. Gennareill).

Once.

Once.

+ -4 1/2 11 (= 3 dr. Gennarelli).

B. To use type or wait are Tas, is senior the forms or not common is not some pulsarcial Fully are in our all shouldance. For this case type as senior modelet of differenpoor channes des pieces due in series. — In Spreade stater as ill terr les twin pincipales percent, as and in temperature. Some primer on thread contained using the first percentage question and it produces. In a primer on thread contained using the first percentage of the produces of the produces. In a primer on thread contained using the first percentage of the produces of the produces. In a primer on thread contained using the first percentage of the produces of the produc

As.

Aigle, lutere, [, 3] Corne d'abondance de laquelle pendent une grappe de raisin et une feuille de vizne. [.

Fied man. Grammes.

G

Fl. XX. nº 7.

9 1/2 255 (Cabinet de France).
 9 246 (= 8 one, 17 den, Olivieri).

+ 6 170 (= 6 one. Passeri, p. 176).

Semir

n; Aigle, lutere, A. B Meme type que l'as, A.

Semis d'un as de 6 1/2 onces d'après Passeri, p. 263, Mus.

Pass.; mais d'après le même Passeri, p. 176, == 3 onces;
semis d'un as de 6 onces d'après Passeri, p. 214, Mus.

Pass., Giovanelli, 82 (= 3 one. 36 car. Arigoni, 1, III, pl. 12)

b) Chien couché, « tatere, » O. B Lyre. O.

14 1/2 198 (= 7 one. Olivieri; voy. el-dessous).

8 1 2 116 (Cabinet de France; probablement la même pièce; = 3 onc. 6 gras 21 gr. Cat. d'Ennery, p. 109. Pied mon. Grammes.

3

2

- 8 1/2 113 (= + onc. Paseri, p. 176; as de 8 onc. Paseri, Mus. Oliv., semble être la même pièce qu'Olivieri donne comme de
  - 7 onces).
    7 1/2 101 (== 4 onc. 4 car, Arigoni, t, III, pl. 4).
- + 3 1/2 49 (= 1 onc. 18 den. Passeri, p. 176; as. de 3 1/2 onc. Passeri; Mus. Pass.].
  - 2 1/2 47 (= 1 onc. 16 den. Dempster, pl. 1.X. 5, Mus. Med.).
    - 46 (= 1 onc. 15 den. Olivieri),
    - 45 (= 1 one. 14 den. Dempster, loc. cif., Mus. Guadagni).
    - 44 (= 1 one, 3 1/2 gros, Montfaucon, Ant. expl., Suppl. 1. III, p. 104; = 1 one, 13 den, Olivieri).
    - 42 (= 1 onc. 4 dr. Gennarelli, trois exemplaires; as de 3 onces, Pass. Mus. Pass.; = 2 7/8 loth, Barth, p. 16), 41.25 (Coll. Blaces).
    - 41 (= 1 one, 11 den. Dempsier, pl. LN, 5, Mus. Med.; = 2 3,1
      - loth Barth, p. 16). 40 (M. Hoffmann, à Paris'.
      - 40 (= 1 onc, 2 1/2 gros, Montfaucon, loc, cif.)
      - 39 (= 1 onc. 3 dr. Zelada; Gennarelli, trois exemplaires; = 2 5/8 loth Barth, p. 10; = 755 Carelli, n° 2).
        38.6 (Berlin).
      - 38 (= 2 sem. 2 1/2 dr. Ramus; = 1 once 2 gros 4 grams, Cat. d'Ennery, p. 130; = 742 Carelli, n\* 3).
      - 37,1 (Berlin).
        37 (= 2 sem. 2 dr. Ramus; = 1 onc. 7 den. Diivieri).
    - 36 (= 1 one, 64 car. Arigoni, 1. III, pl. 4; = 1 once 1 gros 23 grains, Monifaucon, loc. cit.)
    - 35,60 (Cabinel de France).

      35 (= 1 onc. 2 dr. Gennarelli; as de 2 1/2 onc. Passeri, Mus. Pass.; = 680 Carelli, n° 1; = 1 once, 1 gros, 4 grains, Cat.
  - d'Ennery, p. 130).

    2 1 2 34 (= 1 one, 51 car, Arigoni, t. II, pl. 21).

    33 (= 1 one, 48 car, Arigoni, J. III, pl. 11; = 1 one, 4 den, Gori.
    - Mus. Etrusc., I, pl. 196, 10; II, p. 422, Mus. Gherardescat. 32,50 (Cabinet de France).
      31 (= 1 onc. Pembroke, III, 117; = 1 onc. 2 den. Olivieri).
    - 29 (= 2 sem. Ramus). 28 (= 1 one, Zelada, Genuarelli, loc. cit.).
      - Triens.

        a) Aigle, "tut" :: B Corne d'abondance ::
- + 4 1/2 42 = 1 onc. 12 den. Olivieri). Passeri donne les reuseignements suivants qui sont inexacts.

Leiens cum aquila et cornucquie.

- 2 1/2 21 (= 18 den. Passeri, p. 176',

Aquila :: . . - tuter . . R Cornu divit-

Pred mon. Gramme

+ 4 t 2 42 (Passeri, p. 205, Mus. Passeri, Giovanelli, Arigoni. -- Triens d'un as de i 1/2 onces).

## Aquila sin., " lutere " ... R Cornucopia ....

- 47 (Passeri, p. 214, Mus. Arig., Pass. Triens d'un as de 5 onc.). Cect montre comblen les reuseignements de Passers miritent peu de confiance. Arigons ne donne pas de triens offrant ce même type.
- P1. XX, u° 3. b) Deux massues, « Intere » :: B Main entourée de lanières ::
  - Pied mon. Grammes.
    - 15 1/2 141 (As de 15 onc. Passeri, Mus. Pass.) (1).
    - 10 1/2 94 (= 3 onc. 8 den. Dempster, pl. LX, 3, Mus. Med.). 9 1/2 85 (= 3 onc. Dempster, pl. LX, 2, Mus. Med.).
    - 83.50 (Cabinet de France).
    - 47 (As de 5 onc. Passeri, Mus. Pass.).
      - 37 (= 1 onc. 7 den. Olivieri..
        - 35 (= 1 onc. 2 dr. Gennarelli).
        - 33 (Cabinel de France).
      - 33 (= 1 onc. 48 car. Arigoni, t. III, pl. 5).
      - 3 1/2 32 (= 1 ouc. 1 dr. Zelada, le plus fort sur six, 2 exemplaires, tiennarelli: = 1 once 22 grains, Montfaucon, Ant. expl., Suppl., t. 111, p. 107).
        - 31 (= 2 1/8 loth Batth; = 600 Carelli, nº 4).
        - 30 (= t onc. 30 car. Arigoni, t. fil, pl. 5; = t onc. 29 car. Arigoni, t. iii, pl. 5).
        - 29 (= 2 loth Barth).
        - 28 (= 1 onc. Olivieri, 2 exemplaires, Gennarelli. As de 3 onc., Passerl, Mus. Pass.).
        - 27 (= 23 den, Olivieri),
          - 26 (Coll. Biacas).
          - 26 (= t sem. 3 dr. Ramus, deux exemplaires; = 1 3/4 loth Barth).
          - 25,80 (Cabinet de France). 25 (= 4/5 onc. Pembroke, III, 117: = 7 dr. Gennarelli: deux
            - exemplaires; = 1 11/16 loth, Coll. Posern-Kiett, à Leipzig;
          - = 21 den. Dempsier, pl. LX, 6, Mus. Bonarotti).
          - 21 (= 20 den. Dempster, pl. LX, 6, Mus. Bonarotti). 22 (Cabinet de France).
    - 2 1 2 22 (= 425 Carelli, nº 5).

<sup>(1) .</sup> Super Tuderts reportus est trieus qui pertinet ad assem XV unciarum, quem ego . sa museum Oliverium collocari. . Passers, p. 172. Les triens que cet anteur cite dans les séries de 12 et de 12 onces, comme faisant partie du Mus. Med., c'est-à-dire d'après Dempeter, ne se tronvent pas dans l'onvrage de ce dernier.

## Fred mon. Grammes

- 21 (= 18 den. Olivieri; = 6 dr. Zeiada, le plus faible de six exemplaires; = 5 1/2 gros, Montfaucon, Ant. expt., Suppl., t. III, p. 107; = 5 gros 32 grains, Montfaucon, loc cit., p. 108). 20 (= 1 sem. 1 1/2 dr. Ramus).
- 19 (= 112 car. Arigoni, t. I, pl. 16).
- 18 (= 106 car. Arigoni, t. III, pl. 8, = 104 car. Arigoni, t. III, pl. 51.
  - 17 (= 100 car. Arigoni, t. III, pl. 12).
  - 16 (= 90 car. Arigoni, t. III, pl. 5),
- 1 1/2 14 (= 12 den. Olivieri ; as de 1 1/2 onc. Passeri, Mus. Pass.).

## Quadrans.

# Ancre, " lu " . . B Grenouille ..

- 9 1/2 65 (Gotha sans légende).
- 9 1/2 64 (= 2 onc. 2 dr., deux exemplaires, Gennarelli).
- 61,1 (Berlin).
- 8 1/2 50 (= 1 9/10 onc. Pembroke, III, 125, sans legende; Il est donne comme sextans).
- 8 1/2 + 57 (Cabinet de France).
- 8 1/2 57 (= 2 onc. Gennarelli).
- 56,50 (Cabinet de France)
- 28 (= 1 onc. Dempster, pl. LXI, 3, Mus. Med.; = 1 onc. Olivieri; = 1 onc., trois exemplaires, Gennarelli!.
  - 25 (= 7 dr., trois exemplaires, Gennarelli). 23 (= 6 1/2 dr. Zelada, le plus fort sur huit).
  - 22 (= 19 den. Olivieri).
- - 21 (= 18 den. Dempster, pl. 1.X1, 2, Mus. Bonarotti; = 6 dr., deux exempl., Gennarelli; as de 3 onces, Passeri, Mus. Pass.; = 5 gros 28 gr., Montfaucon, Ant. expl. Suppl., 1. III, p. 107). 20 (= 17 den, Olivleri).

    - 20 (Cabinet de France, deux exemplaires).
    - 19 (Cabinet de France; = 5 gros 2 grains, Cat. d Ennery, p. 130; = 5 gros 2 grains, Montfaucon, loc. cit.; = 16 den, Demoster, pl. LXI, 4, Mus. Bonarotti; = 108 car. Arigoni, 1. Ili, pl. 6; = 5 dr. du poids de Nuremberg, Eckhel, Mus. Caes.).
    - 18,7 (Gotha).
    - 18 (= 1 sem, 1 dr. Ramus; = 1 1/4 loth Barth, p. 16 et coll. Posern-Kleil; = 358 Carelli, nº 7; 101 car, Arigoni, I. I. pl. 18;
- = 15 den. Olivieri; = 5 dr.; trois exemplaires, Gennarelli). 2 1/2 17 (= 96 car. Arigoni, t. l, pl. 2t, comme once).
  - 17 (Cabinet de France).
  - 16 (= 93 car. Arigoni, t. III, pl. 9, comme once).
  - 16 (Coll. Blacas).
    - 15 (= 88 car. Arigoni, t. 111, pl. 12, deux pièces; = 13 den. Olivieri; = 87 car. Arigoni, 1. 111, pl. 12).

394

## ANNEXE P.

### Pied mon. Grammes 15 (Cabinet de France).

- 15 (Cabinet de France ... 2 14 (⇒ 12 den, Olivieri...
  - 14 (= 12 den. Olivierl).
    12 (= 3 1/2 dr. Zelada, le plus faible de huit).
  - 11 '= 65 car. Arigoni, 1. III, pl. 9, comme sextans;

#### Sextans.

## Trident, " tu " : B Sauterelle ..

- 10 1/2 47 As de 10 ouc. Passeri, Mus. Pass.; classe avec les quadrans probablement par suite d'une faute d'impression).
  - 8 1/2 39 (= 1 onc. 9 den. Olivieri).
    - 8 38 (As de 8 onc. Passeri, Mus. Pass.).
- 37 (Cabinet de France).
- + 7 1/2 35 (= 1 onc. 2 dr. Gennarelli).
  - 7 1/2 33 (= 1 one. 46 car. Arigoni, t. III, pl. 7, comme onee).
    7 32 (= 1 one. 1 dr. Gennarelli).
- + 6 28 (= 1 ouc. Gennarelli).
  - 5 1/2 25 := 7 dr. Gennarelli).
  - 21 (= 6 dr. Gennarelli).
  - 19 = 16 den Passeri, p. 171).
     18 = 5 dr., frois exemplaires, Gennarelli).
  - 18 (= 5 ar., 1rois exemp
  - 3 1/2 15 (= 1 sem. Ramus).
  - 14,50 (Cell. Blacas).
    - 14 (= 4 dr. [l'indication once semble le resultat d'une faute d'impression], Zelada, le plus fort de cinq exemplaires, Gennarelli; as de 3 onc. Passeri, Mus. Pass., Olivieri, = 78 car Arigoni, 1, III, pl. 12).
      - +13 (Cabinet de France).
    - 13 (= 11 den. Olivieri; = 74 car. Arigoni, t. III, pl.8, donne cette pièce comme une once).
  - 2 1/2 12 (= 10 den. Dempster, pl. LIX, 6, Mus. Bonarotti).
    - 11 (= 3 dr. [donné comme once par une erreur typographique, à ce qu'il semble], Zelada, le plus faible de cinq exemplaires, Gennarelli).
    - 10.70 (Cabinet de France).
  - + 10 (Ibid.)
  - 2 (= 8 den. Olivieri; aussi probablement unas de 2 onc., Passeri, Mus. Pass., où la sauterelle est décrite comme une fleur).
    8 (= 7 den. Olivieri).
  - 1 1/2 7 (As de 11/2 onc. Passeri, Mus. Pass.; == 6 den. Passeri, p. 176).

    Once.

Fer de lance « /u » . B Vase à deux anses, .

+ 10 1/2 25 (= 7 dr. Gennarelli). 25 (Coll. Blacas .

Thomas In Goog

Pied non. Grammes.

- 9 24 (Cabinet de Gotha'.
  - 23 (As de 10 one, Passeri, Mus. Pass., mis par erreur parmi les sextans; = 6 1/2 dr. Zelada, le plus fort sur cinq exemplaires].
     23 (Cabinet de France).
  - 9 1/2 22 (= 19 den, Oilvieri; = 1 1/2 loth Barth).
  - 9 21,2 (= 6 dr., cinq exemplaires, Gentrarelli.
- + 9 21,1 (Berlin).
  - 20 (Cabluet de France [pièce perece]).
- + 8 19 (= 3/5 onc. Pembroke, III, 117).
- 8 18 (= t03 car. Arigoni, t. i., pi. 2t, et t. III, pl.9; = 5 dr. Gennarelli).
  - 7 1/2 17 (= 98 car, Arigoni, t. Ill, pl. 9).
- 6 14 (= 4 dr., deux exemplaires, Gennarelli).
- 5 12 (= 230 Carelli, nº 8).
  - 1/2 II (= 3 dr. Zelada, le plus faible sur cinq; trois exemplaires, Gennarelli).
  - 9.50 (Cabinet de France).
  - 4 9 (= 8 den, Olivieri; as de 4 one. Passeri, Mus. Pass.; = 5:8 loth Barth).
  - 8,80 (Cabinet de France),
  - 3 1,2 8 (= 45 car. Arigoni, t. 1V, pl. 9.
  - 7,80 (Cal-Inet de France). 7,50 (Cal-Inet de France).
  - 3 7 (= 2 dr., trois exemplaires, Gennarelli; as de 3 onc. Passeri, Mus. Pass.).
- 3 6 (= 37 car. Arigoni, t. III, pl. 8; = 5 den. Olivieri; as de 2 1/2 onc. Passeri, Mus. Pass.).

  Nons pe savons si l'an pent attriber à Inder les pièces ayant pour type une grenonille.

ny Tortus. Nous donnous iol les poids de ces pièces : Grammes.

- 16 (= 14 den Olivieri, avec TV, donnée comme 1 once).
- 14 (Avec TV, Passeri, Mus. Pass., once d'un as de 6 onc.).
- II (=64 car. Arigoni, t. III, pl. 7, donné comme I once; avec V1, Arigoni, t. iII, pl. 11, donné comme un sextans; =63 car Arigoni, t. l, pl. 21, avec VD, donné comme t once).

Semis, quadrans, sextans et triens en forme d'amande.

Sans légende. — Sur un des côtés, on voit en général une arête de poisson, el au revers seulement l'indication de la valeur. On les attribue à Tuder à enuse du lieu de leur provenance.

#### Semis.

De forme ovale, faisant partie des nouvelles acquisitions du Mus. Aircher.

Gennarelli, loc. cit., p. 22.

## Oundrans.

Pred mon. Grav + 6 1/2 46 (= 1 onc. 5 dr. Zelada, Quadrans, pl. V, nº 3; d'après Gennarelli, 1, 6 dr. = 49 gr.)

- 6 1/2 44 (= 1 onc. 13 den. Olivieri).

- 5 1/2 36 (= 1 one, 65 car, Arigoni, t. III, pl. 6). 33 (= 1 onc. 46 car. Arigoni, t. III, pl. 6).

32 (=: 2 sem. 1 dr. Ramus).

- 5 Sextans.

8 1/2 39 (= 1 one, 3 dr. Gennarelli).

+ 7 1/2 36 (= 697 Carelli, Descr., p. 6, nº 14).

32 (= 1 onc. 1 dr. Zelada, le plus fort sur cinq, Gennarelli;

= 1 onc. 3 den. Oliviert).

6 1/2 31 (= 1 one, 2 den, Olivieri).

6 1/2 29 (= 1 onc. 1 den. Passeri, p. 176'.

28 (= 1 onc. Gennarelli; as de 6 onc. Passeri, Mus. Pass.). 27 (Cabinet de France).

27 (= 1 sem. 3 1/2 dr. Ramus; 23 den. Olivieri).

5 1/2 25 (Cabinet de France), = 6 gros 42 grains, Cat. d'Ennery, p. 129; = 7 dr. Gennarelli).

5 1/2 24 (= 6 dr. 35 gr. poids de Nuremberg, Eckhel, Mus. Caes). 22 (= 19 den, Olivieri; = 1 sem, 2 dr. Ramus).

4 1/2 21 (= 6 dr. Gennarelli; = 5 1/2 gros, Monifaucon, Ant. expl. Suppl. t. III, p. 107). 21 (Coll. Blacas).

19 (= 16 den. Olivieri, deux exemplaire-).

18 (= 103 car. Arigoni, t. I, pl. 21; = 5 dr. Zelada, le pius faible sur cinq, Gennarelli).

17 (= 100 car. Arigoni, t. III, pl. 6),

16 (= 94 car. Arigoni, I. III, pl. 11; = 90 car. Arigoni, 1. III, 3 1/2 pl. 6 et 7).

14 (= 78 car, Arigoni, 1, III, pl. 7). 11 (= 3 dr. Gennarelli).

7 1/2 18 (= 5 dr. Gennarelli).

7 1/2 17 (Coll. Blacas). 14 (= 4 dr. Gennarelli, deux exemplaires).

5 12.80 (Cabinet de France).

12 (= 10 den. Passeri, p. 176; as do 5 onc. Passeri, Mus. Pass.). 4 1/2 11 (= 3 dr. Zelada, Onces, pl. 111, 3. Gennarelli).

9 (= 8 den. Olivieri, deux exemplaires; == 21/2 dr. Ramus; = 166 Carelli, Descr., p. 6, nº 15).

7 (= 39 car. Arigeni, t. III, pl. 7).

6 (= 37 car. Arigoni, loc. cit.).

2 1/2 6 (= 31 car. Arigoni, loc. cit.).

Pièces frappées, en général sans indication de la valeur.

a) Tête de Silène couronnée de lierre, R. Aigle, « tutere ».

Sur un exemplaire de Zelada, Ouces, pl. III, n° 2, avec nn globule, par conséquent une ouce. Les pièces semblables en argent sont fanases.

#### rammes.

- 5,3 (= 1 1/2 dr. Zelada, .tes grave, p. 33).
  - 4,7 (= 4 den. Olivieri).
  - 3,6 (Berlin).
  - 3.5 (= 1 dr. Zelada, Aes grave, p. 33, avec un globule; = 20 car. Arigonl, t. III, pl. 11; = 3 den. Olivieri, once d'un as de 1 1/2 onc. Passeri, Mus. Pass.; = 68 Carelli, nº 11).
- 3,3 (= 19 car. Arigoni, t. III, pl. 11:.
- 3,1 (= 18 car. Arigoni, t. III, pl. 11'. 2,9 (= 21/2 den. Olivieri).
- 2,8 (= 16 car. Arigoni, 1. III, pl. 11).
- 2,7 (= 58 Carelli, loc. cit., nº 10).
- b) Tête de Fausse avec des cornes. B Corne d'abondance « tutere ».

## Grammes, (Demi-once?), 2.4 (= 2 den, Passeri, p. 176).

- 1,8 (Berlin; = 35 Carelli, loc. cit., nº 12).
- c) Tête coiffée d'un bonnet. 8 Truie avec ses petits, « tutere ».

  (Mus. Kircher, pl. de Suppl., cl. 11, 2.)

Nous n'en connaissons pas le polds.

Pièces carrées avec l'arête.

Sans légende, attribuée à Tuder à cause du lieu de leur provenance. (Passeri , p. 159)

Bœuf. n Aréte avec ciuq branches de chaque côté.

Cette pièce avait apparienn à l'abbé Mascioli, à Todi; après sa mort, le curé Giovaceilli la it dessiner et en carrya le dessin à Olivieri. Voyez Olivieri, Fendazione di Pesero, p. 28; Passerl, p. 160. Tons les dessina qui en oni été faits sont copiés aur la gravure d'Olivieri. Il en est de même de toutes les pièces suivantes :

1498 (= 53 one, Olivieri, pl. I).

Dauphin. B' Aréte avec trois branches.

900 (= 3t onc. 20 den. Olivieri, pl. II).

Aréte avec six branches de chaque côté.

968 (= 34 one, 6 den, Olivleri, pl. 111, nº 1),

Aréte avec quaire branches et hult globules dans les intervalles de chaque côié.

5t (= 1 one. 19 den, Olivieri, pl. III, nº 2).

Aréte avec deux branches et quatre globules dans les intervalles de chaque côté.

27 (= 23 den. Olivieri, pl. III, nº 3).

Branche d'arbre sur les deux faces, provenant de la trouvaille de Vulci. (Voyez ci-dessus, p. 175.)

387 (= 13 onc. 14 den. Mus. Kircher, Gennarelli, loc. cit., p. 16, 76; fragment/.

Arête sur les deux côtés, de la collection Recupero à Catane, mais certainement pas trouvé en Sicile. Gennarelli, p. 22.

111 (= 3 onc. 22 den., dans le Mus. Kircher, Gennarelli, toc. cit., p. 76; fragment).

Las planches I et II de Passeri not léé gravées d'appeir les pièces d'Oliveirei ; Il n'en a l'outre mettre le mains. Ses données, apie not différence dans le Chargieres de l'outre que dans le chapter qui traite de l'Italie, se sont que les réminierences d'Oliveir mis polipience et conveni interprétée dans au mes not optope d'actioni d'antern. Cet apiece semblent être des lingués, et il nous est unpossible d'audipor nos valeur ann plobules qu'on remarques une plus partiels.

# 2. Igucium.

It type de l'un act le minue que coisi du semis, ceini de terms semblable è terto du quardema, et ill en a si de minue per le series e l'ence, di serie en trici bype soboles officent pour les sir pièces des series, l'uniques pièces isolées different des penultres et semblect ne partie poperaire i des siries, l'uniques pièces isolées different des poperaires des siries incompolites. — L'impose d'affrers e figure recreases : diferent s'.). Le l'extrede monogue ser un des vertices, et pon-lètes possi per reforme. — Les signes indiquent la valuer nouel [ $\cap$  11.5° -1.5° — Action de fixed exert, du Mar. Airorker, cl. 11, pl. 11, 15° 4, A; pl. 4 supplement, [0, 2, 3; interet, p. 7, 4, A; p. 9, de 10 supplement, [0, 2, 3; interet, p. 7, 4, A; p. 9, de 10 supplement, [0, 2, 3; interet, p. 7, 4, A; p. 9, de 10 supplement, [0, 2, 3; interet, p. 7, 4, A; p. 9, de 10 supplement, [0, 2, 3; interet, p. 7, 4, A; p. 9, de 10 supplement, [0, 2, 3; interet, p. 7, 4, A; p. 9, de 10 supplement, [0, 2, 3; interet, p. 7, 4, A; p. 9, de 10 supplement, [0, 2, 3; interet, p. 7, 4, A; p. 9, de 10 supplement, [0, 2, 3; interet, p. 7, 4, A; p. 9, de 10 supplement, [0, 2, 3; interet, p. 7, 4, A; p. 9, de 10 supplement, [0, 2, 3; interet, p. 7, 4, A; p. 9, de 10 supplement, [0, 2, 3; interet, p. 7, 4, A; p. 9, de 10 supplement, [0, 2, 3; interet, p. 7, 4, A; p. 9, de 10 supplement, [0, 2, 3; interet, p. 7, 4, A; p. 9, de 10 supplement, [0, 2, 3; interet, p. 7, 4, A; p. 9, de 10 supplement, [0, 2, 3; interet, p. 7, 4, A; p. 9, de 10 supplement, [0, 2, 3; interet, p. 9, de 10 supplement, [0, 2, 3; interet, p. 9, de 10 supplement, [0, 2, 3; interet, p. 9, de 10 supplement, [0, 2, 3; interet, p. 9, de 10 supplement, [0, 2, 3; interet, p. 9, de 10 supplement, [0, 2, 3; interet, p. 9, de 10 supplement, [0, 2, 3; interet, p. 9, de 10 supplement, [0, 2, 3; interet, p. 9, de 10 supplement, [0, 2, 3; interet, p. 9, de 10 supplement, [0, 2, 3; interet, p. 9, de 10 supplement, [0, 2, 3; interet, p. 9, de 10 supplement, [0, 2, 3; interet, p. 9, de 10 su

n) Série des sur types en trois groupes.

As. (Mus. Kircher, cl. II, pl. III, t, pl. IV, t.

Etoile ou soleil à quatorze rayons. B Croissant, quatre étoiles, « ikuvins » ou « ikuvini, »

Fed mon. Grammes, + 7 194 (= 6 onc. 21 den. Passeri, Paralip., pl. IV, Iguvil apud

+ 7 193 '= 6 onc. 20 den, Dempster, pl. LIX, 4, Mus. Med ;

Fied mon. Grammes. 7 190 (Cabinet de France).

+ 6 1/2 180 (see 6 onc. 9 den. Passeri, loc. cit., Mus. Montemellini Perusiae, ilem, Mus. Oliv.).

Semis. (Mus. Kircher, el. II, pl. III, 2, pl. IV, 2.) Les mêmes types.

÷ 7 99 (= 3 onc. 12 den, Passeri, Mus. Montemellini et Oliv.'.

Triens. (Mus. Kircher, cl. II, pl. III, b)

Tenailles. B Corne d'abondance, a ikuvine ».

- 7 1,2 67 (= 2 one, 2 dr. Gennarelli, deux exemplaires).
  7 64 (= 2 one, 2 dr. Gennarelli, deux exemplaires).
- + 6 57 (= 2 ouc. Zelada, sans légende, probablement par erreur, cette pièce est peut être un des exemplaires el dessus mentionnés).
  - 6 56 (Cabinet de France).

Quadrans, (Mus. Kircher, cl. II, pl. III, 6.) Les mêmes types.

+ 4 28 (= 1 onc. Passeri, pl. III).

Sextans. (Mus. Kircher, pl. de supplément II.)

Corne d'abondance sur les deux faces avec la légende « ikuvins »,

Once. (Mus. Kircher, pl. de supplément III.)

Les mêmes types.

- 4 18 (= 5 dr. Gennarelli, deux exemplaires).
  - t4 (= 4 dr. Gennarelli).

A. Pièces isolées.

Semis. (Mus. Kircher, cl. 11, pl. 111, 3.)

Grain d'orge, deux étolies. B Croissant, osselet, « ikuwins ».

6 80 (= 2 onc. 20 den. Passerl, toc. cit., pl. IV. lgavil apud Carlium).

> Semis. (Mus. Kircher, el. II, pl. III, 4. Casque. B' Corne d'abondance, « ikuvins ».

Quadrans. (Mus. Kircher, cl. 11, pl. IV, 4.)

Roue à trois rayons des deux côtes, « ikuvini ».

 49 (= 1 onc. 10 den., poids romain, Capranesi, Bull. de l'Invl. arch., 1833, p. 160. Sextans, Mus. kircher, lucert., pl. V, A, 13.)

| Marque indiquant la valeur. | B Branche, « ikuvini ».

Sexians. Mus. Kircher, et. II, pl. III, 7.)

Les mêmes types sans legende.

red mon. Grammes.

5 1/2 26 (:= 1 3/4 loth, Barth, p. 15).

Le tries ann légende en type de la roue à quatre rayons aur les deux faces,  $M_{\rm ex}$ ,  $A_{\rm ex}$ ,

Semis,

Pied mon. Grammes,
- 7 1 2 99 (= 3 one, 4 dr.).

7 95 (= 3 one, 3 dr.),

+ + 1/2 21 (= 6 dr.).

(1) L'exemplaire de cette once, qui se trouve au Cabinet du France, pèse 14º, 55.

Sextans.

FIN DES ANNEXES DE LA PREMIÈRE PARTIE.

# NOTE

408 LE

# SYSTÈME MÉTRIQUE DES ASSYRIENS

PAR TH. MOMMSEN.

(Extrait du recueil intitulé De Grenzboten, Leipzig, 5 mars 1863,)

Nous possédons depuis peu d'années seulement des renseignements authentiques sur le système métrique des Assyriens; nous les devons à la découverte faite à Ninive, par M. Layard, d'un certain nombre de poids de bronze, coulés sous la forme de lions ou de canards, et que l'on peut voir aujourd'hui à Londres, dans les collections du Musée Britannique (1). M. Norris les a fait connattre au

<sup>(</sup>t) Les poids assyriens que l'on voit au Mosée du Louvre ne sont pas en bronze, mais en fer hématite taillé; ils sont au nombre de six dont cinq

nonde savant, en les publiant dans le Journal of the Asiatic society of Great Britain (1856). La plupart de ces monuments portent une double légende : l'une en caractères cunéliormes, dont le sens a pu être parfaitement déterminé; l'autre en caractères qui se rapprochent de l'écriture phénicienne. Outre l'indication du poids, ces légendes contiennent souvent le nom d'un roi d'Assyrie ou de Babylone.

Ce système est double; c'est-à-dire qu'il existe deux séries de poids très-distinctes l'une de l'autre, mais se raccordant cependant l'une avec l'autre, puisque l'unité de la seconde est tout juste la moitié de l'unité de la première. M. Norris suppose que la première série appartient aux Assyriens et la seconde à Babylone; nous ne croyons pas que cette opinion soit fondée. En effet, il existe deux poids de 30 mines appartenant l'un et l'autre à la série faible; l'un est marqué du nom d'un roi d'Assyrie, et l'autre porte celui d'un roi de Rabylone. Il est donc probable que les deux séries ont été employées simultanément. Nous

en torme de canards et un seul en torme de tête de sanglier; ils ont exactement les poids suivants :

| 1.  | Canaro  | ۶. | ٠  | ٠  | ٠   |    | ٠ |  | ٠ |  |  | = | 91,.39 |
|-----|---------|----|----|----|-----|----|---|--|---|--|--|---|--------|
| 2*  | Tête de | ,  | a: | ng | ije | r. |   |  |   |  |  | m | 16#,50 |
| 3*  | Canard  |    |    |    |     |    |   |  |   |  |  | = | 847,00 |
| 4.  | Id      |    |    |    |     |    |   |  |   |  |  | = | 44,66  |
| £.e | Ld      |    |    |    |     |    |   |  |   |  |  | _ | not or |

Ce dernier est le seul qui porte une légende en caractères cunéiformes gravée sur la partie plate B.

avons vu que tout le monnayage de l'Asie Viineure est également basé sur deux unités : le statère de Phocée et la darique, dont l'une représente la moitité de l'autre, et qui évidemment doivent se rattacher à ces deux séries de poids. Les monnaies des villes sont presque toutes taillées d'après le poids le plus fort, et celles des rois, (l'après le poids le plus faible. Nous donnerons provisoirement à ces systèmes les noms de poids faible et de poids fort de Babyloner: nous y sommes autorisés par l'exemple d'Élien, qui a donné ce nom à la plus faible des deux séries.

Ce que les poids découverts à Ninive nous apprennent de plus intéressant est le système de division en usage dans l'Assyrie, et qui differe radicalement de celui que les Grecs avaient adopté.

MM. Norris et l'ultsch ne paraissent pas avoir saisi cette différence; mais elle nous semble évidente, et elle a été parfaitement comprise par M. llincks, qui ne l'a, cependant, que sommairement indiquée.

Les Grees divisaient leur grande unité, le Talent, en 60 mines et la mine en 50 statères on 100 drachmes. Le talent babylonien contient également 60 uines; mais la mine, au lieu de se diviser par 100, se divise par 60; de sorte que le talent gree renferme 3,000 ou 6,000 petites unités, tandis que celui de Babylone en renferme 3,000. Parmi les poids trouvés à Ninive et actuellement à Londres, on compte dans la série forte des 1/8 de mine (lions n° 12 et n° 13), des 1/5 de mine (lion n° 14) et un autre poids difficile à déterminer, mais qui doit représenter 3/90 de mine (lion nº 15). Nous trouvons dans la série faible des 6/15 de mine (canards n° 3 et n° 4) et un 8/30 de mine (canard n° 5). Tous ces poids sont marqués, et il paralt positif que l'écriture cunéiforme avait des signes particuliers pour indiquer 4/15, 4/30, 1/80 et 1/1800 de la mine.

M. Hincks a trouté, dans une inscription du Musée Britannique, la preuve que l'on comptait à Niuive par mines, par 60° de mine et par 30° du 60° de mine. Les calculas attronomiques des Chaldéens étaient dressés suivant la nième méthode. Le Saros contenait une période de 3,600 ans, divisés en six groupes ou Neres de 600 ans, ou en 60 Sosses de 60 ans chacun; l'année avait 360 jours divisés en douze mois de 30 jours; le jour, en 24 heures de 600 minutes (1).

<sup>(1)</sup> Une grande partie des calcuis astronomiques est encore basée aujourd'bui sur ce système inventé sur les bords de l'Euphrale, el pous vient de ces Chaldéens dont l'Ancien Testament nous vante le savoir et la sagesse; l'équaleur est divisé en 360 degres, nous comptons 60 minutes dans une heure et 60 secondes dans la minute. Quant à la monnaie, le talent était divise en 60 mines ou Manahs et la mine en 60 unites. C'était donc encore le système de division de nos florins allemands, soixante petites unités valant une grande unlié; aujourd'hui, la pièce de 5 francs valant 100 sous fait concurrence au florin el tend à le remplacer parjoul; dans l'antiquité, la .. mine grecque de 50 statères ou 100 drachmes faisait concurrence à la mine asiatique de 60 petites unités; la lutte du système décimal contre le système duodécimal dure donc depuis près de 3,000 ans, et il faut convenir que l'esprit pralique pour l'usage quotidien se trouve du côté des Chaldéens d'autrefois et de nos bons amis les Souabes, car de tous les nombres, 60 est ceiui qui a le plus de diviseurs : tous les nombres depuis 2 jusqu'à 6, ainsi que 10, 12, 15, 20, 30, le divisent en autant de parties égales.

Le plus considérable des poids conservés au Musée Britannique, et, en même temps, celui sur lequel on peut baser des calculs avec un certain degré de certitude, parce que la valeur est indiquée fort clairement, est un poids de 5 mines; il pièse 5055 grammes (= 13 livres, 6 onces, 4 scrup, poids auglais). Il en résulterait que la mine de la série faible = 505,5 (1). Il est hors de toute vraisemblance que le poids normal ait été au-dessous et il peut même avoir été un peu an-dessus, quoique en général ces poids nous semblent fabriqués plus régulièrement et qu'ils présentent moins de variantes que ceux des Grecs et des Bomains

Nous trouvons, il est vrai, dans Élien que le talent babylonien pesait 72 mines attiques, ce qui donnerait pour la mine faible (car c'est d'elle qu'i est question, comme le juge parfaitement M. Norris) le poids beaucoup plus élevé de 528 grammes. Mais cette différence tient probablement à ce que le talent de Babylone valait en ellet 72 mines euboïques, et qu'Élien, d'après l'usage généralement suivi en Grèce, donne souvent le nom de mine attique à la mine euboïque, sans tenir compte de la différence d'un 1/A0 qui existe rééllement entre ces deux poids. En calculant d'après resiste rééllement entre ces deux poids. En calculant d'après

<sup>(</sup>i) Après celui-ci, le plus fort des poids conservos au Musce Brifannique, est un poids de 30 mlnes faibles pesant 15,061 grammes (= 40 llvres, onres, 4 serup., 1 gr. poids anglais), ce qui donne une mine de 502 grammes. Les autres poids, en tenant compte comme de raison de leur plus on moinbon étal de conservation, donneur à peu près les mêmes ré-ultats.

cette donnée, la mine de Babylone ne pèserait plus que 510°,8; ce poids, que nous pouvons considérer comme le poids normal, coîncide donc assez exactement avec le maximum du poids effectif que nous ont fourni les monuments découverts à Ninive.

Si nous comparons le momayage asiatique avec les poids de Babylone, nous verrons que la série des poids et celle des monnaies s'adaptent parfaitement l'une à l'autre. Supposons que la mine faible pèse légalement 510°,8 (nous venons de voir que ce chiffre est en effet le plus probable), il en résulte que la mine forte devait peser 1021°,6, et que le 1/80 était de 17° pour la série forte et de 8°,5 pour la série faible. Or les deux pièces d'or les plus anciennes (Introduction hist., p. 2 et 9) du monnayage asiatique sont le statère de Phocée, dont les exemplaires les plus forts pésent effectivement 16°,57, et la darique, qui arrive à la moitié du même poids (8°,49 effectifs). Il est donc évident que ces deux monnaies devaient peser légalement, l'une 1/60 de mine de la série forte, et l'autre 1/60 de la série faible.

Le plus ancien monnayage d'argent est également basés sur le même principe. Il correspond au monnayage d'or puisqu'il contient aussi deux unités. La plus forte pèse au moins 11 granumes et est surtout usitée dans le monnayage des villes, et la plus faible qui est la moitié de la première est la prétendue d'arique d'argent ou plutôt, comme nous l'avons démontré (p. 15), la pièce nommée par les Grees le Sicle médique (sipha) et dont le poids

maximum, d'aprés les exemplaires que nous connaissons, ne dépasse pas 5#,63. Ces deux pièces sont taillées régulièrement d'après les poids babyloniens et représentent l'une 1/90 de la mine forte, et l'autre 1/90 de la mine faible, et leur poids légal doit être de 11st, 33 pour l'une, et de 54,66 pour l'autre. Ce choix de 1/90 de la mine comme poids de la monnaie d'argent peut paraître singulier; mais il peut facilement s'expliquer. En effet, la monnaie d'argent étant moins ancienne en Asie que celle d'or. et l'or étant le métal régulateur, les pièces d'argent ont dù être taillées de manière à rester toujours dans une certaine proportion de valeur avec celles d'or, et cette proportion a dù être réglée d'une part sur la valeur proportionnelle des métaux dui était, d'après flérodote, de 13 à 1, et d'autre part de manière à fournir un nombre rond de pièces d'argent comme équivalent de chaque pièce d'or, ce qui était important pour la plus grande facilité des échanges. Le poids de 1/90 de mine répondait mieux à toutes ces exigences que le 1/60. En esfet, on obtenait ainsi vingt pièces d'argent comme équivalent d'une pièce d'or, et pour ce qui est de la proportion des métaux, 1/60 de la mine d'or = 20/90 de la mine d'argent, ou bien 3: 40, ou bien 1 = 13 1/3, ce qui revient à la proportion donnée par Hérodote, ou plutôt à celle qu'il a sans doute voulu indiquer (1), mais qu'il a rendue d'une manière incomplète.

<sup>(1)</sup> Un savant qui s'est plus particulièrement occupé de cette partie de

Il nous reste encore à voir ce que le talent babylonien devint chez les Grecs. Ce talent est évidemment la base de tout leur système monétaire et de leur système pondéral; mais ils l'ont appliqué d'une manière tout à fait particulière. Dans leurs monnaies divisionnaires, ils abandonnèrent tout à fait le système sexagésimal et adoptèrent le fractionnement par 10 et plus souvent par 12; nous avons vu qu'en Grèce le statère se compose de deux drachmes et de douze oboles. Nous en avons une nouvelle preuve dans les fractions qui ont été taillées sur le statère de Créuis qu'i a le poids de la darique (1); M. le baron de Prékesep possède, dans sa

nos études, et dont nos lecteurs connaissent et apprécient les travaux consciencieux, M. Hulisch a essayé dernjerement de donner une autre solution au problème que presentent les poids déconverts d'Ninive; mais il nous semble que ses efforis n'ont pas été heureux. Comme M. Norris ti part de ce principe que la principale division de la mine était t/t00, et parmi les poids qui sont conservés au Musée Britannique ti a cru reconnaître des t/25, 3/200, 1/100, 1/200 de mine; mais cette opinion ne résiste pas à l'étude consciencieuse des faits; et il suffit, pour s'en convaincre, de peser ees poids sans parti pris d'avance. L'hypothèse qu'à cette époque l'argent était à l'or comme t0 est à 1, et que le statère d'or pesant t 50 de la mine babylonienne valuit 10 statères d'argent du même polds, n'est admissible sons aucun rapport, puisque nous savons qu'il n'existe pas de statères d'or de ce poids. Supposer que l'or avant augmenté de valeur le potds d'or fut abaisse de 1/50 à t 60 de mine, que plus tard l'argent étant venu à baisser on augmenta les impôts de 1/t2 et que pour légaliser (?) cet impôt additionnel on augmenta d'autant le poids des pièces d'argent qui montèrent de 1/50 à 1/46 environ de la mine, nous parail une série d'hypothèses aussi peu fondées que peu vraisemblables et qui ne trouvent même pas leur confirmation dans les variations fréquentes du poids des monnaies d'argent. La seule consequenee pratique que nons puissions tirer du travail patient et ingénieux de ce savant c'est que le problème sera insoluble tant que l'on persistera à vou loir appliquer la division par 100 au système ponderal de l'ancien Orient

riche collection, une série de ces fractions qui nous paralt complète; on y distingue le 1/3, le 1/0, le 1/12, puis le 1/5 et le 1/10. Nous n'ayons jamais vu ni le 1/4/5 ni le 1/30 ni le 1/60, et il est probable qu'ils n'existent pas dans le monnayage grec et n'existent que dans celui de l'Asio.

Pour ce qui est du système pondéral, nous avons déià vu que les Grecs, au lieu de diviser la mine en 60 parties l'avaient divisée par 50 et par 100; ils étaient ainsi arrivés à une grande unité composée de 3,000 ou de 6,000 petites unités au lieu de 3,600, sans s'écarter pour cela de la base qu'ils avaient adoptée. On pouvait arriver à ce résultat de deux manières différentes; il fallait prendre une des grandes unités, le talent ou la mine, changer le mode de fractionnement et obtenir ainsi une petite unité toute nouvelle, ou bien prendre pour point de départ les monnaies d'or ou d'argent déjà existantes et taillées d'après les poids babyloniens. Ce fut cette dernière méthode que les Grecs adoptérent. Le talent babylonien faible pèse réellement 30,659 grammes, la mine correspondante 510er,8 et par conséquent la pièce d'or qui en dérive = 1/3600 du talent = 1/60 de la mine = 81,5. Dans le système enboïque, cette même pièce d'or = 1/50 de la mine et 1/3000 du talent; il en résulte que le talent euboïque ne pèse que 25,441st, la mine 425st,7.-Le talent fort de Babylone pèse 61,298 grammes, la mine correspondante 1021st,6, et par conséquent la pièce d'argent qui en dérive = 1/5400 du talent = 1/90 de la mine = 11",35. Cette pièce avant été

cousidérée comme le 4/3000 du talent; on arriva à un talent de 34,050 grammes auquel liérodote donne le nom de talent babylonien et qui a servi plus tard de base au talent d'Égine. Ainsi la petite unité qui sert de point de départ aux deux systèmes n'est pas seulement un dérivé des anciens poids babyloniens, mais elle a été empruntée directement au monnayage de l'Asie Mineure et par conséquent le système d'Égine est évidemment postérieur à la première emission des monnaies d'argent. Th. M.

Pour compièter la note qui précède, et mettre, autant que possible, les tecteurs au courant des demières découvertes de la actence sur un sujet aussineuf et aussi intéressant, je crois utile d'insérer lei les observations suivantes que M. Jules Oppert a bien voulu me communiquer:

- Le poids du Louvre (c)-dessus p. 402, note, nº 6) pesant 0º 36, porte la legende 30 dobbet Aorse. Borse, qui a son correspondant en heiren, solit gesiètre (Janiperus ex-cita); comme expression de mesure de longueur, co mon répond aussi à 3 kani (= 3 perticae); miss is cil il indique la graice du genevirier, également unitee de nos jours comme nuitée de poids.
- " Or si le n° 6 = 40 barsa, le n° 4 = environ 200 (1), le n° 3 = 360, le n° 2 = le double = 720, le n° 1 = 3,600 barsa ou graines de genévrier.

  " Le n° 3 = la drachme = 360 graines = 6 oboles (ap(u) à 60 graines par
- obole. Ce moi (aplus) se trouve également dans les inscriptions.

  « Nous avons donc pour la série farte comme pour la série faible à laqueile.
- Nous avons donc pour la série forte comme pour la série faible à laquelle appartient le n° 6 :
  - Le talent (bilat) = 3,600 drachmes;
    La mine (mana) = 60 drachmes;
  - Le tetradrachme;
  - « Le didrachme :
  - « La drachme == 6 oboles == 360 graines.
- On consuit les idéogrammes cunéiformes exprimant la drachure, son double et son quadruple, mais on n'a pas jusqu'ici trouvé la prononciation en caractères phonétiques.
  - " L'obole (aplus) == 60 graines ;
  - " La graine (bars).

- Le nº 6 serait donc les 2,3 de l'obole; le t/3 de l'obole = 20 graines, se rencontre ailleurs comme unité.
- Les sures, neres et sosses répondent aux mois, jours et heures cosmiques.
- " En partant de la donnée que la minute cosmique égale un mois solaire, on aura :

```
t nn (στονι) = 43,200 ans.

1 mois (στρος) = 3,600 ans.

t jour (ντιρος) = 120 ou 60 ans.

t heure = 5 ans.

t minute (σύστος) = 1 mois.
```

- « Le jour (nahar, νήρος) peut être pris pour 60 ans au lieu de 120 ans, attendu que ee mot, à proprement parler, Indique le demi-jour, les douze heures de la journée.
- Le mot sóorse, (exizu en baly bonice) signific noisentième, tant comme nutible que commutible que comme partie; de sort que dans le langue des inscriptions untitute les plus antiques on trouve quolquelsis l'Expression une noixendraire d'amberé (un sensit) pour indiquer l'épecue de temps qui, d'après les nuteries grecs, était exprimée par le mot sóorse. Le mot balylonies rendant heurs cluit problèments n'e, il 1 pa par l'aranctire en gree coères, et être confident, à cause des lois cuphoniques qui régissent la langue greeque, avec le mot ociorse. Cette confidention cital d'utanta plus possible que l'ener cosmique se vomposait en cflet d'un noue de mois solitres (un sohorin). Paur rendre plus plausible cette manière de compte, no peut clere les tests de l'égistablasser I (un't sécle av. 1.-C.), où il est question d'un noure de chevant et d'autre objets.

Comme on le voit, le résultat auquel arrive M. Oppert différe pour le poids de la mine de criul obtem par les calculs de M. Mommens, l'écrit serait de 30 grammes environ; mais les deux avants sont parfaitement d'accord sur le principe de la division par 00 qui domne tout le système pundéral des Ausyriens et même sur la réalité de ce système; c'est la le point important. Et affet, avec l'écrat que présenteut entre un la pispart des poids ancients, une lois que le principe est admis, c'est par la comparation d'un certain nombre de ces poids portant la même légande ou des legendes analogues que l'on pourra obsenir une moyenne qui fixera assez exectement la videru comme de la mine. B.

## RECTIFICATIONS.

Page 29, ligne 13 de l'introduction historique au lieu de 14,320, lises 14,220, et au lieu de MATK, lises MAZK. Page 39, ligne 13, au lieu de 66 livres 1/2, lises 62 livres 1/2.

Page 53, note 2, ajoutez : c'est à tort que nous avious pensé que M. F. Lenormant (Monn. des Logides, p. 149) S'était trompé en assignant le poids de 21", 47 à une pièce d'or de Bérénice. Cette dounée est exacte, et nous avons trouvé, au cabinet d'Osnabrick, une pièce semblable pesant 21", 33. Nous considérons ces pièces comme étant plutôt des pentadrachmes attiques, que des hexadrachmes du système des Ptolémées.

Page 67, supprimez l'alinéa commençant par les mots : «Cette dernière hypothèse, » et finissant par « pour faire un compte rond. » Nous avons commis une faute de calcul; le texte de Pollux contient une erreur, il est vrai, mais l'explication que nous avons donnée n'est pas satisfaisante.

Page 72, note 2, ajoutez : il est probable que cette prétendue obole d'Égine est plutôt une monnale d'Érythrée.

Page 215, note h, ligne 2. Après la parenthèse, ajoutez : et par une pièce de la collection de Luynes au Cabinet de France, royez pl. XVIII, n° 9.

FIN DU PREMIER VOLUME.

# TABLE DES MATIÈRES

# CONTENUES DANS LE PREMIER VOLUME.

| Pages.                                                                        |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|--|
| AVERTISSEMENT DU TRADUCTEUR                                                   |  |
| PREFACE DE L'AUTEUR.                                                          |  |
| LETTRE DE L'AUTEUR AU DUC DE BLACAS, AU SUJET DE CETTE TRADUCTION. 31         |  |
|                                                                               |  |
| INTRODUCTION HISTORIQUE.                                                      |  |
| Chap. 1. Monnaies grecques d'or et d'argent frappées en Asie                  |  |
| CHAP. II. Monnaies grecques en Italie et en Sicile 102                        |  |
| HISTOIRE DE LA MONNAIE ROMAINE.                                               |  |
| Fremière Partie,                                                              |  |
| SYSTÈMES MONÉTAIRES DES LATINS, DES ÉTRUSQUES, DES ROMAINS ET DE LEURS ALLIÉS |  |
| AVANT L'AN 186 DE ROME (268 AVANT JC.).                                       |  |
|                                                                               |  |
| CHAP. I, Anciennes monnales                                                   |  |
| CHAP. II. Aes grave ou système de l'As libral Villes du Latium et de          |  |
| l'Italio méridionale où il était en usage Histoire et                         |  |
| particularités de ce monnayage                                                |  |
|                                                                               |  |
|                                                                               |  |
|                                                                               |  |

| 414 TABLE DES MATIERES                                                                                                                                                                                                                                                            | Pages.      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| GHAP. 111. Monnales étrusques                                                                                                                                                                                                                                                     | 213         |
| Clair. 1V. Rapports de la monnaie du système libral avec la monn<br>d'argent et divers aystèmes de division et de calculs adop<br>dans l'Italie centrale. — Monnaies d'ore d'argent frapp<br>en Campanie pour le compte des Romains. — Transil<br>à un nouveau système monédaire. | ices<br>ion |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
| ANNEXES.                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| ANNEXES A L'INTRODUCTION HISTORIQUE.                                                                                                                                                                                                                                              |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
| A. Pièces d'or et d'argent alculo-carthaginoises n'appartenant pa                                                                                                                                                                                                                 | s au        |
| avstème attique                                                                                                                                                                                                                                                                   | 271         |
| B. Or et argent de Rhegium, du Bruttium et de la Sielle                                                                                                                                                                                                                           | 274         |
| C. Or et argent de Tarente et d'Héraclée                                                                                                                                                                                                                                          | 288         |
| D. Pièces d'nr et d'argent des villes d'origine achéenne, de Loer                                                                                                                                                                                                                 | es et       |
| de Vélia                                                                                                                                                                                                                                                                          | 299         |
| E. Monnales campaniennes                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| ANNEXES A LA PREMIÈRE PARTIE DE L'HISTOIDE DE LA MONNAIR RO                                                                                                                                                                                                                       | SNAINE.     |
| F. Lingots earres portant un type                                                                                                                                                                                                                                                 | 329         |
| G. Aes grave de l'Italie centrale                                                                                                                                                                                                                                                 | 332         |
| H. Mounaiea de Luceria                                                                                                                                                                                                                                                            | 343         |
| /. Monnaies de Venusla                                                                                                                                                                                                                                                            | 349         |
| K. Aes grave de l'Italie du Nord-Est                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| L. Monnaiea d'argent de l'Apulie et du Latium                                                                                                                                                                                                                                     |             |

|    |             | CONTENUES DANS LE PREMIER VOLU |       |       |       |       |     |    |    |  |  |  | 41 |  |   |      |
|----|-------------|--------------------------------|-------|-------|-------|-------|-----|----|----|--|--|--|----|--|---|------|
|    |             |                                |       |       |       |       |     |    |    |  |  |  |    |  | ľ | ages |
| i. | Monnaies    | d'or, d'argent                 | et de | cuis  | re de | ľÉt   | rur | e. |    |  |  |  |    |  |   | 311  |
| ١. | Aes grave   | élrusque                       |       |       |       |       |     |    |    |  |  |  |    |  |   | 370  |
|    | Aes grave   | de l'Ombrie                    |       | ٠.    |       |       | ٠.  |    | ٠. |  |  |  |    |  |   | 385  |
| o  | TE SUR LE   | SYSTÈME MÉTR                   | QUE I | DES . | Asstr | IEKS. |     |    | ٠. |  |  |  |    |  |   | 401  |
|    | CTIFICATION |                                |       |       |       |       |     |    |    |  |  |  |    |  |   | 411  |

FIN PE LA TABLE DE PREMIER VOILEME

Paris. - Impeimé par E Turnor et C\*, rue Bacine, 24

VAI 1524315



LINGOT GARRÉ







L Dandel

LINGOY CARRÉ



LIEFOT CARRÉ





LINGOY GARRÍ





AES LIBRAL



.



FRACTIONS DE L'AS LIBRAL





1.2 Fractions d'as 3.4 frachens de linguot carrê



PL VE



AS D'UNE DES SÉRIES LATINES



FRACTIONS D'AS DE DIVERGES SÍRIES LATIRES



FRACTIONS D'AS DE DIVERSES SÉRIES LATINES



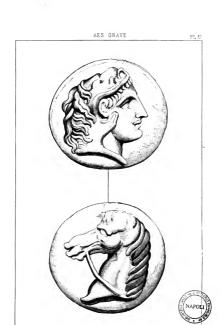

as coulé de luceria



as coulé de luceria





AS RÉDUIT ET DIVERSES FRACTIONS D'AS DE LUCERJA

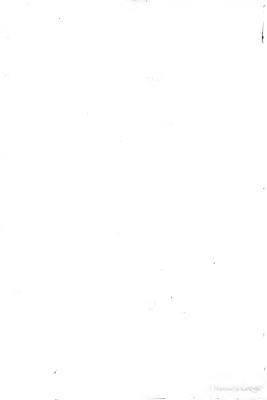



ARUA21V



VENUSOA





AS D'HATRIA



DR - ARBINT - CVIYER



OR-ARGERY - CYIVEE



1 Dupondius coulé 2. Sextans frappé

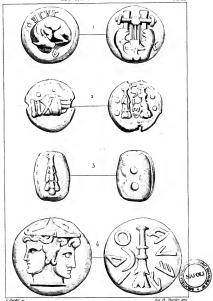

TYDER ET VOLTERRA





